

BIBLIOTECA NAZ VILTOTO E E MANUELE III

X V 11

C
35

# XVII -c - 35



# LE DROIT DE LAGUERRE

ET DE

# PAIX.

Par M. GROTIUS:

DIVISE EN TROIS LIVRES,

Où il explique le Droit de Nature, le Droit des Gens, & les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le Gouvernement public d'un Etat.

Traduit du Latin en François, par

MONSIEUR DE COURTIN.

Augmenté dans cette Edition de la Differtation

DE LA LIBERTE' DE LA MER. &c. TOME TROISIE'ME.



Chez les FRERES VAN DOLE

M. DCCIIL





## TABLE

### DES CHAPITRES

### DU LIVRE TROISIE'ME.

| I. D | Egles generale                     | s touchant c | e qui est per-  |
|------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| ·K   | mis selon le dro<br>où l'on traite | it de nature | dans la guerre; |
|      | du mensonge.                       | - ".         | C. Law of Som   |

 De quelle maniere les biens des Sujets répondent selon les droit des gens, des dettes de leur Prince, où l'on traite des represailles,
 39

III. De la guerre appellée, selon le droit des gens, juste ou solennelle, & de la decluration de cette

guerre,

I V. Du droit de tuer ses ennemis en une guerre selemelle, & d'user d'autre violence contre leurs

personnes, 68 V. Du degåt & du pillage, 94

VI. Du droit par lequel on acquiert la proprieté des choses conquises par la guerre, 101

VII. Du droit que l'on a sur les prisonniers de

VIII. De la jurisdiction que l'on asquiert sur seux qu'on a vaincus,

IX. Du droit possiminaire, ou de retour, 163 X. Avis touchant les choses qui se font dans une guerre injuste, 186

)( 3 XI. Tem-

### TABLE DES CHAPITRES.

| XI. Temperament au droit       | que l'on a de tuer et    |
|--------------------------------|--------------------------|
|                                |                          |
| XII. Temperament au dege       | it, & autres violen-     |
| ces,                           | 2.13                     |
| XIII. Temperament touchas      | et les chosestrises 2 40 |
| XIV. 1emperament touchast      | les prilonniere a ce     |
| X V. Temperament à garder      | dans l'acquisition de    |
| la Puissance Souverame.        | 270                      |
| XVI. Temperament touchas       | nt les choles qui felom  |
| le droit des gens , ne font j  | boint combriles dans     |
|                                |                          |
| XVII. De ceux qui sont neutr   | es dans la ouerre 201    |
| XVIII. Des actions parti       | culieres ani le fone     |
| aans une guerre publique,      | . 208                    |
| XIX. De la foy que les enn     | emis publics le doi-     |
| vent garder les uns aux au     | tres, 305                |
| XX. Des conventions publique   | ues par lefquelles on    |
| termine la guerre, où il est   | parlé des traitez de     |
| Paix, du fort, du combat       | arrêté de part de        |
| d'autre, de l'arbitrage,       | de la reddition des      |
| Oftages, des Gages,            | 226                      |
| XXI. Des conventions qui se    | font dans le cours       |
| de la guerre, où il est trai   | té de la trêve . des     |
| paffeports, du rachat des pr   | fonniers, 272            |
| XXII. Des conventions qui      | se font pendant la       |
| guerre par les Puissances sub  | alternes 202             |
| XXIII. Des conventions en      | promeffes des par-       |
| ticiliers pendant la guerre,   | 402                      |
| XXIV. Des conventions tal      | cites, 411               |
| XXV. Conclusion de cet Ouv     | rage, dans laquelle      |
| on exborse les Princes à la bo | que foy & alapair.       |
|                                | 410                      |

### LIVRE TROISIEME

### DU DROIT

DE

# LA GUERRE,

ETDE

# LA PAIX.

### CHAPITRE PREMIER.

Régles générales touchant ce qui est permis selon le droit de nature dans la Guerre: où l'on traite aussi de la Tromperie & du Mensonge.

 L'Ordre des choses contenues en ce Chapitre.

II. Premiere regle: Que dans la guerre les choses necessaires pour obtenir la fin que l'on se propose sont permises: Ce que l'on explique.

III. La seconde: que non seulement la pre-Tome III. A miere Droit de la Guerre & de la Paix.

miere cause de la guerre donne droit; mais aussi les causes incidentes, ou qui naissent dans le cours de la guerre.

IV. La troisiéme: qu'il y a certaines suites d' Actions qui ne sont point injustes, lesquelles pourtant ne servient pas permises de dessein premedité: à quoi l'on ajoute

une précaution. V. On explique par des distinctions, quel droit on a contre ceux, qui fournissent

quelque chose à nos ennemis.

VÍ. S'il est permis d'user de ruse ou de tromperie dans la guerre.

VII. Que la tromperie ou la ruse dans l'acte negatif n'est de soy point défendue.

VIII. On distingue la ruse dans l'acte positif, en celle qui se fait par des actions à qui l'on est libre de donner telle signification que l'on veut, & en celle qui se fait par des choses dont on est comme convenu de la signification. Et l'on montre que la ruse de la premiere espece est permise.

IX. On expose la difficulté de la question qui se trouve dans la seconde espece.

X. Qu'il n'est pas toûjours défendu de se fervir de termes , que l'on fçait qu'on prendra en un autre sens.

XI. Que la nature du mensonge, qui est · illicité ; consiste en ce qu'il blesse le droit de 1 de celui à qui l'on parle: ce qui est expliqué.

XII. On montre qu'il est permis d'user de mensonge à l'égard des enfans & des in-

sensez.

XIII. Aussi bien que pour tromper quelqu'un à qui le discours n'est pas directement adressé, & lequel même sans cela il sérois permis de tromper.

XIV. Qu'il est permis d'en user aussi à l'égard de celui à qui le discours s'adresse,

s'il veut bien être ainsi trompé.

XV. Comme aussi lorsque celui qui parle use en cela du droit de superiorité, qu'il a

fur quelqu'un qui est son sujet.

X V I. Et peut-êire même quand en ne peut pas autrement fauver la vie à une personne innocente, ou pour quelque chose de semblable.

X V I I. Qui sont les Auteurs qui ont crû qu'il étoit permis de mentir pour tromper

(es ennemis.

*071* 

eЯ

oit de ' XVIII. Que cela ne se doit point étendre aux paroles qui renferment une promisse.

XIX. Ni aux sermens.

X X. Qu'il est toutesois plus genereux & plus convenable à la simplicité Chrétienne de s'abstenir du mensonge, même à l'égard de ses ennemss: ce que l'on éclaircit

-

Droit de la Guerre & de la Ruix.

par des comparaisons.

XXI. Que nous n'avons pas droit de pouffer quelqu'un à faire des choses qui nous seroient à la versté permises, mais non pas à lui.

XXII. Qu'il est toutessois permis d'user du service qu'il nous offriroit volontairement.

Hostilitez, permises dans la guerre.

Voyez.

promeffe.



O U S avons vû non feulement qui font ceux qui peuvent faire la guerre:mais aufii pour quelles raifons il est permis de la faire: Il reste maintenant à examiner quelles

choses sont permises, jusqu'où, & comment elles sont permises dans la guerre. Ceque l'ou considere, ou purement & simplement; ou bien par rapport à quelque promesse premier lieu dans cette idée pure & simple selon le droit de nature, & puis selon le droit des gens. Voyons donc cequi est permis par le droit de nature.

11. 1. Il faut premierement remarquer que dans la morale, comme nous avons déja dit plufieurs fois auparavant, les chofes qui conduicnt à la fin que l'on le propose, deviennent interieurement à nôtre égard de même a qualité que cette fin. C'est pourquoi nous sommes censez avoir droit sur les choses qui sont neces faires pour obtenir une juste pretention \* Je dis necessaires selon les regles de la morale, non pas selon la subtilité de la Physique: J'entends aussi que nous y avons ce droit étroit, &

a Vict. de Jure belli.

belli. n. e 5. \* Voyez. fin.

gui

qui signific cette faculté d'agir, qui se termine Hostilites, aux droits que donne la Societé.

Ainsi il m'est permis, comme nous avons dans de la remarqué, à d'user de toute sorte de de Liv. sense contre celui qui m'attaque ( quand me 2. 1. 3. me il seroit innocent) si je neme puis autrement sauver la vie; parce que ce droit nevient pas du crime de l'autre, mais du droit que la nature me donne pour moi-même.

2. Bien plus, je puis fans confiderer fi quelqu'un le merite ou non, in emparer de quel que chofe qui luy appartiendra, fi j'en ay à craindre un mal certain & évident: b mais je b via. ne puis m'en rendre le maître, ou le propriede la finque je me propose; Je puis feulement garder cette chose la infun'e ce qu'il ait été fussiamment pourvû à ma sûreté, ainsi que nous avons aussi fait voir en un autre endroit e.

De même si quelqu'un s'est s'assid de quelque s'i e. 15. chose qui m'appartienne, j'ai droit naturelle- \$. 15. ment de la lui oter: & sti cela est trop difficile; j'ay droit de prendré un équivalent; aussi-bien que pour me nantir de ce qui me seroit dû; ce qui fait même que j'en acquiers la proprieté; l'égalité que l'on avoit violée envers moy

ne se pouvant pas reparer autrement.

nt

8-

es

lc,

&

3. Pareillement if je pour fuis justement la punition de quelque offense, toutes voyes de fait, sans les squelles en pour rois parvenir à dissinit cette punition sont justes, aussi bien que tout verbo ce qui fait partie de cette punition; comme biluma le degât des choses par un incendie, oud aun nin. utement; j'entens pour vû que cela se fasse dans prima trement; j'entens pour vû que cela se fasse dans prima trement.

44

Hostilitez, permises dans la guerre. III. IV. les bornes de l'équité, & que ce châtiment n'excede pas le crime que l'on punit.

III. En second lieu, il faut scavoir que l'on ne doit pas confiderer le droit que nous avons par la seule cause premiere de la guerre, mais auffi par les raisons qui naissent ensuite; comme il arrive dans un procez, où des parties acquierent souvent un nouveau droit aprés la cause contestée. Ainsi ceux qui se joignent à celui qui m'attaque, foit ses alliés, soit ses fujets, me donnent pareil droit de me deffendre contre eux, que j'ai contre lui; de même ceux qui se mêlent dans une guerre injuste, particulierement s'ils peuvent, ou doivent scavoir qu'elle est injuste, sont obligez au remboursement des frais, dommages & interêts, parce qu'ils causent un dommage par leur faute. Pareillement ceux qui entrent dans une guerre entreprise sans aucune raison probable, fe rendent coupables auffi à proportion de l'injustice, dont leur action est accompagnée: se-Ion le fentiment de Platon qui dit que la guerre est legitime, jusqu'à ce que les coupables qui ent outragé les autres sans sujet soient punis.

IV. 1 En troisséme lieu il faut observer, que pluseurs choses viennent indirectements de fans que celui qui agit en eût formé !e defein, se joindre au droit qu'il a d'agir, sur lefquelles il n'auroit aucun droit si elles étoient considerées en elles mêmes. Nous avons déja expliqué ailleurs de quelle maniere la chose avoit lieu dans sa propre dessence. Il en est de même quand ils'agit de pourfuivré la restitution de ce qui nous appartient: car si nous ne pouvons en recouvrer la juste valeur, il nous ne

1.4.

cſt

est permis de prendre au de-là, à la charge de Holliter. rembourser le prix de l'excedant a. permiscs.

Ainsi nous pouvons attaquer à coups de Ca-dans la non un Navire plein de Pirates, ou une mai: suerre. fon pleine de voleurs, encore que dans ce Na- via. vire. ou dans cette maison, il y eût quelques delibio. enfans, quelques feinmes, ou autres personnes innocentes qui encourussent du danger : car comme dit faint Augustin, bun bomme n'est b. ad pas compable de la mort d'un autre, si après qu'il Publ.

a enclos de murailles son béritage, cet autre vou- epilt. lant en profiter s'y bleffe & se tuë.

2. Mais ( selon ce que nous avons déja marqué plusieurs fois ) les choses qui sont du droit étroit, ne sont pas toûjours permises de tous points. La charité pour le prochain nous deffend souvent d'user à la rigueur du droit absolu que nous avons, & nous oblige même d'éviter les choses qu'on prévoit pouvoir arriver au de-là de nôtre intention; fi ce n'est que le bien où tend nôtre action, ne fût plus considerable que le mal que l'on en apprehenderoit, ou que dans l'égalité du bien & du mal, l'esperance du bien ne fût beaucoup plus grande que la crainte du mal, ce qu'on laisse à la prudence à juger: il faut seulement remarquer que dans le doute on est obligé de pancher vers le parti qui est plus favorable aux autres, qu'à nous mêmes comme le plus fur. Laifez croitre l'Ivroie (dit notre bon Maître) de peur que la cuestlant, vous ne déraciniez en même temps le bongrain. Tremper fes mains (felon Seneque) 1. Tho. d dans le sang d'une soule d'innocens sans choix 2. 2 q. ni retenue, c'est exercer sa puissance comme 64 & 1. l'exercent les embrasemens & les rumes. Auffi dis lib. 11.

Hotelitez. permufes dans la gnerre.

\* Liv. 3.

21.14.

a. Gen. XVIII.

23 O

eq.

vovons-nous dans l'Histoire combien grande fut la penitence, dont par le conseil de faint Ambroise Theodose expia l'excez d'une pareille vengeance.

3. Et même s'il arrive que Dieu en use quelquefois ainsi, nous ne devons pas pour cela nous en faire un exemple : Il agit alors par le droit parfait & absolu de proprieté qu'il a sur nous; au lieu qu'il ne nous l'a point donné les uns fur les autres, ainfique nous avons dit ailleurs. \* Outre que Dieu \* même, quoi que Maître absolu des hommes par son propre droit, a neanmoins coutume de pardonner generalement à tout un grand peuple, quoi que méchant, en confideration d'un très-petit nombre de bons; & par cela même en qualité de Juge, il nous fait voir combien il est équitable, ainfi que l'entretien d'Abraham avec Dieu touchant ceux de Sodome, nous le montre clairement. On peut donc connoître par ces regles generales, ce qui est naturellement

permis contre un ennemy. V. I. Mais il naît ordinairement une difficulté, qui est de sçavoirce qui est permis contre ceux qui à la verité ne sont pas ennemis déclarez, ou qui ne veulent point passer pour tels, mais qui cependant affistent de quelque chose nos ennemis. Nous sçavons que cette question a été autrefois, & même depuis peu agitée avec beaucoup de chaleur : les uns soûtenant à la rigueur les loix de la guerre, les autres étant pour la liberté du commerce.

2 Avant que de passer outre, il faut faire distinction entre les choses mêmes. Il y en a, dont l'usage nes'étend pas hors de la guerre, 4 . .

comme

eomme font les armes: d'autres qui n'y font Hofiline, d'aucun usage, telles que sont les choses qui termifia ne servente qu'au plaisse; es enfin qui dans la peuvent servir pour la guerre & hors de la guerre, comme l'argent, les vivres, les Navires, & ce qui regarde leur armement.

Dans la première espece, il est vrai de dire ce que a dit Amalasunthe à Justinien, que a. Proceux-là sont dans le party de nos ennemis, qui con leur sournissent les choses qui sont necessaires 1. Goth.

pour faire la guerre.

La seconde especene souffre point de difficulté : & c'est sur ce principe que Seneque dit qu'il témoigneroit parfaitement sa gratitude envers un tyran, si ce qu'il lui donneroit ne servoit ni à augmenter, ni à affermir sa puissance pour la ruine de l'Etat; parce qu'en effet, on ne pourroit lui rendre que des choses qui fussent sans préjudice du bien public : ce qu'il explique ajoûtant ces paroles: Pour de l'argent dont il entretienne accoardes, je ne lui en donnerai pas ; s'il desire des jtatues de marbre & des habits magnifiques, je pourrai satisfaire son luxe, parce que ces choses là ne nuisent à personne: Mais pour des troupes & des armes , je ne lui en fournirai point. S'il me demande comme un grand present une troupe de Comediens & quelque autre chose pour adoucir son naturel farouche, je lui en donnerai de bon cœur: Et comme je me garderois bien de lui envoyer des Fregates & des Galeres, je lui envoyerai au contraire avec joye des Gondoles, des Galiotes, & autres jouets dont les Roisse servent pour se divertir sar mer. Et il dit vrai, car ce seroit au jugement de saint Ambroise bune mauvaise liberalité, e 30.

que de est.

### 10 Droit de la Guerre & de la Paix.

Hostilitez, permises dans la guerro. V.

que d'être liberal envers celui, qui conspireroit contre la Patrie.

3. Dans la troisiéme espece qui regarde ces choses qui ont un double usage, il faut diltinguer l'état de la guerre; si je ne puis prendre mes sûretez qu'en retenant les choses que l'on veut porter à mes ennemis, la necessié, comme nous l'avons expliqué en un autre endroit, \* m'en donnera droit, mais à la charge de

\* Liv. 2. 2. G. a. Can.

a. Can.
in c. ita
quorundam &c.
ad liberandam
de Judæis.

me nous l'avons expliqué en un autre endroit,
\* m'en donnera droit, mais à la charge de
restituer, si autre pretention n'intervient.

Que si les choses qu'on a déja portées empéchent l'execution de mon droit, & si celuy
qui les a envoyées a pû le sçavoir, voyant par
exemple que le tenois une ville assiegée, ou
des ports fermez, & que j'étois sur le point
d'emporter laplace, ou de faire la paix, celui-là même sera tenu envers moy du dommage caussé par sa faute, ainsi que le seroit un
homme qui auroit tiré mon debiteur de prifon, ou qui lui auroit donné moyen de se sau-

b Silv in verbo refticu. tio. p. 3. §. 12.

fement de mon dû. b.

Que s'il ne m'a encore caufé aucun dommage, & s'il vouloit feulement m'en faire,
j'auray droit alors en retenant fes marchandifes de l'obliger à me donner fûreté pour l'avenir, foit par des ôtages, foit par des ga-

ver pour me frustrer de ma dette: & pour ce sujet, je puis me saisst de ce qui luy appartient à proportion du dommage que j'en ay souffert; & puis me l'approprier pour rembour-

ges, ou autrement.

Quesi enfin l'injustice de mes ennemis, à mon égard, teoit tout à fait maniseste, & s'il ne laissoir pas pour cela de les fortifier contre moy dans une guerre entierement injuste.

alors

alors il seroit tenu non seulement dans le civil pour le dommage, mais encore dans le crimi- Tromperie. nel, de la même maniere que le seroit un homme qui arracheroit des mains d'un Juge un coupable convaincu à qui il étoit fur le point de faire le procez; & en ce cas il sera permis de mettre en usage contre luy ce qui est ordonné contre le crime; & même d'user de pillage fur luy, felon l'étendue que prescrivent les maximes que nous avons établies en parlant de la punition. \*

4. Et c'est pour cette raison, que ceux qui robe. font la guerre ont accoûtumé d'envoyer publiquement faire des fignifications aux autres Etats, afin qu'ils soient informez non seulement de la justice de leur cause ; mais en même-temps de l'esperance probable qu'ils ont de tirer raison de l'injustice qu'on leur fait.

5. Or nous avons rapporté cette question au droit de nature, parce que nous n'avons point trouvé dans l'Histoire qu'on en eut rien decidé par le droit des gens volontaire. Les Carthaginois prirent autrefois quelques Romains, qui avoient porté des vivres à leurs ennemis, & les Romains les reclamant, ils les leur rendirent. . Demetrius étant maître . Polyb. de la Campagne dans l'Attique, & ayant déja 100 pris les Villes voisines Cleufine & Rhamnunte, se proposa d'affamer Athenes. Comme un Navire se met en état d'y porter du bled; il en fit pendre le Patron & le Pilotte. & cette action donnant l'épouvante aux autres, il prit la Ville. b.

VI. 1. Pour ce qui est des moyens d'agir, Deme-A. 6 Où trio.

### 12 Droit de la Guerre & de la Paix.

De la Tromperie. VI.

ou dont on peut se servir pour faire la Guerre, la force & la terreur sont les choses qui sur tout luy sont propres: Mais on demandes'il est permis ausili de se servir de tromperie. Homere dit qu'il faut faire tout le mal que l'on peut à son ennemy.

> Par la ruse, on la force ouverte, Il faut conspirer à sa perte.

#### Et Pindare de même :

ll n'en faut point faire à demy, Pour affoiblir son ennemy

Dans Virgile cette Sentence si connuë:

Entre ennemis, qui blâme ou la force ou la ruse?

Est comfirmée par l'exemple de Riphæus ces termes:

Quoy! ne voyons-nous pas que Riphæus en use,

Cegrandhomme debien, & ce juste Troyen?

Nous lisons même que Solon qui est si celebre par sa sageste a imité cette maxime. Et slitus a dit parlant des exploits de Fabius Maximus;

Désce temps on a vû que le meilleur moyen, Etoit d'accompagner la valeur de l'adresse.

2. Dans Homere nous voyons Ulysse qui est le modelle d'un homme d'esprit, être rempli par tout de ruses pour surprendre les, ennemis. Et c'est d'où Lucien b tire cetté maxi-

b Luc. Phil. maxime, que ceux qui trompent les ennemis Dela sont dignes de louange. Xenophon dit pa- Tromperie. reillement, qu'il n'y arien de fiutile dans la xeno-Guerre, que la ruse; & Braside dit dans Thu-phon de cydide, b que la plus belle de toutes les louian-Cyri ges est celle que l'on remporte pour le strata- Just. 1. gême. Agefilaus dans Plutarque e établit pour de re regle, que de tromper les ennemis, c'est une b Lib v. chose juste & licite; Polybe d qu'il ne faut pas c. Plus. tant estimer dans la Guerre les exploits qui se Apoph. font par la force, que ceux qui naissent de dib. 1 x. l'occasion & de la ruse; ce qui fait que Silius e Lib. v. introduit Corvin, difant qu'à un Capitaine;

Il est plus glorieux d'employer la finesse, . Que d'user de la force .....

C'étoit aussi le sentiment de ces severes Lacedemoniens, comme remarque Plutarque; f & la raison pourquoy parmy eux celuy qui fPlut. avoit employé l'artifice dans quelque expedi- Marcell. tion militaire, immoloit une plus grande victime, que celuy quine s'étoit fervi que de la force ouverte. Le même Auteur fait grande estime de Lysandre, parce qu'il étoit capable de plusieurs détours & ruses de Guerre: &il met dans l'Eloge de Philopemene, qu'ayant été élevé dans les maximes de la discipline de ceux de Crete, il avoit scû mêler l'artifice & le stratagéme à cette simple & genereuse manicre de faire la Guerre. Nous lisons dans Ammien, que l'on doit approuver dans la guerre toutes les actions, qui renfiffent, sans s'arrêter, si c'est par la valeur, ou par l'artifice.

3. Les Jurisconsultes & Romains appellent g. L. S. A. 7 une delo.

Dela Tromperie. viı. aL nihil D. de captius

une bonne malice celle que l'on emploie contre des ennemis publics, & ils disent en un autre endroit, a qu'il n'importe pas que l'on fe soit échapé de leurs mains par la force ou par l'artifice : une maisce que l'on peut commettre

b Quæst. x luper Josuc.

fans blame eft telle qu'eft celle dont on use à la Guerre, remarque Eusthatius sur l'Iliade 15. Parmy les Theologiens saint Augustin best de ce fentiment : Que quand la Guerre que l'on entreprend est juste, il est indifferend à la justice de la cause, que ceux qui la sont employent la force ouverte ou les embûches Et saint Chrysoc 2. de Sastome e dit que les Empereurs qui avoient usé de surprise pour remporter la victoire étoient

cerdotio. extrémement louables.

4. D'autre côté on ne manque pas d'autoritez qui semblent défendre le parti contraire. Nous en rapporterons plus bas quelques-unes: cependant la décision de la que- . stion dépend de sçavoir, si la ruse est en general toûjours du nombre-des choses mauvaises. & aufquelles on doive appliquer cette maxime qu'il ne faut point faire le mal, afin qu'il en arrive un bien; ou fi elle est du nombre de celles qui de leur nature, & generalement parlant, non seulement ne contiennent rien de mauvais, mais à qui même il peut arriver qu'elles soient bonnes.

VII. Il est donc à propos de remarquer, qu'il y a des tromperies qui consistent en un acte negatif, & d'autres qui contittent en un acte positif. J'étens le mot de tromperie aux choses mêmes qui ne consistent qu'en l'acte negatif, selon le sentiment de d'Labeon, qui rapporte la diffimulation à une espece de

trom-

dL 1. \$. dolum. melum. D. dolo male. tromperie non malicicuse, quand quelqu'un Dela l'employe pour dessendre son bien, ou celuy Tramperie.

d'autruy.

trop crûment, 'qu'il faut bannir de la vie toute forte de déguisement, '& de dissimulation': car puisque vous n'estes pas obligé de découvrir aux autres tout ce que vous sçavex, ni tout ce que vous pensée, ni ès-sufuit qu'il est persmis de dissimuler, c'est à dire de couvrir & de cacher certaines choses à certaines personnes. Il est perms (dis faint Augustin ») de cacher prudem ». Lib. ment la verité sous quelque dissimulation. Et contr. Ciceron b luy messime avoite en plus d'un en mende. droit qu'elle est absolument necessaire, de 12.2.q. messime inévitable à ceux particulierement qui 40 a. 2.1.q. font employez, dans les affaires publiques.

Ainsi n'en déplaise à Ciceron, il dit un peu

Nous en avons un exemple fignalé dans et all'Histoire de Jeremie. Le Roy ayant demandisive ile Prophete quelle seroit l'ssue du siege, verbo le Prophete le luy revela, mais en même bellum, temps il cacha & dissimula prudemment la prochose aux Grands de l'Etat, selon le desir du Milone, Roy, leur faisant entendre qu'ils étoit entre. & lib. tenu d'autre chose avec ce Prince; ce qui vil. ap. tenu d'autre chose avec ce Prince; ce qui vil. ap. tenu d'autre chose avec ce Prince; ce qui vil. ap. tenu d'autre chose avec ce Prince; ce qui vil. ap. tenu c'attà dire selon la façon de parlet de ce Cap. tems là, sa parente fort proche, pour sous d'acute ce nom là cacher & dissimuler son mariage.

VIII. 1. La tromperie qui confifte dans 2.2.q. l'acte positif s'appelle une feinte si elle regarde 40. 2.3. les choses, & un mensonge, si elle regarde intespeles paroles. Il y en a qui mettent cette difference entre les paroles & les choses, que les

paro-

### 16 Droit de la Guerre & de la Paix.

De la Tromperie, VIII. paroles sont naturellement les signes des pensées, & que les choses ne le sont pas. Mais au contraire la verité est, que les paroles mêmes de leur nature, & sans la volonté des hommes ne signifient rien; sinon peut-être les paroles confuses, & qui ne sont point articulées; telles qu'elles sont dans la douleur; & alors même elles meritent d'être appellées plûtôt des choses, que des paroles. ª

a L. labeo. §. ult. D. de. fup. legara,

Veritablement fi l'on veut dire, que la nature de l'homme a cela de particulier sur les autres animaux, qu'il peut faire entendre ses conceptions & ses pensées aux autres, & que les paroles sont inventées pour ce sujet-là, on dira vray; mais il faut ajoûter que ce n'est pas seulement par les paroles que se fait cette insinuation de penfées; mais auffi par des geftes, comme il arrive avec des muets, soit que ces gestes avent de leur nature quelque rapport à la chose que l'on donne à entendre, soit que leur fignification soit purement arbitraire. On peut rapporter à cela les caracteres qui expriment, non les paroles articulées par la langue, comme parle Paul b Jurisconsulte, mais les choses mêmes, ou par quelque convenance, comme font les figures hieroglyphiques, ou par une fignification purement volontaire, comme chez les Chinois.

b L non figura. D. de obl. & act.

> 2. Il faut donc apporter icy une autre diflinction, & la même dont nous nous fommes fervis pour ôter l'ambiguité du terme de Droit des gens. Nous avons dit que le droit desgens eft, ou ce que chaque peuple a établi l'ans pretendre que cela tint lieu d'aucunemutuelle obligation à l'égard des autres peuples,

ou ce qui contient en soy une obligation reci- De la proque entre differends peuples. Et nous di- Tromperie. fons de même que les paroles aussi bien que VIII. les gestes, & les figures dont nous venons de parler, ont esté inventées pour fignifier avec une mutuelle obligation ; ce qu'Aristote \* ap- a De sapelle d'un commun accord; mais non pas les au- terpr. tres choses. De là vient qu'il est permis de se c. 4. fervir de ces choses, encore même qu'on prévoye qu'elles fassent une fausse impression dans l'esprit d'un autre. Je parle icy de la chose en soy, & non pas de ce qui arrive. Etablissons donc un exemple d'une feinte dont il ne refulte aucun dommage, & un exemple où ce dommage seroit licite, sans même qu'on se servit de duplicité.

3. Nous avons un exemple de la premiere espece en la personne de JESUS-CHRIST, qui à l'égard des Pelerins d'Emaus feignit d'aller plus loin, c'est à dire sit semblant, ou prit l'air & la façon d'un homme qui alloit plus loin; b si toutefois nous n'aimons mieux b Marc. dire que son intention étoit effectivement v1. 43. d'aller plus loin, en cas que l'on ne s'efforçat de le retenir ; de même que nous disons que Dieu veut plusieurs choses, qui ne se font point; ou de la même maniere qu'en un autre endroit l'Ecriture dit que JESUS CHRIST avoit voulu passer ses Apôtres, qui naviguoient, fous entendant s'ils ne le prioient instamment de monter dans la barque. Nous pouvons prendre un pareil exemple de ce que fit faint Paul : il circoncit Timothée, e n'i e Act. gnorant pas que les Juiss prendroient cette xvi. 3 ction, comme si le precepte de la circoncifion.

De la Trom erie. VIII.

v.

fion, qui effectivement étoit aboli, devoit encore obliger la posterité de Jacob, & comme si en effet c'étoit le sentiment de saint Paul & de Timothée, quoique ce ne fut nullement l'intention de faint Paul, mais seulement par ce moyen là de s'infinuer & Timothée aussi plus familierement dans l'esprit, & la converfation des Juifs.

En effet aprés que la Loy que Dieu avoit faite pour la Circoncision eût été abrogée, cette Circoncision ne significit plus cette necessité pour laquelle elle avoit été instituée; ni le mal que l'erreur pouvoit produire pour un tems, & que l'on devoit destruire ensuite, n'étoit pas si considerable que le bien que saint Paul prétendoit operer par-là, qui étoit la

Prédication de l'Evangile.

Les Peres Grecs appellent souvent ce déguisement une économie ou un ménagement, dont il y a un beau passage dans Clement Alexandrin, qui traitant de l'homme de bien, parle en ces termes : Il fera certaineschosespour l'utilité du prochain, qu'il ne feroit pas sans cela par sa propre volonte, ni d'une premiere intention .. Telle étoit l'action des Romains lorfqu'ils jetterent du pain du haut du Capitole dans le Camp des ennemis, qui les tenoient affiegez, pour leur faire accroire, qu'ils ne

fouffroient point la faim. . . Livius

4. Pour la seconde espece, nous en avons b Joiué un exemple en la fuite que Josué bordonna VIII. aux siens de feindre pour prendre Haie, & que Silv. in d'autres Chefs ont souvent imité. Car icy verbo nous entendons que le dommage que cause la bellum. feinte soit licite par la justice de la cause de la p. t. n. g.

Guer-

Guerre : & cela étant, comme la fuite n'est Du Menpas une chofe de la fignification de laquelle on fonge. soit convenu, fi l'ennemi la prend comme un témoignage de crainte, l'autre n'est pas obligé de le détromper ; ayant droit d'user de la liberté qu'il a d'aller icy ou là, plus ou moins vîte, & faisant tel geste & telle posture qu'il luy plaît. Les actions de ceux que nous lisons s'être souvent servis des armes, des drapeaux, des habits & des pavillons des ennemis, peuvent aussi être comprises sous cette espece.

5. Toutes ces choses sont donc d'une nature que chacun peut les prendre comme il veut, & même contre la coûtume ordinaire; parce que la coûtume n'étant introduite que par la volonté des particuliers, & non par une espece de consentement general ; telle coûtume

n'oblige personne.

IX. 1. La difficulté est bien plus grande à l'égard de ces signes, qui pour ainsi dire sont dans le commerce des hommes, & dans lef-

quels reside proprement le mensonge.

D'un côté il y a beaucoup de choses dans les Livres facrez contre le mensonge. Le Juste (dit le Sage) détestera toute parole de mensonge, a c'est à dire l'homme de bien. Eloignez de a Prov. moy (dit-il encore b) le mensonge & toutes paro- b Prov. les fausses. Et David es'écrie ; Vous perdrez, xxx 8. Seigneur, ceux qui mentent. C'est pourquoy e Pfalm. 5. faint Paul d en fait un précepte, en disant : 7.7. N'usez point de mensonge les uns envers les autres. 111.9. Et c'est aussi le parti que saint Augustin soûtient rigoureusement : & même entre les Philosophes & les Poëtes, il y en a qui semblent être de son sentiment. Personne n'ignore ces Vers d'Homere :

20 Droit de la Guerre & de la Paix.

Du Men. fonce. IX. Je hai plus que l'Enfer an homme quand il ose.

Dire d'une façon & penser autre chose.

Sophocle dit pareillement :

Il faut toújours parler selon la vérité; Mais si pour dire vray l'on est persecuté,

On pardonne à la peur ce que fait la foiblesse.

Et Cleobule:

En fuyant le mensonge on fait voir sa sugesse.

De même Aristote dit, que le mensonge est de soy une chose honteuse & criminelle, & que la verité est au contraire une chose belle & louable.

2. D'autre côté l'opinion contraire ne manque pas de défenseurs. En premier lieu elle a pour elle dans les Livres sacrez des exemples depersonnages celebres & qui n'ont été notez d'aucun reproche : elle a outre cela le sentiment des anciens Chrétiens, d'Origeme, de Clement d'Alexandrie, de Tertulien, de Lactance, de saint Chrysostome, de saint Hierôme, de Cassine; & presque de tous en general, comme saint Augustin l'avoite luymême ; en sorte que s'il est de différent avis, c'est en reconnoislant en même temps, que c'est aux grande question; que c'est un sujet pleir de teneires, une dispute sur laquelle le sentiment des doctes est per parage; car ce sont là ses propres paroles.

3. Entre les Philosophes, Socrate se déclare ouvertement pour ce party, aussi bien que ses fes disciples, Platon, " Xenophon b & Ciceron Du Menen quelques endroits; & si nous en croyons songe. Plutarque e & Quintilien, d les Stoïciens en 1X. font auffi, mettant entre les vertus du Sage, 11 &v. celle de scavoir mentir où il faut, & de la ma- d Ren. niere qu'il le faut. Aristote e même ne sem- b Quarble pas s'en éloigner en quelques endroits : car to Soce qu'il dit que le mensonge est de soy criminel, e De ce de soy peut être entendu comme s'il disoit Storcogeneralement parlant la chose regardée sans rum concirconftances. Auffi fon Interprete Androni- tract. que de Rhodes, parle ainsi d'un Medecin qui e Nic. ment à son malade : Il le trompe, & pourtant vii 3. il n'est point un trompeur. Ajoûtant pour rai- 1v. 8. fon, qu'il n'a pas dessein de tromper, man de Sauver son malade.

4. Quintilien dont je viens de parler, foûtenant ce même party, dit qu'il y a plusieurs choses qui deviennent ou honnètes ou odieuses, non tant par l'action que par l'intention

ou le motif. Diphile dit de même :

prouver.

Lors que je vois quelqu'un mentir pour se sauver. On ne peut sa conduite à mon sens qu'ap-

 Neoptoleme dans Sophocle faifant cette demande à Ulysse.

Doit-on pas du mensonge éviter l'infamie? Ulysseluy répond :

Non, non, si pour mentir on se sauve

On ajoûte à tout cecy d'autres semblables passa-

Du Men. Songe.

. q 116.

a. r. in

rcfp.

passages de Pisandre & d'Euripide. Je trouve aussi dans Quint.lien en propres termes ; qu'il est qu'il est qu'il est permis, même à un homme sage de mentir. Eustathius Metropolitain de Theffalonique, sur le second de l'Odissée, dit que le sage mentira en des occasions urgentes. Ce qu'il consirme par les témoignages d'Herodote & d'Isocrate.

X. I. On pourra peut être trouver moyen d'accorder des avis si differens, en prenant le mensonge en une signification, ou plus étendué, ou plus serrée. Déja nous n'entendons a point icy, que ce soit un mensonge quand on le dit sans y penser, ainsi que le distingue Gellius, mettant de la difference entre dire un mensonge & mentir: mais nous entendons parler d'un mensonge que l'on profere volontairement dans un sens contraire, soit à ce qu'on pense, soit à ce qu'on veut. Car ce qu'on donne à entendre premierement & im-

mediatement par les paroles & autres semblables signes, sont les pensées ou les conceptions de l'esprit. Et ainsi une personne ne ment pas qui dit une chose sausse la croyant vraye: mais celuy-là ment qui dit une chose vraye, qu'il

croit fausse.

Cest donc la fausseté de l'expression que nous demandons pour former communement le mensonge. D'où il s'ensuit que quand quelque parole ou façon de parler, a plusseur sens, c'est à dire est susceptible de plus d'un sens, soit que l'usage ordinaire le luy donne dans le monde, ou qu'il vienne de la maniere de parler de quelque Art, ou de quelque sigure que l'esprit a inventé, l'on ne prosere point alors de

de mensonge, si la pensée s'accorde avec quel· Du Manqu'un de ces sens, encore même que l'on sça· sage che, que celuy qui écoute le doive prendre diversement.

2. Il est bien vray que l'on ne doit pas approuver une pareille façon de parler, si on l'employe sans sujet, mais auffi elle peut devenir legitime par les circonstances, en caspar exemple que cela soit necessaire pour l'instruction de quelqu'un qui seroit commis à notre charge, ou pour éluder une démarche importune. Nôtre Seigneur a luy-même donné un exemple de la premiere circonstance, en difant : Nôtre amy Lazare a dort ; ce que les a Joan. Apôtres prirent comme s'il eût parlé d'un vray sommeil. Il sçavoit bien aussi lors qu'il parloit de retablir le Temple, entendant par là son corps, que les Juiss le prenoient du vray Temple. b C'est la même chose quand il pro- b Joan. mettoit à ses Apôtres de les faire asseoir sur 11.20.21. douze Thrônes magnifiques, & les plus proches de celuy du Roy, à la maniere des Chefs des Tribus du Peuple Hebreu; c& en un au- c Luc. tre endroit de leur faire boire du vin nouveau xx11, 30. dans le Royaume de son Pere ; d car il paroît d Matth. qu'il sçavoit qu'ils ne l'entendoient pas au- xxvi. 25. trement, que de quelque Royaume de cette vie, de l'esperance duquel ils furent tous remplis jufqu'au moment que JESUS-CHRIST fut prêt de monter au Ciel. . Le même Sci- e Ad 1. gneur parle ailleurs au peuple avec des détours 6. & avec le sens caché de la Parabole; afin que l'écoutant ils ne pûssent pas comprendre ce qu'il vouloit dire, s'ils n'y apportoient une attention d'esprit & une docilité telle qu'il falloit.

### 24 Droit de la Guerre & de la Paix.

Du Menjonge. XI. a Jac. Annal. VI.

12. 9.

On peut prendre de l'Histoire Prosane un exemple de la seconde circonstance en la perfonne de Vitellius\*, que Narcisse pressone de variet sans ambages & de découvrir la verité: mais il ne pût jamais l'emporter, ni empêcher qu'il ne répondit ou en paroles ambigués, ou que l'on pouvoit tourner au sens qu'on vou-loit. A cela serapporte ce mot des Hebreux: Si quelqu'un spair parler ambiguément, qu'il

fervir de ces manieres de parler ce ne fera pas

parle, sinon qu'il se taise.
3. Il peut arriver au contraire, que de se

feulement une chose peu louable, mais même criminelle, & c'est ce qui arrive, par exemple si la gloire de Dieu ou la chaitié que l'on plus bass. doit au prochain, ou le respect envers ses Su-

phabata

doit au prochain, ou le respect envers ses Superieurs, ou la nature de la chost exigent que
l'on manische ouvertement ce que l'on pense;
et. z. comme dans des contracts où nous avons dit

comme dans des contracts où nous avons dit e qu'il falloit découvrir ce que la nature du contract demande communément que l'on découvre. C'est en ce sens que l'on peut fort bien prendre ce que dit Ciceron: Qu'il faut bannir des conventions que l'on doit faire toute sorte de mensonge. Ce qui est pris de l'ancienne Loy Attique, qui ordonne de Ne point mentir dans un d marbé, par où il parost que le mot de men-

d Demodh. in
Conge est pris dans ce passage en un sens si étenLeptinem.
du, que même il renferme toute saçon de pasler obscure. Mais nous avons déja proprement
parlant, exclus cela même de la qualité du

mensonge.

XI. 1. Il faut donc pour former une idée generale ou signification étendue du menson-

generale ou fignification étendue du mensonge, que ce que l'on dit, ce que l'on écrit, ce que que l'on figure par quelques caracteres, ce que Du Menl'on fait entendre par gestes, ne puisse jamais jonge. être entendu autrement que dans un sens differend de la penfée de celui qui parle, qui écrit, &c. Mais avec cela il faut necessairement pour en former l'autre espece qu'un sens plus précis ajoûte à cette idée generale du mensonge quelque qualité particuliere, par laquelle il devienne naturellement & toujours illicite: & cette qualité, si on la considere attentivement, ne peut du moins, selon l'opinion commune, être autre que l'injure qu'il fait au droit existant & subsistant de celui à qui le discours ou autre signe de la pensée est adresse, puis qu'il est certain que personne ne ment à foi-même, quelque fausseté qu'il dise.

Par ce droit je n'entens pas toute sorte de droit, & qui s'étende au delà du cas dont il s'agit: mais un droit qui lui est propre & esfentiel. Or ce droit n'est autre chose que la liberté du jugement, ou le droit de n'être point trompé dans le jugement que l'on porte du sentiment de ceux qui parlent, lequel droit ceux qui parlent sont présumez devoir comme par une espece d'accord tacite à ceux à qui ils parlent: c'est là cette obligation mutuelle & non pas une autre dont les hommes voulurent convenir ensemble, & laquelle ils voulurent introduire au même tems, qu'ils resolurent de se servir de langage & de caracteres pour se faire entendre: car fans une telle obligation c'eût été en vain que ces choses-là eussent été inventées.

2. Mais nous voulons qu'au temps auquel on parle, ce droit subsiste réellement : il se Tome III. B pourDu Menfonge. X I. pourroit bien faire en esset, que l'on auroit eu auparavant ce droit, mais qu'on l'auroit perdu dans la fuite, o que quelqu'autre droit survenant l'auroit essacé, comme une dette se trouve amortie par une quittance, ou la cessation d'une condition. Nous voulons de plus que le droit que l'on blesse soit à qui l'on parle, & non pas àun autres de la même maniere que dans les contracts l'hijustice. ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ruque de ce que l'on viole le droit des contracts ne de la même vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit des contracts ne vient que de ce que l'on viole le droit de vient que de ce que l'on de l'en droit de vient que de ce que l'en droit de vient que de ce que l'en de vient que de ce que l'en de vient que de ce que l'en de vient que de vient q

a Lib. 1. de Repub. A cela vous ne rapporterez peut-être pas mal à propos, non-feulement la penfée de Platon, a qui aprés Simonides fait un devoir de justice de dire verité; mais aussi l'expression des Livres sacrez qui designent souvent ce mensonge destendu par un faux témoignage, que l'on rend, & un faux discours que l'on tient contre son prochain. Saint Augustin de même pour établir la nature du mensonge, veut que l'on ait volonté de tromper. Et Ciceron b pretend que l'on doive rapporter la quesion qui traite de dire verité, aux sonde-

b 1. Off.

mens de la justice.

3. Or le droit dont nous venons de parler se peut perdre, non seulement par le consentement précis de celuy avec qui nous agissons, comme si quelqu'en dit par avance qu'il va mentir, & que l'autre le permette; mais aussi par un consentement tache & présumé tel par quelque legitime raison. Ilse peut perdre encore par l'opposition d'un autre droit, qui au jugement commun de tous, sera beaucoup plus considerable que celuy-là. Ce qui étant bien entendu, nous donnera lieu de tirer plusieur.

sieurs consequences, qui ne serviront pas peu Du Menà mettre d'accord les opinions contraires, songe.

dont nous venons de parler.

XII. Lapremiere est, qu'encore que l'on dise quelque chose, qui ait une fausse signification à un enfant ou à une personne alienée d'esprit, on n'est point coupable de mensonge: parce qu'il semble, selon le sentiment commun de tous les hommes, qu'il foit permis

### de se jouer ainsi de l'imbecile enfance. 2

a Lucret.

XIII.

Et Quintilien parlant des enfans dit, que nous feignons & Supposons plusieurs choses pour leur utilité. La raison en est toute prête; c'est que dans les enfans & les foibles d'esprit, n'y ayant point de liberté de jugement, on ne peut pas

leur faire injure fur cette liberté.

XIII. i. La seconde est, que toutes les fois que l'on ne trompe point celuy à qui le discours s'adresse, cen'est pas un mensonge, . encore qu'un tiers s'en préoccupe, & s'y trompe. Déja ce n'en est point un à l'égard de celuy à qui l'on parle, puis que sa liberté luy demeure toute entiere; comme il arrive lors qu'on fait un conte en l'air à quelqu'un, qui en entend le mystère, ou quand on lui parle un discours figuré, dans lequel on se sert, si vous voulez d'Ironie ou d'hyperbole, qui est une figure, qui comme dit Seneque b va àla verité par b vii. De

le mensonge, & que Quintilien appelle une Benef. exageration menteuse; ni ce n'en est point un 23. non plus à l'égard de celuy qui écoute en paffant ce discours; parce que l'on ne traite point avec luy, & que par consequent on ne luy est

point

Du M.n. finge. XIV. point obligé. Au contraire si luy-même se met quelque chose dans l'esprit à causse de ceque l'on dit, non à luy, mais à un autre, il ne s'en doit prendre à personne qu'à luy-même: puis que ce discours. (si nous voulons en juger sainement) n'est pas un discours à son égard, mais une chose qui peut signifier tout ce que l'on vouler.

a Liv. xxx 1 v App. hilp.

2. Gaton a le censeur ne pecha donc point quand il promit faussement secours aux alliez; ni Flaccus quand il dit à d'autres, que la Ville ennemie avoit été prise par Emile, quoy que ce discours servit à tromper les ennemis. Plutarque rapporte aussi quelque chose de semblable d'Agesilaus; & par tout cela on voit que l'on ne dit rien aux ennemis : & que le mal que cela produit est quelque chose de détaché & d'extericur; outre qu'il n'est pas même de soy illicite de le souhaiter ou de le procurer. C'est aussi dans ce genre de déguisement, que saint Chrysostome & saint Hierome ont mis le discours de saint Paul, lors qu'à Antioche il reprit saint Pierre, comme s'attachanttrop au Judaisine: ils sont de ce sentiment, que faint Pierre comprenoit bien que celane se faisoit pas serieusement, mais seulement pour condescendre à l'infirmité de ceux qui étoient présens.

XIV. 1. La troisseme est, que ce n'est point un mensonge, toutes les sois qu'on est assuré que celuy à qui l'on parle, non seulement nes ossencera pas de l'injure qu'on fait à la liberté de son jugement, mais que même il en sçaura bon gré, pour le bien qui luy en arrive; je yeux dire que ce n'est point un men-

fonge

songe entendu en ce sens précis qui rend le Du Monmensonge injuste. De même qu'un homme songe ne commettroit point de larcin, qui consumeroit une chose de peu d'importance pour procurer un grand avantage à celuy à qui elle appartiendroit, présumant de son consentement; car dans les choses tout-à-fait certaines le consentement présumé passe pour un consentement effectif.

Or comme il est constant que l'on ne fait point d'injure à une personne qui consent, celuy-là ne pêche pas non plus, qui, par exemple, confole fon amy malade par quelque fausse persuasion; de la même maniere qu'Arrie console Pœte de la mort de son fils dans les Epitres a de Pline: ou qui voyant chanceler quel- a 1 1 1. 16. qu'un dans un combat luy releve le cœur par quelque faux avis, qui l'encourage & qui fait qu'il remporte la victoire & se sauve des ennemis; en sorte qu'étant ainsi pris, il évite de l'être, comme parle Lucrece.

2. Democrite dit, qu'il faut absolument dire la verité, mais aux rencontres où il est plus avantageux de la dire. Et selon Xenophon: Il est permis de tromper ses amis pour leur utilité. Clement Alexandrin de même, permet d'user de mensonge quand il sert de remede: selon Maxime de Tyr, un Medecin trompe un malade, un General son Armée, un Pilote les Matelots, & iln'y apoint de mal en cela. Procle dans fon Commentaire sur Platon en rend la raison, en disant que ce qui est avantageux est meilleur que ce qui est vrai. Telle est dans Xenophon b b Iv. Soer, la nouvelle faussement divulguée que les aliez alloient arriver tous à l'heure; & ceci

B 3

DuMenfonge. XV. aLiv.lib.

de Tullus Hostilius, que par son ordre l'Armée d'Albanie avançoit. Tel est, comme parle l'Histoire, \* ce mensonge salutaire du Consul Quintius Flaminius, que les ennemis
étoient en déroute à l'autre aisle; & pareilles
choses que nous apprennent presque tous les
Historiens. Sur cela il faut remarquer que l'injure que l'on fait au jugement de ceux que
l'on trompe ainsi, est encore d'autant moins
considerable, qu'elle passe en un moment, &

qu'austi-tôt aprés la vérité se découvre.

XV. 1. La quatriéme maxime que l'on peut établir & qui a du rapport à la précédente est, que quand quelqu'un qui a un froit suréminent, ou abfolu sur tous les droits d'un autre, use d'un mensonge pour le bien particulier ou public de celui-ci, ce n'est pas un vaibilit, de mensonge. Platon b semble l'avoir en veue

Rep. lors qu'il permet aux Souverains de mentir.
Du reste, quand d'une part il donne ce privilége aux Medecins, & quand d'autre part il le

lége aux Médecins, & quand d'autre part il le leur ôte, il semble qu'il ait voulu par les premiers défigner les Médecins qui sont appellez publiquement à cette profession, & par les seconds ceux qui s'y ingerent d'eux mêmes. Mais le mêmer econnoît très judicieus emen que le mensonge ne convient nullement à Dieu, quoi qu'il ait un droit absolu s'u les hommes, parce que c'est une marque de soibessiée d'avoir recours à tels moyens.

2. Selon même l'approbation de Philon, on pourroit peut-être donner un exemple d'une menterie innocente en la perfonne de Joseph, lors qu'il étoit Vice-Roi; il accula ses freres par feinte & contre son sentiment, pre-

miere-

volcurs. Salomon donna pareillement une sonze. XVI. marque de la sagesse qu'il avoit reçûë de Dieu, lors que sur la contestation de ces femmes qui plaidoient à qui auroit l'enfant, il prononça des paroles qui marquoient la volonté qu'il avoit que l'on coupât l'enfant par la moitié, quoi qu'il fût tout à fait éloigné de cette volonté, & que son intention ne fût autre que de rendre l'enfant à sa vraye mere. Quelquefois ( dit Quintilien ) a l'utilité publique oblige de soutenir a Lib. 1 1. même des choses fausses.

mierement d'être des espions & puis des Du Men.

XVI. On peut auffi compter pour cinquiéme regle, que ce n'est pas un vrai mensonge, lors que l'on ne peut pas autrement fauver la vie, où quelque chose de cette importance à une personne innocente; ou que l'on n'a pas d'autre moyen de détourner quelqu'un de quelque mauvaise action. Ainsi qu'en usa Hypermnestre, qui pour ce sujet s'est ren-

duë célébre dans la bouche d'un chacun, Horace b en parle ainfi :

Carm. I I.

Cette illustre menteuse, & de qui la memoire S'est acquise à jamais une immortelle gloire.

XVII. 1. Ce qu'établissent en toutes rencontres plusieurs grands personnages; qu'il est permis d'user de mensonge à l'égard d'enne- c Lib. 1 1. mis publics, s'étend bien plus loin que ce que de Rep. nous venons de dire. Platon e met pour excep- d Lib. 14. tion à la regle de ne point mentir, qu'on le fit. & v. peut contre ses ennemis publics. Xenophon, d'socr. Philon e entre les Juis & entre les Chrétiens, e Philo de faint Chrysostome font de même sentiment. migr.
Abrah.
Vous pourrez fort bien mettre dans cette es flib. 1. pece de Sac.

Di Menfonge. XVII. a 1. Sam. BI. b 1 1. Reg. v 1. 18. & feg.

c Adfex.

mach.

pece le mensonge des Jabesites lors du Siege, dont parle l'Ecriture . Sainte, & une pareille action du Prophète Elisée : b& de Valerius Levinus, qui se vantoit d'avoir tué Pyrrhus.

2. On peut rapporter à la troisséme, quatriéme & cinquiéme observation que nous avons faites, ce passage d'Eustratius e Metropolitain de Nicée : quoi qu'un homme délibetum Nicore sagement de ce qu'il doit dire, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il foit nécessairement toûjours véritable: Car il se peut saire qu'il ne délibere avec tant de soin, que pour voir comment il pourra exécuter le dessein qu'il a de mentir, soit aux ennemis pour les tromper foit à son ami pour le garantir de quelque danger. Et c'est dequoi les Histoires nous donnent quantité d'exemples. peut faire le même jugement de ce que dit Quintilien, que lors qu'il s'agit d'empêcher un brigant de tuer un homme, ou qu'il est queflion de tromper les ennemis pour le salut de la patrie, ces actions là, qui en d'autres rencontres meriteroient d'être blamées, même dans

dTh 2.2. q. 110. a. 1 . & 2. e Conser. in c. quamvis de pactis in 6. p. 1. 5. r. n. 15. Soto de justitia V. Q. 6 a. 2. Tolet.

21. lib. v.

c. 58.

fonne d'un Sage. 3. Ces choses-là cependant ne plaisent pas à l'Ecole d des derniers fiecles, qui s'est proposée de ne suivre de tous les anciens que saint Augustin, & presqu'en toutes choses. Mais cette même Ecole e approuve certaines manieres sous entendues, si éloignées de tout usage, que l'on peut douter s'il ne vaut pas mieux admettre le mensonge pour s'en servir envers quelques personnes, dans les cas que nous avons marquez, ou dans quelques uns d'eux lib. ı v.c. (car je ne prétens pas · ici rien déterminer) que

des esclaves, sont dignes de louange en la per-

aque d'excepter si indistinctement du menson- Dn Menge ces sortes de restrictions; comme lors qu'ils sonse.

disent, je ne le scaipas, & qu'ils entendent par "XVIII.

là, je ne le scaipas pour le dire: lors qu'ils di- 11. de juscent, je n'en ai paint, & qu'ils entendent, pour sticia c.42.

vous en donner; & autres pareilles subtilitez d 9.

insupportables au sens commun, & dont l'usage seroit que l'on pourroit croire à la fin, quand un homme diroit eñi, qu'il diroit non, & que quand il diroit non, il diroitoù.

4. Tant il est vrai qu'il n'y a pas un mot qui ne puisse recevoir un sens ambigu, puis que tous les termes, outre le sens qu'ils ont, que l'on appelle de la premiere notion, en ont un autre que l'on appelle de la seconde, & même differend, selon qu'ils sont appliquez à de dif-terens arts: avec cela ils en ont encore d'autres, soit par Metaphore ou autres semblables sigures. Je ne suis pas non plus pour la réverie de ceux qui ayant en quelque saçon plus d'horreur du mot que de la chose, appellent raillerie ce que néanmoins on dit d'un visage & d'un ton tout à fait ferieux.

XVIII. Mais il est bon de sçavoir, que ce que nous venons de dire du mensonge ne doit se rapporter qu'à un discours affirmatif, & tel en estet qu'il ne nuise à personne autre qu'à un ennemi public, & non pas à un discours, qui contient quelque promesse: car, comme nous avons déja commencé de dire ailleurs, la promesse consére un droit précis & nouveau à celui à qui on la fait: & nous sérons voir quand nous traiterons de la soi, que l'on doit garder dans la Guerre, que de tenir sa parole, c'est une maxime qui a lieu, y mir sa parole, c'est une maxime qui a lieu, y

Bς

Du Menfonge. XIX. Voyez entreveni.

même entre ennemis sans aucune exception d'hostilité présente, & non à l'égard seulement des promesses expresses, mais aussi des promesses tacites, telle qu'est celle que l'on

fait quand on accorde une entreveuë.

a Liv. 2. ch. 13.

\* Voyez ferment.

XIX. Il faut auffi rappeller en cet endroit ce que nous avons dit plus haut a en parlant du ferment; qu'il a la force, soit qu'il soit simplement affirmatif, foit qu'il porte promesse, de détruire & d'exclure toutes les exceptions qui se pourroient prendre de la personne avec qui l'on agit, \* parce qu'on n'a pas affaire seulement à un homme, mais à Dieu à qui nous nous obligeons par le jurement, encore même qu'il n'en revint aucun droit à cet homme. Nous avons auffi remarqué au même lieu que dans le jurement, on ne peut pas, comme dans un autre discours, excuser le mensonge par certaines interprétations non tout à fait hors d'usage, mais que l'on doit absolument l'expliquer dans le sens auquel on croit de bonne foi que celui qui l'a entendu, a pris les paroles qu'on lui a dites. C'est pourquoi il faut détester l'impieté de quelques uns qui ne faisoient pas difficulté de soûtenir que l'on pouvoit tromper les hommes avec des fermens. comme on trompe les enfans avec des dez ou des gobelets.

XX. 1. Nous sçavons aussi que parmi ces espéces de fraudes que nous avons dit être naturellement permifes, il y en a quelques-unes que certaines nations ou certaines gens rejettent; mais cela ne vient pas de l'opinion qu'ils ayent qu'elles soient injustes; cela vient seulement d'une grandeur

extraor-

extraordinaire d'ame, & quelquefois de la Du Menconfiance qu'ils ont en leurs propres forxx, ces.

Nous avons dans Ælien la pensée de Pythagore, qui dit que l'homme approche de Dieu particulierement par deux choses, l'une en difant toujours vrai, & l'autre en faisant du bien aux autres hommes. Et dans Jamblique que la vérité est une voye à toute sorte debiens, foit humains, foit divins. Un cœur magnanime (dit Aristote) a aime à dire vrai & à parler a Nic IV.I. franchement: felon Plutarque, c'est d'une ame fervile de mentir. Arrien b parlant de Prole b. Lib. 1. mée dit, qu'il est bien plus honteux à lui qui est Roi de mentir, qu'à un autre. Et Alexandre dans le même Auteur; equ'un Roi ne doit c Lib.viz. jamais parler à ses Sujets que dans la vérité. Mamertin de même écrit de Julien en ces termes: Il y a dans notre Prince une union merveilleuse de l'esprit avec la langue. Il sçait que de mentir c'est le vice, non seulement d'une ame baffe & petite, mais d'une ame fervile. Car comme ce n'est que la pauvreté ou la crainte qui oblige les bommes àmentir, il faut par cette raison qu'un Prince qui ment oublie tout à fait l'élevation de sa fortune. Plutarque loue pour ce fujet-là dans le bon naturel d' Aristide, sa conduite reglée & uniforme, & son extrême religion pour la sufice & la vérité, jusqu'à éviter le men-songe même dans le divertissement, Et Probus dit d'Epaminondas : Qu'il étoit tellement amateur de la vérité, qu'il ne mentoit jamais, non pas même dans la raillerie.

2. Et c'est ce que des Chrétiens doivent d'autant plus exactement observer, que l'E-B 6 vangi-

Dis Moslonge. XX. a Matth. x. 16. b Matth. x 1 1 . 36.

vaugile, a non-feulement leur ordonne la fimplicité, mais que même il leur deffend les parroles inutiles, à leur propofant pour modele celui en la bouche duquel il ne s'est point trouvé de tromperie. Un vrai bomme de bien, dit Lactance, ne dira pai comme Lucilius.

Mentir à mon ami, je ne suis pas si lâche.

Man il croira même que c'est une lâchete de mentir à son ennemi cs' à un inconnu; cs' il ne se commettra jaman à rien dire en la langue qui est l'interprête de la pensée ne s'accorde avec le sentiment du cœur. Tel est Neoproleme dans le Philotecte de Sophoele: Un bomme incomparable pour cette genereuse simplicité; comme remarque Dion de Pruse. Aussi répond il ainsi à Ulysse qui le veut persuader d'user de ruse:

Ulysse ton discours me sache:
Je me sens de l'aversion,
D'en saire l'exécution.
Mon pere évita la finesse,
Et moi je tiens que c'est bassesse,
Tosse mon bras pour nous vanger,
Et ce rapt satal dégager.

Euripide dit de même dans son Rhesus:

Tuer ses ennemis en usant d'artifice; C'est pour une grande ame une noire malice.

3. Ainsi Alexandre disoit qu'il ne vouloit e Lib. 12. pas dérober la victoire. Et Polybe craconte que les Achéens se faisoient un crime d'user de la moindre tromperie envers leurs ennemis; parce qu'ils ne croyoient pas qu'il y eut de vraye victoire,

Que

· Que quand non les corps seuls , mais les cœurs Du Mois Sont vaincus.

Pour l'exprimer par le Vers de Claudien.

Tels furent les Romains presque jusqu'à la fin de la seconde guerre d'Afrique, selon le témoignage qu'en rend Ælien, en disant que c'étoit une vertu propre aux Romains, de n'employer ni rufe ni artifice pour vaincre leurs enne-

mis.

Delà vient que quand Perfée Roi de Macedoine eut été trompé par une vaine esperance d'accommodement, les vieux Senateurs se recrierent qu'ils n'approuvoient point ces artifices dans des Romains : que leurs Ancêtres n'avoient jamais fait la guerre, pour tirer gloire plûtôt de leur finesse que de leur valeur; qu'ils ne s'étoient jamais fervis des supercheries d'Afrique, ni de la finesse des Grecs, qui tiennent pour une action plus glorieuse de tromper leurs ennemis, que de les vaincre. Ajoûtant enfuite : Qu'il étoit vrai qu'en ce tems-là on faisoit quelquesois de plus grandes expeditions par la tromperie que par le courage; mais qu'il étoit vrai aussi que l'on ne devenoit pour jamais le vainqueur & le maître du cœur des vaincus, que lors qu'ils avonoient ouvertement, qu'ils avoient été vaincus l'épée à la main dans une Guerre juste & bonnête, & non pas par Partifice ou par le hazard. Nous lisons dans Tacite, aque même dans des tems plus avan- Ann: CCZ : le peuple Romain avoit coûtume de tirer Lib. 1 1. raison de ses ennemis ouvertement, & les armes à la main, & non pas sourdement, ni par la tromperie. Tels étoient les Tibariens, b qui affignoient même le fesada s.

auffi b Scholiae B 7 licu Apollenia

Du Menfonge. XXI. lieu & le jour de la bataille: ce que Mardonius dans Herodote rapporte des Grecs de son tems.

XXI. La maxime suivante appartient ausfi aux moyens d'agir; c'est qu'il est défendu de pouffer, ou de solliciter quelqu'un à quelque chose, qu'il ne lui est pas licite de faire. Prenons ceci pour exemple: il n'est pas licite à un homme qui est sujet d'un Roi d'attenter à la vie de son Prince, ni de rendre une Place sans un ordre public, ni d'enlever le bien de ses concitoyens: il n'est donc pas permis de pousfer ou de folliciter à aucune de ces choses là ce même sujet, qui demeure tel. Car il est toùjours vrai de dire que celui qui est cause qu'un autre pêche, pêche lui-même. Et il ne faut pas que quelqu'un objecte, que l'action à laquelle il pousse cet homme de tuer, par exemple un ennemi public lui est permise : il est bien vrai que cette action lui est permise, mais elle ne lui est pas permise en cette maniere. C'est sur ce principe que saint Augustin dit excellemment, qu'il n'importe pas si vous commetter le crime, ou fi vous consenter qu'un autre le commette pour vous.

XXII. Âutre chose est, si quelqu'un use pour une chose qui lui est permise, du crime d'un homme, qui s'osfre à lui volontairement & sans qu'il l'y pousse. Car nous avons montré

\*Liv.11.c. en un autre \* endroit, par l'exemple de Dieu xxx1.5.5 même, que ce n'est pas mal fait. Nourrees-bl. trans-vons ma transsinge (dit Celse) b par le droit de la fugam. D. guerre; voulant dire que de recevoir un homdeag. rem qui quitte le parti de nos ennemis, pour prendre lenôtre; celan'est pas contre le droit de la guerre.

### CHAPITRE II.

De quelle maniere les biens des Sujets répondent, selon le droit des gens des dettes de leurs Princes, où l'on traite de Represailles.

Que naturellement personne n'est tenu du

fait d'autrui , s'il n'est héritier.

II. Que c'est pourtant une chose introduite par le droit des gens, que les bions & les actions des sujets répondroient des dettes de leurs Souverains.

III. On en donne un exemple en la capture

des personnes. IV. Et des biens.

V. Que cette maxime n'a lieu qu'après un déni de Justice; & quand on doit présumer ce déni, où il est montré qu'une chose jugée ne donne ni n'ôte proprement point le droit que l'on a.

VI. Que l'on ne peut pas s'en prendre à la vie.

VII. Distinction de ce qui est de droit civil dans cette matiere d'aves ce qui est de droit des gens.

I. T. . DASSONS maintenant aux choses qui Represail viennent du droit des gens. Elles re- les. gardent en partie toute forte de guerre, & en partie

Represailles.

partie une certaine espece de guerre. Commençons par les choses générales; & disons en premier lieu, que par le droit de nature seul. personne n'est tenu du fait d'autrui, s'il n'est heritier de ses biens, un heritier y étant obligé en vertu de cette Loi introduite parmi les

2 V. Liv. II.ch. 331. S. XIX.

hommes au même tems que la proprieté des choses, sçavoir que les charges suivent la proprieté. . L'Empereur Zenon dit que c'est contre l'équité naturelle, que quelqu'un foit b L. grave inquieté pour les dettes d'un autre. Et c'est ce qui a donné lieu dans le Droit Romain,

c. ut nullus ex vicariis. C. ne uxor ne fil. pro

titulis.

aux Titres, qui portent de nepoint poursuivre la femme pour le mari, le mari pour la pro mar. & femme, le fils pour le pere, le pere ou la mepatre totis re pour le b fils. 2. Les particuliers ne sont pas non plus res-

c L ficut 5. 1. D. qued cajulque univerf. nomine. d Lib. vi. de benef.

ponsables des dettes du général, comme dit précisément Ulpien ; c supposé que ce général ait des biens, véritablement fi le général n'a point de biens les particuliers seront obligez, non comme particuliers, mais comme faisant partie du général. Ce que Seneque d'exprime ainsi : Si quelqu'un prête de l'argent à ma patrie, je ne me dirai pas pour cela son de-

C. 20.

biteur, ni n'avouerai nullement la dette; mais l'en donnerai pourtant ma part pour la payer. avoit deja dit auparavant ; ej'entrerai en payement comme un du peuple, & je ne payerai pas pour moi, mais je contribuerai pour ma patrie :

f Dial lege grave C. ut nullus ex vicariis. L.

3L

& en un autre endroit : chacun fera debiteur, non comme d'une dette particulière, man comme d'une partie d'une dette publique.

Aussi étoit-il particuliérement ordonné par le droit Romain; fqu'aucun villageois ne fe-

roit

roit obligé pour les dettes des autres villa- Represailgeois. Et par une autre Loi; • qu'aucun he- lei. ritage de l'un ne répondroit pour les dettes de . T. null'autre, non pas même pour les dettes publi- lam. c. de ques. Dans les Novelles de Justinien, b on execut. & defend les saisies & executions pour le fait d'au-exactionitrui ; ajoûtant pour raison, que c'est contre xII. le fens commun, que l'un foit le debiteur, & que l'autre soit executé pour cette dette. qui fait qu'on y appelle ces fortes d'executions e Lib. IV. des exactions odieuses. Comme aush le Roi var. Epist. Theodoric dans Cassiodore, e dit que c'est un abus honteux, que l'un doive & que l'autre soit executé.

II. 1. Mais quoi que cela soit vrai, on a pû néanmoins introduire par le droit des gens volontaire, & il paroît même que l'on a en effet introduit cette maxime, que tous les biens, droits & actions des particuliers qui font fujets d'un Etat ou du chef de cet Etat, seroient tenus & obligez pour les dettes de l'Etat ou du chef, soit que le public ou le chef ayent immediatement contracté ces dettes par eux-mêmes, soit qu'ils se soient rendus responfables de la dette d'un autre, en ne rendant point justice. Et c'est ce que la necessité a obli-gé d'ordonner, pour éviter les injustices qui de Justias. se pourroient commettre sans celatrop impu- §. 2 Th. nément, n'étant pas si facile de se saisir des 2 9 40 40 biens des Souverains, que de ceux des par- 1. Molin. ticuliers qui sont en grand nombre. Aussi &121. met-on ces Loix au rang de celles que Justi Valent. nien d dit que les Nations établissent, parce disp. 3. 9. que l'utilité & la necessité des hommes l'exi- 16. n. 3 2. Et 27. n. 36. gent ainfi.

Reprefail-Les. IL

2. Et même cette maxime ne répugne pas tellement au droit de nature, qu'elle ne puisse bien avoir été introduite par la coûtume & par un consentement tacite; puis que nous voyons que ceux qui répondent pour d'autres demeurent obligez par un fimple confentement, fans même aucun intérêt. Outre qu'il y a apparence que les membres d'une même societé, pourroient bien plus facilement obtenir justice les uns des autres, & pourvoir à leur indemnité, que des étrangers aufquels on n'a pas beaucoup d'égard en plusieurs lieux. Joint que cette obligation tourne au bien commun de tous les peuples, puisque si quelques-uns en sont inquietez aujourd'hui, ils peuvent en tirer avantage en un autre tems.

 Or il paroît que c'étoit là un usage reçû dans les guerres pleines & folennelles; lesquelles des peuples déclarent à d'autres peuples, & l'on en void la pratique par les formules des dénonciations en ces termes : Je déclare & fais la guerre à l'Etat des anciens Latins, & aux hommes anciens Latins : a comme aussi par la rogation qui portoit ainfi, qu'ils vouloient &

a Liv. lib. 1. b lib.

XXXI.

commandoient que l'on déclarât la guerre au Roi Philippe & aux Macedoniens qui étoient sous sa Jurisdiction: b & par le decret même, dont la teneur étoit : le peuple Romain a ordonné la guerre contre l'Etat Hermundule & les hommes

XVI. C. 4. XXXVIII. & alibi.

c Gell. lib. Hermundules : c Cela est pris de Cincius dans son Traité de l'Art militaire, & en un autre d Liv. lib. d endroit on trouve ces paroles : Qu'il soit déclare ennemi lui & tous ceux qui sont sous son obeiffance. Et c'étoit une maxime qu'on observoit non seulement dans des guerres pleines

å

& générales; mais avant même que l'on en fût Reprofaitvenu à cette plenitude & folennité de guerre.

Ce qui arrivoit lors qu'il étoit besoin de faire
quelques esforts, violens pour executer son
droit, c'est à dire d'en venir à une guerre imparfaite. Agés laus a disoit autresois à Pharna a Plut.
baze sujet du Roi de Perse: Vous devez se avoir Agés de
Pharnabaze, que tendis que nous avons été amis Hist
du Roi de Perse, vous un avons aussi sel emis Hist
à l'égard des choses qui lui apparsiennent; mais
qu'à present que nous sommes ses ennemis, nous
aussission este qualité, Es ainss Pharnabaze,
puisque vous voulez passer parmi les choses qui
sont à lui, nous avons droit de l'outrager en vôtre
personne.

III. I. Une espece de cette execution on poursuite violente dont je parle, étoit celle que les Atheniens appelloient eapture d'bommes, laquelle la Loi Attique exprimoit en ces termes: Si quelqu'un ayant été assassifiné meurs, on permet à les plus proches parens ou amis d'enlever des hommes, Es delés garder jusqu'à ce que l'on ait sait justice de ce meurtre, ou qu'on ait livré les alsassifies: mais que l'on ne preune pas davel es alsassifies.

vantage que trois hommes.

Nous voyons ici que pour ce que doit un Etat, qui est obligé de punir ses sujets qui en ont offens d'autres, on s'en prend à un certain droit incorporel de ces mêmes sujets, en ce qu'on leur ôte la liberté de demeurer où ils voudroient, è de faire ce qu'ils voudroient, puis qu'ils sont obligez d'être dans la captivité, jusqu'à ce que l'Etat, dont ils sont sujets, ait fair ce qu'il est obligé de saire, c'est à dire jusqu'à ce qu'il ait puni le criminel. Car quoi que

Reprefailles. III. les Egyptiens (comme nous l'apprenons de Diodore de Sicile) foûtinffent que l'on ne peut pas obliger pour quelque chofe qui feroit dûe le corps ou la liberté, en celatoutefois il n'y a rien qui répugne à la nature; & l'usage non feulement des Grecs, mais aussi des autres Nations a prévalu pour l'opinion contraire.

2. Aristocrate qui étoit du tems de Demostheine avoit proposé un decret, par lequel il seroit permis d'enlever celui qui auroit tud Charideme de quelque endroit où il sestiture; déclarant, & mettant au nombre des ennemis, quiconque y auroit fait résistance. Demosthene y trouve plusieurs choses à reprendre: La premiere, qu'Aristocrate n'est pas distingué entre un meurtre juste à un meurtre juste, pouvant y en avoir de justes; ensuite qu'il n'obligeat pas à demander premiérement justice: & aprés qu'il prétendit, non que ceux chez qui le meurtre auroit été fait en sussente reponsables, mais ceux-là seulement, qui auroient donné retraite à l'assissim

Voici les paroles de Demosthene: La Loi accorde la capture de trois bommes contre ceux chez, lesqueis le meutre est arrivé, en cas qu'ils m'enfassent pas justice enx-mêmes, on qu'ils ne rendent pas les criminels: E celui-ci bien loin de s'en prendre à cux, n'en fait pas se leurement mention; bien au contraire il veut que ceux qui ont donné retraite au coupable, qui s'en est su chez enx; car je veux ainss support la chose, passent adelarez. I'ils ne le livrent; quei qu'ils ne l'ayent reçà qu'en ventu du drois de tous les hommes, qui veut que l'on puisse recvoir les résugiez. Le 4me reptoche est qu'Aristocrate possible.

pousse d'abord la chose à une guerre ouverte, Represaite au lieu que la loi se contente de la capture.

3. A la vérité le premier, le second, & le quatriéme de ces reproches ne sont pas sans fondement, mais pour le troitiéme à moins que l'on ne le restraigne à cette seule circonstance, qui est qu'un homme en auroit tué un autre par malheur, ou à son corps défendant ; il est plûtôt un ornement d'éloquence pour enrichir le fujet, qu'une raison appuyée sur la vérité & la justice : car le droit des gens qui ordonne de recevoir & de proteger des réfugiez

comme nous avons dit plus haut, a n'entend a Lib. 116 parler que de ceux qui font plus malheureux e. xx1. que coupables. 4. Du reste ceux chez lesquels le crime a été

commis, & ceux qui refusent de punir ou de livrer le criminel sont en pareille espece. Ce qui me fait croire qu'il faut de deux choses l'une, ou que cette même loi, dont se sert Demosthene, ait reçû par l'usage le sens que je dis, ou qu'on l'eut faite aprés plus précise contre ces inconveniens. Et quiconque voudra faire attention à ces paroles de Jules Pollux,

b demeurera d'accord de l'un des deux : la b Lib. capture des hommes (dit-il) avoit lieu, lors qu'a- viii.c. 6. prés avoir demandé les auteurs de quelque homicide qui s'étoient sauvez en quelque endroit, on e'avoit pû les obtenir : car le droit permet de prendre trois hommes pour se faireraison de ceux qui refusent de livrer les criminels. Harpocra-

tion n'est pas d'un autre sentiment, en disant que le droit de prise d'hommes est le droit qui permet d'enlever des hommes d'une Ville : Car on usoit de main mise contre une Ville on un

Etat,

Etat, qui gardoit un homicide; ou qui ne le li-Represail :

vroit pas pour enfaire punition. les. ιv.

٧.

n. g.

5. C'est la même chose lors qu'on retient des sujets d'un Etat, pour l'obliger à mettre en liberté le sujet d'un autre Etat que l'on auroit pris pour quelque raison manifestement injuste. Ainsi il y en eût qui empêcherent qu'Ariston qui étoit de Tyr, ne fût arrêté à Carthage, difant pour raison, que la même chose arriveroit aux Carthaginois à Tyr, & dans les autres Ports, où ils faisoient leur plus grand

a Liv. lib. a trafic .. I V. Une autre espece de cette execution ZXXIV. forcée est la faisie, ou enlevement des biens,

lequel se pratique entre divers peuples. C'est un droit que les Jurisconsultes modernes b apb Bald. 111. conf. pellent droit de represailles; les Saxons & les 58. Bart. Anglois reprise, & les François Lettres de de repref. marque, que l'on obtient du Roi : Toutes 9 5.ad ces choses ayant lieu, comme disent les Jutertium. risconsultes, aprés un déni de Justice.

V. 1. Or ce déni s'entend, lorsque non seulement on ne peut pendant un tems raisonnable obtenir justice contre un criminel ou un debiteur, mais que même dans un fait tout évident, celui dont on attendoit justice a rendu un jugement tout à fait injuste; je dis dans un fait évident : car dans un fait douteux la présomption est pour les Juges. Avec cela l'autorité de ces Juges n'est pas la même à l'égard des étrangers, qu'à l'égard des propres fujets, même entre les propres sujets, ces sortes de jugemens n'ôtent pas ce qui est véritablement dû. Un veritable debiteur, quoi qu'il foit déchargé par le Juge, demeure néanmoins toûjours

natu-

naturellement debiteur (dit Paul Jurisconsul- Represailte, 1) & sur la question scavoir si un créancier les. qui se seroit emparé en vertu d'une Sentence injuste. d'une chose qui n'appartiendroit point à son : L Judebiteur, & qui l'auroit enlevée comme lui étant lisn. d. obligée, n'étoit pas tenu de la restituer au debi-indeb. teur aprés le payement de la dette, Scavola esti- L. Resme qu'il la devoit restituer. criptura

Il y a cette difference qu'il n'est pas permis de distriaux fujets du lieu où fe rend le jugement d'em- pign. pêcher par la force l'execution d'une Senten- Innoc. ce même injuste, ou de poursuivre leur droit & Pan. par la force contre cette Sentence, à cause du rique de pouvoir qu'a sur eux l'autorité superieure, au Immun. lieu que les étrangers ont droit d'user de la Eccli voye de fait; mais avec cette réserve toutes is Sotolib. qu'ils n'en doivent pas user pendant qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils prétendent par la voye Jac de canibus de la Instice.

2. C'est donc une chose introduite, sinon par domile droit de nature, du moins par l'usage reçû nio. presque par toutes les Nations, que l'on peut Franc. pour une femblable raison se saisir des per inc. L. fonnes, ou des biens des fujets de celui qui ne in 6. rend point justice. Nous en avons un exemple Fulget. très-ancien dans l'Iliade XI. d'Homere, où il & Sali in raporte que Nestor avoit enlevé les troupeaux. de act. & des Elidiens, parce qu'ils avoient pris les che- obl. vaux de son Pere bemmenant les gages, com-me parle se Poëte: où Eustathius interprete bellovisu le mot de gages par celui de nantissement de utnon quel- fiant pi- '

Silv. in verbo reprefal. Bart, in tract. de re-Guido Papa, p. 32. Gallo de pigno. c. I n. 5. Vict. de jure belli n. 41. Couarr. c. peccatum p. 11. §. 9. b V. le Ch. fuiv. xxx. §. y11.

Reprefailles. VI. quelque chose, c'est à dire, par une chose enlevée en la place de celle que l'on nous auroit auparavant prise. Homere raconte ensluite que l'on fit publier que tous ceux à qui il étoit dû quelque chose par les Elidiens, eussent à venir poursuivre leur droit.

# Afin que chacun eut sa légitime part.

a Liv. Lib. 11. b. Halic.

Liv. VII.

Nous avons un autre exemple dans l'Histoire Romaine, où nous voyons qu'Aristodeme retint à Cumes les Navires des Romains pour les biens des Tarquins, dont il étoit héritier. b'Halicarnasse dit qu'il retint les esclaves, les bestiaux, l'argent. Et dans Aristote sur l'Ordonance des Carthaginois de prendre les Vaisseaux étrangers, il y a cette clause, s'experience de la vaisse de trangers, il y a cette clause, s'experience de la vaisse de la vais

c Æcog.

quelqu'un avoit d'oit de les é prendre.

VI. Au refie il y a eu peut-être des Nations qui ont crû que dans ces rencontres on avoit droit même sur la vie de ces sujets étrangers, quoi qu'innocens; -fê fondant sur cette opinion que chaque particulier avoit lui-méme un droit absolu sur sa propre vie, & que ce droit pouvoit être transporté au public. Mais cela n'est nullement soutenable, ni, cosime nous avons dit é ailleurs, sclon les régles de la plus saine Théologie.

d Lib. 1. c 1. §. 12. & 13. Liv. 2.

ib, ch.

21.11.

Il se pourroit faire toutesois, que l'on pourroit tuer, non de dessin prémédité, mais par accident, ceux qui voudroient empêcher par la force l'execution, ou la poursuite de nôtre droit; & alors, même si l'on prévoit ce malheur, la charité nous ordonne, ainsi que nous avons montré en un autre endroit, de nous de-

fifter

fister de cette poursuite plûtôt que de passer represeioutre; puisque selon cette Loi, & particulié-loi. rement puisque nous sommes Chrétiens, la VII. vie d'un homme, comme nous dissons aussi, a vii de dit être infiniment plus précieuse que nos propres biens.

VII. 1. Mais il est bon ici commeen d'autres rencontres, de prendre garde de nepas confondre les choses, qui sont proprement du droit des gens, avec celles qui ne sont que de droit civil, ou que des Peuples établissent entre eux par quelques conventions particulieres.

2. Par le droit des a gens tous les sujets de a Dec. celui qui fait injustice, & qui sont tels par un cont. 372.
titre permanent, soit qu'ils soient originaires, de Off al. foit regnicoles, sont affujetis au droit de repre- sess. failles; mais non pas ceux qui ne se trouvent en un lieu que pour passer outre, ou pour y faire un féjour de peu de durée. La raison est que les represailles étant introduites à l'exemple des levées de deniers que l'on impose pour payer les dettes publiques, ceux-là en sont exempts, . qui ne sont sujets aux loix d'un Païs, que pour un tems. Avec cela on excepte par le droit des gens, du nombre des sujets, les Ambassadeurs & leurs hardes, j'entens ceux qui ne font point envoyez vers nos ennemis, & par le droit civil des Etats, on excepte auffi d'ordinaire les femmes & les enfans, ceux qui étudient, & ceux qui vont aux marchez & aux foires, & même ce qui leur appartient.

3. Par le droit des gens chacun a droit de faisse, comme à Athenes, chacun avoit droit de capture d'hommes. Et par le droit civil de beaucoup de Païs, on doit en demander la Tome III.

Represail-

permission, dans certains Etats au Souverain, & en d'autres aux Juges des lieux.

4. Par le droit des gens, la seule prise de quelque chose en donne la proprieté jusqu'à la concurrence de la dette & des dépens, le sur-

plus devant être restitué.

Et par le droit civil on a coûtume de citer ceux qui y ont intérêt, & de vendre & d'adjuger par autorité publique les prifes à ceux à qui il appartient. Mais on doit voir ces chofes-là & autres femblables dans ceux qui ont écrit des Loix civiles, & nommément dans

Ægidius Bartole a, qui a traité des represailles.

Regius de 5. L'ajoûterai feulement une chose pour pern disc. fut. pern disc. fervir d'adoucissement à ce droit un peu rigoureux de lui même; c'est que ceux qui ont donné occasson à ces represailles, ou en ne payant point leurs dettes, ou en ne rendant pas justice, sont tenus même par le droit de nature, & par le droit divin, de réparer le dommage

que les autres en souffrent.

#### CHAPITRE III

De la Guerre appellée selon le droit des gens juste ou solemnelle, & de la dénonciation de cette Guerre.

 Qu'une Guerre solemnelle selon le drois des gens est celle qui se fait entre divers Peuples ou Etats.

II. De la difference qu'il y a entre un Peuple, quoi que même il agisse injustement, O des Pirates O des Voleurs.

III. Qu'il peut quelquefois arriver du changement en ces sortes de personnes.

I V. Qu'il est de l'essence d'une guerre solennelle, que celui qui la fait, soit Souverain: o de quelle façon cela se doit entendre.

V. Qu'il est necessaire aussi qu'elle soit dé-

noncée.

VI. On explique distinctement ce qui est de droit de nature, O ce qu'il y a de propre au droit des gens dans la dénonciation.

VII. Qu'il y a de deux sortes de dénonciation, l'une pure & simple, & l'autre con-

ditionnée.

VIII. Ceiqui est de droit civil, o non pas : « du droit des gens dans la dénonciation.

IX. Que quand la guerre est déclarée à quelqu'un, elle est en même tems déclarée à ses Sujets & à ses Alliez, considérez ici comme étant dans son parti.

X. Et non pas regardez comme ils sont en eux mêmes; ce que l'on éclaircit par des exemples.

XI. La raison pourquoi la dénonciation est requise pour produire certains effets.

XII. Que ces effets ne se trouvent pas dans les autres Guerres.

XIII. Si l'on peut faire la guerre aussi-tôt aprés l'avoir déclarée.

XIV.

52 Droit de la Guerre & de la Paix.
XIV. S'il est besoin de la déclarer à celui qui auroit violé une Ambassade.

Guerre folemnelle.
I.
a Lib. I.
Ch III.
§. 17.

I. I NOUS avons commencé à dire plus noient fouvent à une guerre le nom de jufte, non en confidération de la caufe qui la produit, ni comme autrefois en viè des grands exploits qu'on y fait, mais à caufe de quelques effets de droit qui lui font particuliers. On peut fort bien comprendre quelle est cette guerre par la définition que les Jurifconfultes Romains b donnent au mot d'ennemi public: les ennemis publies, dit Pomponius, font ceux qui mons déclarent, et mon à cux publiquement la surrer el refle font ou Voleurs on Piriates. Ulvian

b L. hoftes D de verb. fignif.

c L. hoites D. de captivis. gnerre: le reste sont on Volents on Pirates. Ulpian en el exprime pas autrement, en disant, que les ennemis publics sont cent à qui le Peuple Romain a déclaré publiquement la guerre, ou eux au Peuple Romain, et que le reste sont des brigans ou voleurs. C'est pourquoi (continue-t'il) si quelqu'un est pris par des voleurs, iln'en est pas pour cela l'ésclauve, et n'a pas besoin du droit possitions in en proprie mainaire pour sont etcar en mais s'il est pris par des ennemis publics, tels que seroient les Allemans, ou les Parthes, il devient leur estans con les Parthes, il devient leur estans son premier état. Et Paul'a en ces termes. Cenx qui sont

d L. Pole étal. Et Paul d'ên ces termes. Cenx qui sont liminium \$5.2. D. de pris par des Pirates ou des Voleurs demeurent liche et les Dans les dissensions civiles, la République reçoit quis inge bien quelque choc; mais onne tend toutes pis pas de la vient que ceux qui passension et le codem it son entière ruine. De là vient que ceux qui passe tout dans quelqu'un des partis, ne sont pas de la control de la vient que ceux qui passe que quelqu'un des partis, ne sont pas de la

qua-

analité de ces ennemis entre lesquels il y a droit Guerres. d'esclavage & de postliminie : moins encore doi- limnelle. vent-ils, étant pris & vendus, & ensuite affranchis, se faire rehabiliter par le Prince, cette formalité ayant été jugée très-utile ; pun qu'ils n'avoient perdu leur liberté par aucune scrvitude.

2. Il faut seulement remarquer que sous l'exemple du Peuple Romain, l'on doit entendre toute Puissance qui a un pouvoir souverain dans un Etat. Celni là (dit Ciceron .) eft en- . Philipp. nemi public qui a un Etat, un Siége de Justi- 1. ce, un thresor, le consentement & l'aveu de ces Sujets, & moyen & pouvoir, si le cas y échet, de

faire des Traitez de Paix & d'Alliance.

II. 1. Mais un Etat & une République ne cessent pas auffi-tôt d'être ce qu'ils sont, quoi qu'ils fassent quelque chose d'injuste, même quand tout le général y auroit part : Ni une troupe de Pirates, ou de Voleurs ne devient pas un Etat, quoi qu'ils gardent entre eux quelque espece de cette équité, sans laquelle aucune societé ne peut se soûtenir. Car ceuxci sont associez pour le crime ; au lieu que ccux-là, quoi que leur conduite ne soit quelquefois pas sans reproche, forment societé pour jouir eux-mêmes des effets de la Justice; & pour la rendre aussi aux étrangers. Ils le font en effet : & si ce n'est pas tout à fait selon le droit de nature, que nous avons montré ailleurs avoir été en partie presque aboli parmi beaucoup de Nations, c'est du moins selon les Traitez qu'ils ont avec eux, ou felon l'usage de leur Pais.

Ainsi le Commentateur de Thucydide bre- b Lib. r. C 3 marque

Guerre fotemnelle. 1·1.

marque que les Grecs, du tems même qu'it étoit permis de pirater impunément, s'abstenoient de tuer, & de piller pendant la nuit, & qu'ils n'enlevoient jamais aucun bœuf qui fer-

a Lib. 11. voit au labour. Strabon a rapporte auffi, que d'autres Peuples qui vivoient parcillement de rapine, envoyoient quand ils étoient de retour de la mer, chez ceux qu'ils avoient pillez, pour leur offrir le rachat du butin à prix răisonnable. On peut appliquer à ces gens-là ce passage de l'Odissée XIV.

> Ceux-mêmes qui poussez par leur avidité! Piratent leurs poisins en toute liberté: Par respect pour les Dieux bornent leur convoitise, Et d'abord que le Cielleur envoye une prise, Ils prennent sur le champ ce qu'ils peuvent voler, Et resoulent les stots qu'ils venoient de souler.

2. Or dans la morale le principal passe pour la forme, & comme dit fort bien Ciceron b: b De sini-Ce qui contient les plus grandes parties, & a le plus d'étendue, donne le nom à la chose. bus. v.

passage de Galien est tout conforme, quand il dit, que le nom se prend de ce qui contribue le plus à un composé, ce qu'il appelle souvent des choses nommées par leur plus noble partie. e De Rep de là on peut juger que le même Ciceron dit e

trop crûment, que quand le Roi est injuste, 111. ou lors que les Principaux de l'Etat le sont, ou même le Peuple, non seulement c'est une République dérectueuse, fhais qu'il n'y en a point

du tout. Saint Augustin dle redressant l'explid De Civit. Dei, que ainsi ; Fe ne dis pas que ce ne soit toujours un Peuple, ou que sa forme ne soit la forme d'une République, tandis qu'il demeure quelque nombre

rai-

Lib. x1x. C. 24.

raisonnable de personnes associées pour jouir en Guerrese commun & unanimement des choses qu'elles af-lemacle.

fectionnent.

Un corps malade est toûjours un corps : & un Etat quoi que languissant est toujours un Etat, autant de tems que les Loix, les Tribunaux, & les autres choses necessaires subsistent pour rendre la justice aux étrangers, & aux sujets entre eux. Dion . Chryfostome l'explique . Borystemieux que Ciceron, quand il dit que la Loi nice. & (celle-là particuliérement qui établit le droit de Lege. des gens) est dans un Etat comme l'ame dans le corps humain : & qu'il n'y a par conséquent plus d'Etat, quand il n'y a plus de Loi Aristide dans le discours qu'il fait aux Rhodiens pour les maintenir en bonne intelligence, montre que plusieurs bonnes Loix peuvent compatir avec la Tyrannie. Aristote i dit de b De Rep. même, que si quelqu'un donne trop d'autorité v. c. 9. & de pouvoir à quelques-uns ou à tout le Peuple, la République commence d'abord à s'ébranler, & puis à se détruire tout à fait. Eclaircissons la chose par des exemples.

3. Nous venons d'entendre Ulpien, qui dit que ceux que des voleurs prennent ne deviennent point esclaves: & qu'au contraire ils perdent leur liberté, s'ils sont pris par les Allemans. Et toutefois les Allemans faisoient chacun au delà des frontiéres de leur Etat de grandes voleries, & qui ne leur tournoient à aucun deshonneur; ce sont les paroles de Cefar. Tacite e de même parle des Venedes qui e Lib. vi. étoient un Peuple d'Allemagne, en ces ter de moit et la courent sout ce qu'il y a de forests & de montagnes entre les Peutinieus & les sem-

nes,

Guerre folemnelle. III. - IV. a Annal. x I I. b Hift.

c Arr.

Hiyr.

nets, & remplissent tout de leurs brigandages.

Le même en un autre endroit a dit, que les
Cattes un des plus illustres Peuples d'Allemagne se donnoient à de semblables larcins. Nous
lisons b parcillement que les Gamarantes
étoient une Nation seconde en vols: mais une
Nation cependant. Les Illyriens accoûtumez
à pirater sans saire distinction de personne ont
servi néanmoins au triomphe, au lieu que
Pompée n'a point triomphé des Pirates. Tant
il y a de disserence entre un Peuple, ou un Etat, quelque méchant qu'il soit, & ceux qui ne
formant point d'Etat ne se metten ensemble

que pour mal-faire.

III. Il peut toutesois arriver du changement non seulement en la personne des patticuliers, comme il arriva en celles de Jephté, d'Arsaces, de Viriatus, qui de Capitaines de volcurs qu'ils étoient, sont devenus de véritables Princes: mais même dans des troupes entiétes, tels qu'ont été ceux, qui n'étaut au commencement que des volcurs de grand chemin, sont venus à former un Etaten embrassant un autre genre de vie. Saint Augultin a parlant des voleries le dit ainsi: Sicemal croît tellement par la jonction d'une grande quantité de gens perdus, qu'ils se faissifient des places, qu'ils s'établissent des Peuples, alors il prend villes Es subjequent des Peuples, alors il prend

d De Civit Dei lib 1v. c 4.

le nom de Royaume.

IV. Nous avons dit en un autre lieu qui sont ceux qui ont une Pusssance souveraine, & delà on peut conclurre que si quesqu'un n'a cette pusssance qu'en partie, il ne laisse pas de faire une guerre juste pour cette partie là & à plus

forte

forte raifon ceux qui ne font pas sujets, ou qui Guerre, in ont qu'une alliance inégale: c'est ce que nous l'immelle, apprenons de l'Histoire, où nous voyons que l'on avoit observé tout ce qui convient à des guerres justes entre les Romains & leurs Alliez, quoi qu'inferieurs dans l'alliance, tels qu'étoient les Vossques, les Latins, les Espa-

gnols, les Carthaginois.

V. Mais afin que la guerre soit juste en ce fens-là, il ne fuffit pas qu'elle se fasse de part & d'autre entre Puissances souveraines : il faut de plus.comme nous avons vû, qu'elle foit déclarée publiquement, & même déclarée de telle maniere publiquement, que la dénonciation en foit réellement faite par une des parties à l'autre. De là vient qu'Ennius a appellé ces sortes de guerres des combats publiez. Ciceron a l'ex- a Off. 1 prime ainsi : L'équité que l'on doit garder dans la guerre est religieusement contenue dans les Loix portées par le droit des Herauts du Peuple Romain: Elles nous apprennent qu'il n'y a de guerre juste, que celle que l'onfait, ou pour recouvrer ce que l'on aperdu, ou aprés l'avoir auparavant dénoncée & déclarée dans les formes. Un ancien Ecrivain dans Saint Isidore b le dit moins exac- b Lib. 1. tement : Une guerre juste, dit-il, est celle que l'on fait après une dénonciation publique, soit pour recouvrer ce que l'on nous a pris, soit pour repouffer la force par la force. De même Tite Live dans la description qu'il fait d'une guerre juste, dit qu'on la fait ouvertement & aprés une déclaration publique, & racontant de quelle maniere les Arcananes avoient pillé les Terres Attiques, il ajoûte que ce fat un commencement d'animofité, qui en-

luite

Guerres. suite se tourna en une juste guerre décernée & lemnelle. dénoncée volontairement par l'ordre des Villes.

Lib.

VI. 1. Pour bien entendre ces passages, & les autres qui concernent la publication de la guerre, il suu d'ilinguer soigneus ment ce qui est dù par le droit de nature, d'avec ce qui n'est du que par un principe d'honnéteté, & non pas naturellementi comme aussi il sautregarder ce qui est requis par le droit des gens, pour produire certains essets particuliers & propres au droit des gens, & ce qui outre cela vient des Loix particuliers de quelques Peuples.

Par le droit naturel on n'a pas besoin de dénoncer la guerre toutes les sois qu'il s'agit de se défendre, ou de tirer rasson de quelqu'un de qui l'on a reçû quelque offense; s' & c'est ce que Sthenelaidas Ephore dit dans Thucydide : Il n'est pas bessin, ce sont ses termes,

d'employer les discours & les procés pour vuider

b Lib. 1.

Lin. L.

notre différend, ayant été offensez par autré chose que par des paroles. Et Latinus dans Denys d'Halicarnasse l'exprime de cette maniere. C'est l'ordinaire que celui qui est attaqué repossse celui qui s'attaque. Ælian aprés Platon dit de même que la guerre qui se sait pour repossise la violence, se déclare par la nature même, sans avoir besoin d'aucun Heraut d'Armes. C'est sur ce fondement que DionChrysostome dit dans son Orasson aux Nicomediens que

l'on entreprend plussieurs guerres sans les déclarer. C'est pour ce même sujet que T. Livereproche à Menippe Général d'Antiochus, d'avoir tué que lques Romains, sans avoir auparavant déclaré la guerre, ou sans qu'ils eussent

appris

appris que l'on en fut venu jufqu'à tirer l'épée, Guerris & à répandre du fang ? faifant voir par cela l'emnelle. même que l'un de ces deux cas eût pû fuffire pour juitifier fon action. De même un proprietaire n'est pas obligé par le droit de nature de déclarer la guerre, quand il s'agit de se mettre en possession d'une chose qui lui appartient.

2. Mais lors qu'il est question de s'emparer d'une chose en la place d'une autre, ou que pour quelque prétention l'on s'en prend à quelque chose de réel qui appartient à nôtre debiteur; & à plus sorteraison, lors qu'on veut se nantir en prenant quelque chose qui appartient aux sujets de nôtre debiteur, alors la sommation & la déclaration sont necessires, pour faire voir que nous ne pouvons pas autrement avoir raison de ce qui nous appartient, ou de ce qui nous est dû: car ce droit de prendre une chose pour une autre, n'est pas un droit premier & direct, mais second & par subrogation, comme nous l'avons expliqué ailleurs.

De même avant que d'attaquer un Souverain pour la dette ou le crime de quelqu'un de fes sûjets, il est à propos de le sommer auparavant pour le mettre en faute, afin qu'il soit censé lui-même causer le dommage, ou faire le crime, selon ce que nous avons traité

plus haut.

3. Bien davantage, aux cas mêmes où le droit de nature difpenfe de telle dénonciation, il est outefois honnéte & loidable de déclarer la guerre, tant afin de n'être point l'offençant, que pour donner lieu d'expier la faute

Tomosti Cales

Guerre fo. lemnelle. VII. a Lib. 11.

b Deut.

X11.11.

par le repentir, ou par quelqu'autre fatisfaction, selon ce que nous avons a dit en parlant des moyens d'éviter la guerre. C'est ce que l'on entend par ces vers :

Personne n'a jamais tenté,

Personne n'a jamais tenté, En premier lieu l'extrémité.

Et cela même est conforme au précepte que Dieu b donna aux Hebreux de fommer les Villes.& de leur offrir un accommodement, avant que de les attaquer; mais cela même qui fut ordonné à ce Peuple en particulier, se confond par quelques uns mai à propos avec le droit des gens. Car ce n'étoit pas un accommodement pur & simple, mais fous condition d'être ou futets ou tributaires. Aprés que Cyrus fut arrivé sur les Terres des Armeniens, la premiere chose qu'il fit avant que d'en venir à aucune hostilité, fut d'envoyer au Roi d'Armenie pour lui demander le tribut, & les troupes qu'il étoit obligé de fournir par leur Traité, estimant que c'étoit en agir plus bumainement, que s'il passoit outre sans en

plus bumainement, que s'il passitioutre sansent c Lib. 11, rien saire scavoir, comme parle Xenophon dans cette Historie c.

4. Au reste la dénonciation est necessaire felon le droit des gens en toutes rencontres, pour produire ces esses particuliers dont nous parlons, je dis necessaire non des deux côtez, mais seulement de la part de l'un des deux.

VII. 1. Mais cette denonciation est ou conditionnée, ou pure & simple. Elle est conditionnée, lors qu'elle est pointe à la demande des choses que l'on repete. Sous le nom-

des

### III. LIV. CHAP. III. . 61

des choses repetées, le droit de Heraut ou droit Guerre fade guerre comprenoit non seulement des l'imaelle choses que l'on revendique en vertu du droit VII, de proprieté, mais aussi celles que l'on pourfuir à cause d'une dette, soit civile, soit criminelle, comme l'explique ttés-bien Servius <sup>21</sup>. Ad x. c'est d'où viennent les termes des formules, l'ancident le vente, faitifaire, livrer, où il saut, selon b Liv. 1. ce que nous dissons, entendre le mot de li 1. 2. & vrer, avec cette réserve, si ceux que l'on ch. 21. 4. somme n'aiment mieux punir eux-mêmes le criminel qu'on leur demande. Cette demande des choses est appellée par Pline Clarigation, c Lib. comme qui diroit une sommation haute & xxII, I2. claire.

Il y a dans T. Live d'une espèce de cette dédition nonciation conditionnée en ces termes. Il visité déclarent que si l'onne leur fait réparation de cette injustice, ils employeront tout ce qu'ils ont de forces pour entirer raison. Et dans Tacite e, que e Annalsils ne châtioient les coupables ils mettroient tout à libble feu & d'anne. Nous en avons aussi un vieil exemple dans les résugiez d'Euripide 9 où Thesée donne les ordres suivans au Heraut, qu'il envoye à Creon Roi de Thebes.

Le Roi de la prochaine terre, Vous demande que l'on enterre Ceux qui dans le combat (ont morts; Vous donnant parole, qu' alors Athenes d'un pareil fervice Reconnoitra ce bon ôfice. C'est ainsi que tu parleras; S'il consent tu retourneras; Sinon donne-lui pour répouse,

Que la guerre je lui dénonce.

37

Guerre folemnelle. VII. Papinius sur le même recit, fait donner le même ordre en ces termes;

> Dis qu'àces morts on rende le devoir, Ou qu'autrement la guerre on doit avoir.

Polybe appelle cela, designer les choses par lesquelles on peut se dégager Et les anciens Romains l'appellent sommer.

La dénonciation pure & fimple est précisément celle que l'on appelle déclaration, laquelle se pratique par une desparties; lorsque l'autre l'a déja attaquée à force ouverte (ce que S Isidore appelloit plus haut une guerre pour repousser les ennemis) on lui a fait telle

offense, qu'elle merite punition.

2. Quelquefois même la dénonciation pure suit la conditionnée, quoi qu'elle ne soit pasnecessaire, & que cela ne se fasse que par une surabondance de formalitez. C'est d'où vient ce premier formulaire. Pattefte que ce Peuple eft injuste, & qu'il ne rend point la justice, & ce second en ces termes : Et d'autant que de toutes les choses, différents, & actions dont le Roi d'Armes du Peuple Romain avoit sommé le Roi d'Armes du Peuple des anciens Latins, & personnellement les anciens Latinsmêmes, ils n'ont rien donné, payé, ni fait, des choses qu'il falloit donner, faire & payer, je veux, consens, & ordonne de recouvrer ces mêmes choses par une vraye & juste guerre. Et ce troisiéme formulaire, qui porte ainfi, Vace que les Peuples des anciens Latins ont fait & delinque à l'égard du Peuple Romain, & consideré que pour ce sujet là le Peuple Romain a ordonné la guerre contre les anciens Latins, & que le Senat

Romain a accordé, consenti, & décerné, que Gurrese l'on fit la guerre ausdits anciens Latins. Pour limmille ce sujet, Moi & le Peuple Romain déclare & VIII.

fais la guerre au Peuple des anciens Latins.

In l'est donc pas comme j'ai dit absolument Lib. xxxx. necessaire en ce cas-là, de faire aucune dénon- « xxxxxi. ciation : ce qui payoir même. parce qu'elle

rectaire et eccas-1, de raire aucune denonciation; ce qui paroît même, parce qu'elle fe faisoit dûment à la plus prochaine Garnifon, ainsi que le jugerent les Herauts que l'on avoit consulté sur le fait de Philippe de Macedoine, & aprés sur celui d'Antiochus, estimant qu'il sufficir, que celui qui étoit attaqué fit la premiere dénonciation.

Bien plus la déclaration de la guerre contre Pyrrhus ne se fit qu'à un de ses soldats que l'on avoit pris, & auquel on sit par forme acheter une place dans le Cirque Flaminien: lui déclarant la guerre en cet endroit-là, comme en pais ennemi, ainsi que remarque Servius sur

le neuviéme de l'Æneïde.

3. Une autre marque de surabondance de formalitez est quand on déclare la guerre des deux côtez, comme le fut la guerre du Peloponese par les Corcyres & les Coryntiens : car il suffit qu'elle le soit par l'une des par

ties.

VIII. Pour ce qui est de la maniere de déclarer la guerre, c'est l'usage & la coûtume particuliere de quelques Peuples, & non pas le droit des gens qui ont introduit, par exemple, le Caducée, ou la Verge blanche parmi les Grecs: la Vervene & la Pique rouge, ou de couleur de sang parani les Æquicoles en premier lieu, & à leur exemple parmi les Romains, la renonciation à toute amitié & allian-

CHETTE COL temnelle. IX.

alliance s'il y en avoit quelqu'une, aprés trente jours folennels à compter du jour de la demande des choses que l'on avoit à repeter : ensuite le jet de la Pique, & autres telles manieres.

Il ne faut pas confondre ces divers usages avec ce qui est proprement du droit des gens ; Lib. 11. car felon ce que nous apprenons d'Arnobe. cont. Gent. la plupart de ces choses-là étoient abolies de b Lib. 1v. fon tems : & même du tems de Varron bil delingua y en avoit quelques-unes qui ne s'observoient latina. plus. La troisiéme guerre d'Afrique fut auffitôt commencée que déclarée. Et Mæcenas dans Dion prétend que quelques-unes de cesmanieres ne sont propres qu'à un Etat popu-

laire.

IX. Or quand on a déclaré la guerre à celui qui a la puissance souveraine dans un Etat. elle est en même tems tenuë pour déclarée. non seulement à tous ses sujets, mais aussi à ceux qui se doivent joindre à lui en qualité d'Alliez, & qui par cette raison sont un accesfoire, ou une dépendance de lui même.

c'est ce que les nouveaux Jurisconsultes ene Bald, ad lib. 2. c. tendent, en disant que quand le Prince est de ferv. défié, tous ses adherans sont tenus pour dé-R. 70. fiez. Appellant défier ce que l'on appelle dé-

clarer la guerre.

Mais il ne faut pas entendre que de cetteguerre-là seule, que l'on fait à celui à qui on l'a déclarée, telle qu'étoit la guerre que l'on fit à Antiochus, & que l'on ne jugea pas à propos de dénoncer leparément aux Ætoles. aprés la lui avoir déclarée, parce qu'ils s'étoient joints ouvertement à Antiochus : auffir

les

les Herauts répondirent, que les Ætoles s'é- Guerre fotoient d'eux-mêmes déclaré la guerre.

X. Mais cette guerre étant achevée, & X. XI. arrivant ensuite que l'on vint à attaquer un autre Etat, ou un autre Roi, parce qu'il auroit affisté nôtre ennemi, il sera besoin d'une nouvelle dénonciation, afin que les effets du droit des gens s'en ensuivent, la raison est que l'on ne regarde plus alors ces Alliez comme accessoire, mais comme quelque chose de principal. Et c'est pour ce sujet que l'on a trés-bien jugé que la guerre de Manlius contre les Gallo-Grecs ou Galates, ni celle de Cesar contre Arioviste, n'étoient point justes selon le droit des gens : parce qu'alors ils n'étoient pas attaquez comme accessoire, ou faisant partie d'une autre guerre; mais comme principal & directement.

Il est donc vrai de dire, que comme selon le droit des gens la dénonciation étoit necessaire, il étoit necessaire aussi selon le droit Romain d'avoir un nouvel ordre du Peuple Romain. Car ce qui étoit porté par la rogation contre Antiochus en cestermes, qu'ils vouloient & ordonnoient que l'on fit la guerre au Roi Antiochus, & à ceux qui avoient suivi son parti : Et ce qui fut mê- a Liv lie. me observé dans le decret contre le Roi \*\*\*\*\*. Perfée b, se doit entendre du tems que b Lib. dureroit la guerre contre Antiochus ou Per- XLII. sée, & de ceux qui s'en meleroient effectivement.

XI. Or la raison pourquoi l'on a voulu que ces fortes de guerres que nous appellons justes selon le droit des gens, sussent

Guerre folemnelle. XII. a Alb.

lib. I.

C. 2.

dénoncées, n'est pas celle que quelques uns a apportent, qui est de faire voir que l'on ne faisoit rien clandestinement ni frauduleusement: car c'est plûtôt là un effet de bravoure & demagnanimité, que de droit, à l'exemple de quelques Nations que nous lisons avoir même comme nous difions plus haut affigné le lieu &

le jour du combat.

La vraye raison est afin que chacun sçût . que la guerre n'étoit pas un attentat de quelques particuliers; mais bien une entreprise formée du consentement de l'un ou de l'autre Etat, ou des chefs de ces Etats. Et c'est aussi ce qui produit certains effets particuliers, qui ne se trouvent ni dans les guerres contre des Pirates, ni dans celles qu'un Roi fait contre ses sujets; lesquelles pour cette raison b Sene-

b Lib. 111. que distingue en parlant ainfi, les guerres que de ra. I. C. 2. l'on déclaroit aux voisins, & celles qu'on failoit

aux citovens.

XII. En effet ce que quelques-uns remarc Ayala lib. i.c. 5. quent & confirment par des exemples, que même dans ces fortes de guerres les prifes font à ceux qui les font, est vrai; mais c'est seulement d'un côté, c'est à dire à l'égard du droit de nature, & non pas à l'égard du droit des gens volontaire : car le droit des gens ne regarde que l'intérêt des Etats, & non pas l'intérêt de ceux qui ne forment aucun Etat, ou qui n'en font qu'une partie. Ils errent d'aussi d Alb. Gent. d. de croire qu'une guerre entreprise par un Etat lib. 11. pour sa propre défense, & de ce qui lui appartient, n'ait pas besoin de dénonciation. est certain qu'elle en a besoin, non à la vérité absolument, mais pour être capable

de

de produire les effets dont nous avons com Guerre semencé de parler, & que nous allons expli-limnelle.

XIII.

XIV.

XIII. Il n'est pas vrai non plus, que l'on ne doive point faire la guerre auffi-tôt qu'elle a été déclarée, ainfi que firent, comme nous venons de dire, les Romains contre les Carthaginois, & Cyrus contre les Armeniens: la dénonciation ne limite aucun tems après elle par le droit des gens, il se peut faire toutefois que par le droit de nature la qualité de l'affaire ait besoin de quelque intervale, lors par exemple qu'ayant redemandé des choses que nous prétendons qu'on nous retienne, ou demandé le châtiment de quelque criminel, la partie adverse ne l'a pas refusé: Car alors il faut lui donner le tems nécessaire pour faire dans les formes ce que l'on a desiré qu'elle fit.

XIV. Et même quand on auroit violé quelque Ambassade, il ne faudroit pas pour cela moins faire une dénonciation publique de-la guerre en considération des estets que je dis; mais il fussira de la faire en la maniere qu'on le peut la plus sûre, c'est à dire par lettres, ainsi que l'on a coûtume de faire les citations & les dénonciations dans les lieux où il y

a du danger.

## CHAPITRE IV.

Du droit de tuer ses ennemis en une Guera re solemnelle, & d'user d'autre violence contre leurs personnes.

I. On fait voir en general les effets de la

guerre solemnelle.

11. On divise le mot de licite ence quise sait impunément, mais non toutesois sans crime; & ence qui n'est point criminel, quoi que ce sut une action de vertu de ne le pas saire: à quoi l'on ajoûte des exemples.

III. Que les effets de la guerre solemnelle considerez en général se rapportent au licite d'impunité.

IV. Pourquoi tels effets sont introduits.

V. Des preuves de ces effets.
 VI. Qu'en vertu de ce droit on tuë & maltraite tous ceux qui se trouvent dans l'enceinte des terres de l'Ennemi.

VII. Comment il en faut user à l'égurd de ceux qui n'y sont allez, qu'un peu avant

la guerre.

VIII. Que l'on peut attaquer par tout les sujets de son Ennemi, pourveu qu'en sela on ne contrevienne point à la loi du païs où on les rencontre. IX. Que ee mauvais traitement s'exerce méme contre les enfans & les femmes.

X. Aussi bien que contre les prisonniers, & en tout tems.

XI. Contre ceux pareillement qui se veulent rendre, mais que s'on ne veut point recevoir.

XII. Même contre ceux qui se sont rendus à discretion.

XIII. Que l'on étend mal à propos ce droit à d'autres cas, comme seroit pour rendre la pareille, & punir d'une dessence opil nistrée.

XIV. Qu'il s'exerce de même contre des Otages.

XV. On montre qu'il est dessendu par le droit des gens d'empoisonner les personnes.

XVI. D'empoisonner les armes ou les eaux. XVII. Main non pas de les infecter d'une

autre maniere.

XVIII. On explique s'il est défendu par le droit des gens de se servir d'assassins.

XIX. Sil est contre le droit des gens d'ate tenter à l'honneur des femmes ennemies.

I. Servius Honoratus sur ce Vers de Drait de Virgile:

Alorstout est permis, la baine le pillage.

Rapporte l'origine du droit des Herauts à Ancus Martius, & même aux Æquicoles Drost de tuer.

coles qui font d'un tems plus ancien, & il dit fur ce sujet. Que s'il arrivoit que l'on eutenlevé au Peuple Romain des hommes ou des bestiaux, le Roi d'armes marchoit lui même avec les Herauts , qui sont des Prêtres destinez pour traiter les alliances, que les Romains faisoient avec les autres Peuples; que se tenant sur la frontiere il annonçoit à haute voix le sujet de la guerre, & s'ils ne vouioient pas restituer les choses prises, oulivrer les autheurs du mal, il jettoit une pique; & que c'étoit là le commencement de la guerre, après quoi il étoit permis d'enlever, de piller, ou voler ce qui étoit aux ennemis, comme on a coûtume de faire dans la guerre. Il avoit dit auparavant que les anciens appelloient offenser, piller ou voler, encore qu'il n'y eut en cela aucun crime de vol & de pillage: demême ils disoient satisfaire pour rendre ce que l'on avoit pris. Ce qui nous apprend qu'il y a certains effets qui sont propres à une guerre déclarée entre deux Etats ou leurs Souverains, lesquels effets ne sont nullement des suites naturelles de la guerre \* & cela convient parfaitement à ce que nous avons rapporté des Jurisconsultes

\* Voyez Guerre. a Ch precédent

\*\* Romains.

II. L. Mais pour le mieux comprendre voyons à quoi se rapporte ce mot permis de Virgile. Le plus fouvent on dit qu'une chose est permise quand elle est juste à honnéte de toutes parts, bien que l'on peut s'ete faire al elque chose de plus louable, selorque l'exprime S. Paul b en disant: Toutes choses

br.Co. Pexprime S. Paul b en difant: Toutes chofes rinth. vi. (c'est à dire du genre de celles dont il avoit commencé, & dont il alloit continuer de parler.) me sont permises, mais toutes choses ne me sont para avantagens.

Ainsi il est permis de se marier, mais la Droit de chasteté du Celibat que l'on embrasse par un ther motif de vertu; est bien plus louable: comme l'explique faint Augustin à Pollentius en a Ad Polse servant du même passage de saint Paul. Il lentium est permis de même de se remarier, mais il est lib 1 c. 15. plus louable de se contenter d'un premier mariage, ainsi que l'exprime fort bien Clement b Lib. r. bd'Alexandrie. Un Chrêtien, felon le fen- c. 18. timent de S. Augustin c, peut sans crime clib, de abandonner sa femme si elle est Payenne, (il adulterinis n'est pas icide lieu d'examiner dans quelles conjugiis circonstances cela se doit entendre) mais il si tium cap. peut auffi la retenir : c'est auffi pour cela qu'il 13. & 18. ajoûte, l'un & l'autre est permis à la vérsté par la justice qui est devant Dieu, & c'est la raison pourquoi il ne deffend ni l'un ni l'autre, man l'un & l'autre n'est pas avantageux. Ulpien d parlant d'un vendeur à qui il est permis d L. 1. S. de répandre le vin qu'il a vendu si on ne l'en- peric. & leve aprés le jour limité, ajoûte, que si toute com rei fois ayant droit de le répandre, il ne le répand vend.

pas, il en est pius louable.

2. D'autre côté on dit que quelque chose est permise, non parce qu'elle est consorme à l'équité, ou aux regles de l'honnéteté; mais parce qu'elle demeure impunie par les hommes. Ainsi parmi quelques Peuples l'usage des semmes hors du mariage n'ell point désendu; parmi les Egyptiens & les Lacedemoniens il étoit permis de derober. Nous lisons dans Quintilien qu'il y a des choses que ne sont pas naturellement lohables; man que les loix permetent. Comme dans les douxe Tables il étoit permis de partager le copp i d'un debiteur entre ses recauciers.

Droit de tuer. II. a Tufcul,

Or ce sens que l'on donne ainsi à ce terme permettre est un sens impropre, & Ciceron ale reconnoît lui-même parlant de Cinna en ces termes: Il me paroît au contraire d'autant plus malbeureux d'avoir fait ces choses-là. qu'il s'est mis en état qu'il lui fut permis de les faire : quoi qu'il ne soit permis à personne de pécher, mais nous errons, continuë-t-il, par un defaut de langage; ear nous disons qu'une chose est permise, parce qu'on la souffre en un chacun. Cependant cette signification étoit reçûë, comme quand le même Ciceron parle ainfi aux Juges pour Rabirius Posthumus : Vous devez regarder ce que l'hanneur ou l'équité demande de vous, & non pas ce qu'il vous est permis de faire: car si vous voulez vous en tenir à cette licence, vous pouvez faire mourir, qui vous voudrez des Citoyens. Ainfi l'on dit des Rois que toutes choses leur sont permises, parce qu'ils ne sont point sujets aux peines humaines, comme nous avons dit ailleurs. Mais Claudien instruisant un Roi ou un Empereur, leur parla bien plus sainement, en disant:

Neregarde jamais jusqu'où va la licence, Mais si tu te conduis selon la bien-seance.

b Deel. 1. Et Musonius b fait une correction aux Rois
111. & v. de ce qu'ils ont accossumé de dire, cela m'est
permis, & non pas c'est ce que la justice m'ordonne.

3. Auffi nous voyons opposer souvent en ce sens, ce qui est permis, à ce qu'il faut, comme fait plus d'une sois Seneque ele Pere dans ses Controverses. Ammien d'Marcellin d'L xxx. le dit précisément en ces termes : lly a certai-

nei

nes choses qu'il ne faut point faire encore qu'elles Droit de soient permises. Pline . dans ses Epîtres dit de suer. même qu'il faut éviter les choses qui sont contre les régles de l'honnéteté non comme déjendues, . Ly. mais comme honteuses. Ciceron même dans son Oraison pour Balbus le dit ainsi : Il y a des choses qu'il ne faut point faire, encore qu'elles soient permises. Le même pour Milon attribue le licite à la nature, & le mot de permis aux loix. Et il y a dans la déclamation du Pere dans Quintilien b, que c'est autre chose d'avoir b Decl.

égard aux loix civiles, autre chose d'avoir CCLI.

égard à la justice.

III. Il est donc permis en cette signification à un Ennemi public de faire du mal à son Ennemi, tant en sa personne qu'en ses biens, & par conséquent cela est permis non seulement à celui qui fait la guerre pour une cause juste, lors qu'il ne mal-traite son ennemi que dans les bornes que nous avons dit au commencement de ce Livre, qu'il étoit licite de le mal-traiter; mais indistinctement autant à l'un qu'à l'autre des deux partis, en sorte que ni l'un ni l'autre ne puisse en être puni dans un autre territoire, ou comme homicide, ou comme dépredateur, & que personne ne lui puisse faire la guerre pour ce sujet-là. C'est en ce sens que nous lisons dans Saluste ces paroles à qui toutes choses étoient permises dans la victoire par le droit de la guerre.

IV. 1. La raison pourquoi les Nations ont été de ce sentiment, est parce qu'il auroit été trop périlleux aux autres Etats de juger la justice de la guerre qui s'allume entre deux Peuples; puis qu'ils auroient pû par ce moyen-

Tome III.

Drait de la s'engager eux mêmes dans la guerre des autres. Auffi c'eft ce que répondirent les Marfeillois; qu'ils n'étoient ni affez éclairez, ni affez puiffans pour décider entre Cefar & Pompée, qui des deux avoit droit. Joint, qu'il eft difficile de connoître par les apparences exterieures, même dans une guerre jufte, quelles font les justes mesures que l'on doit garder dans une guerre où il s'agit de se désendre, ou de recouver son bien, ou de punir une of-

fense. On a donc jugé plus à propos de remettre la chose à la conscience de ceux qui se sont la guerre, qu'au sentiment d'un autre. Les A-

Liv.lib. chéens a dans leur oraifon au Senat parlent de exxix. cette maniere, Comment peut-oncontester sur des chises qui ont étéfaites par le droit de la guerre.

2. Outre cette licence, c'est à dire cette impunité qui est un des essets de la guerre solemnelle, elle en produit encore un autre, qui est de donner la proprieté des choses que l'on prend. Nous en traiterons plus bas.

V. 1. Pour revenir à cette liberté que l'on a d'offense dont nous avons commencé à parler, on en peut user en premier lieu contre les personnes; & nous en avons plu'ieurs passages dans les meilleurs Auteurs. Il y a un Proverbe Gree pris de la Tragedie d'Euroide en ces

b Jone. Grec pris de la Tragedie d'Euripide en ces termes

## Tuer son Ennemi, c'est un fait innocent.

Ainfi, comme selon l'ancienne coûtume des Grees, il n'étoit pas permis d'aller aux bains, de boire, & encore moins de facrifier avec avec des affaffins, qui auroient tué hors de la Droit de guerre; toutes ces choses au contraire étoient tuer. permises avec ceux qui avoient tué en guerre V.

ouverte.

par ces vers :

Et d'ordinaire on appelle tuer le droit de la guerre. Marcelle dit dans T. Live .; Le droit . Lib. de la guerre justifie tout ce que j'ai fait contre les XXVI. ennemis. Alcon dans le même, parle ainsi aux Saguntins. Je sun bien plus d'avis que vous supportiez patiemment ces choses, que de vous lais-Ser égorger, & de voir de vos propres yeux entraîner Benlever vos femmes & vos enfans par le droit de la guerre. b Le même ayant rapporté b Liv. lib. en un autre endroit e que les Astaponses \*\* I. avoient été taillez en piéces, ajoûte que c'é- xxviii. toit par le droit de la guerre. Ciceron pour Dejotare parle en ces termes : Pourquoi auroitil été vôtre Ennemi, puisque le pouvant tuer comme vous aurier pû par les loix de la guerre, il se Souvenoit au contraire que vous l'aviez fait Roi, lui & ses enfans? Et parlant pour Marcelle : Comme, dit il, il étoit juste selon les loix de la victoire de nous faire tous perir ; c'est par un pur effet de vôtre clemence que vous avez prononcé l'arrêt de notre conservation. Cefar d témoigne d Comà ceux d'Autun : Que c'étoit par une grace parti. ment. liv. culiere qu'il leur avoit donné la vie, puis qu'il VII. pouvoit par le droit de la guerre les faire tous passer au fil de l'épée. Joseph l'exprime en ces termes dans la guerre des Juifs : Ilest glorieux de perdre la vie sur le champ de bataille ; J'entends de la perdre par le droit de la guerre, c'est à dire par la main du vainqueur, & Papinius

D 2 Per-

Droit de tuer.

Personne ne se plaint du mal qu'il ressent, Ni du nombre des morts, c'est la loi de la guerre, Et des armes le sort, qui régne sur la terre.

2. Cependant il paroît par d'autres passages que quand ces Auteurs alleguent ici le droit de la guerre, ils n'entendent pas un droit qui exempte de tout crime; mais seulement cette impunité dont je viens de parler. Ce qui fait di-

Ann. 1. reà Tacite a que dans la paix on considere les raifons & le merite; mais que dans la guerre l'innocent & le coupable périssent sans distinction. Le

même dans un autre endroit, dit que le droit bumain ne leur permettoit pas d'approuver ce meurtre, ni la loi de la guerre de s'en venger. Auffi quand nous voyons les Grecs donner quartier par le droit de la guerre à Ænée & à Antenor, comme rapporte T. Live, il faut entendre que c'est parce qu'ils avoient toûjours incliné à la paix. Seneque dit dans la Tragedie des Troades :

> Le vainqueur est en droit d'agir comme il lui plaît.

c Epift. XCVI. d Voyer lib. 11.

e Epitt. ıı.

Et dans les Epîtres : Nous louons, dit-il, ce qu'ils font parce qu'ils le font avec le boqueton; sans cela ils en perdroient la tête s'ils le faisoient. d Saint Cyprien e de même en parle ainfi: Quand quelques particuliers font un homicide c'est un ch 1 \$. 1. crime, & c'est au contraire une vertu quand on le commet publiquement : l'excés de la fureur & non pas l'innocence attire l'impunité sur les actions les plus noires. Et il dit ensuite : Les loix se sont accordées avec les crimes : & ce qui est public commence d'etre permin. C'est pareillement en

cc

ce sens que selon Lactance, e les Romains Droit de avoient sait de legitimes injures; & que Lu-tuer. cain dit que l'on avoit legitimé le crime.

VI. Or ce droit ou cette licence s'étend liv. inft. bien loin: Déja elle ne comprend pas feule c. 9. ment ceux qui actuellement portent les armes, b Pharfal. ou qui font les fujets de celui qui fait la guerre, mais tous ceux. là mêmes qui fe trouvent dans l'enceinte des terres de l'ennemi. Ce qui fe void clairement par les propres termes de cette formule dans T. Live; Je le déclaire ememi Etib. Est tous ceux qui font dans les lieux de son obésif au libi fance. La railon et que l'on peut apprehender auffi du mal de leur part, ce qui fuffit dans une guerre continue & générale, pour autorifer le droit dont il s'agit.

C'est en quoi la guerre differe des represailes : car comme selon ce que nous avons dit \* Ch 2.7. elles ne sont introduites qu'à l'exemple des charges & impositions que l'on fait pour acquitter les dettes d'un Etat : il ne faut pass'étonner, ainsi que le remarque Balde d's'il ya d Ad L. beaucoup plus de licence dans la guerre que v. d. de judans les represailles. De même ce que je viens fistia, de dire ne souffre aucune difficulté à l'égard des étrangers qui vont sur les terres de l'Ennemi, après que la guerre est déclarée, & qu'ils

ont pû l'avoir appris.

VII. Ceux la pareillement qui y étoient allez avant la guerre, peuvent felon le droit des gens passer pour ennemis, aprés quelque intervale de tems, pendant lequel lis ont pû seretirer. Et c'est pour cette rasson que la premiere chose que firent les Corcyriens étant en termes d'assieger Epidamne, sut de donner D 3 liber-

.

Droit de tuer. VIII. a Thucye

liberté aux Etrangers d'en sortir, leur déclarant qu'autrement ils les tiendroient pour En-

a Thucyd. nemis. a

VIII. 1. Pour ceux qui sont véritablement les sujets des Ennemis, & qui le sont par un établissement actuel, ce même droit des gens permet de les mal-traiter en quelque lieu qu'on les trouve, si nous ne regardons que leur personne. Car quand on déclare la guerre à quelque Etat, on la déclare conjointement aux hommes qui sorment cet Etat, comme nous avons montré plus haut, tant par la formule de la dénonciation, que par le decret qui porte en ces termes: Qu'is vousloient & ordonneur que l'on déclar de guerre au Roi Philippe & aux Macedoniens, qui étoient sous se

b Liv. lib. jurisdipion. b Or on peut par le droit des gens attaquer en tous lieux celui qui est ennemi.

Euripide le dit dans ce vers :

# On bat son ennemi en quelque lieu qu'il soit.

c Lege 3. in fin. D. ad L. Corn. de ficariis.

e Et Marcien Jurisconsulte en ces termes: //
est permis de tuer des transsuges en quelque lieu
qu'on les rencontre, comme les Ennems: mêmes.
2. On peut donctuer impunément les En-

2. On peut adhetuer impunctine tes Ennemis fur se propres terres, sur la terre ennemie, sur une terre qui n'est à personne & en pleine mer. Mais pour ce qui est d'une terre neutre, s'il n'est pas permis de les tuer ou outrager, cela ne vient pas de leur propre personne, mais du droit de celui qui est souverain de cette terre: d'earil a été au pouvoir des societez civiles d'ordonner qu'il ne seroit point permis d'user de force, contre ceux qui fe trouveroient dans quelqu'autre territoire

d Voyez plusbas ch vi. §.xxvi.

que

que le leur, mais seulement d'agir contre eux Droit de par la voye de la justice, comme nous l'avons tuer. déja fait voir par ces vers d'Euripide:

Contre ces Etrangers on vous rendra justice : Mais pour les enlever il faut que tout périsse.

Ainsî dans les lieux où la justice est écoutée, on examine si les personnes sont coupables ou non, & ce droit confus de nuire à ses Ennemis, qui comme nous disons domine entr'eux,

ceffe alors.

Sur ce sujet T. Live a rapporte que sept a Lib. Galeres de Carthage se trouverent dans un xxviii. Port de l'obssissance de Syphax, qui pour lors. étoit en paix avec les Carthaginois à les Romains, à que comme Scipion y arriva avec deux Galeres seulement, les Carthaginois auroient pû les couler à fond sans un grand vent qui porta Scipion dans le Port, avant que les Africains eus eus entent pû lever l'ancre, mais qu'enfuite ils n'oserent rien entreprendre dans le

Port de ce Roi.

IX. Pour revenir à nôtre discours, on peut inferer quelle est l'étendué de cette licence, de ce qu'il est permis de tuer impunément les enfans mêmes à les femmes, à que cela est compris dans ce droit de la guerre; je ne rapporterai pas ici le carnage que les Hebreux firent des femmes à des enfans des Hebsonites; b à que l'ordre étoit d'en faire de même à l'é-b Deut, gard des Cananéens, e à de ceux qui étoient i 1, 3 de n pareille espéce qu'eux : ce son des ordres Deut, de Dieu, qui a un bien plus grand droit sur les bêtess, comme nous avons ditailleurs.

D 4

- C

Droit de tur. X. a Pfalm. Ce qui est contenu dans un des Pseaumes, a où celui-là est déclaré heureux, qui écrassers contre une pierre les ensans des Babyloniens, est plus précis pour faire voir l'usage ordinaire des Peuples sur ce sujet. Ces vers d'Homere s'y rapportent naturellement.

> Même sur les enfans on pousse sa fureur; Lors que Mars irrité seme par tout l'horreur.

5 Lib. 1. 2. Les Thraces, felon le rapport de Thucydide, b firent autrefois main basse sur les femmes & les enfans à la prise de Mycalesse. Arrien rapporte la même chose des Macedoniens aprés qu'ils eurent pris Thebes. Les Romains s'étant rendus Maîtres d'Ilurge ville d'Espagne, passèrent sans distinction au fil de l'épée les femmes & les enfans, felon les termes d'Arrien. Germanicus, au rapport de Tacite, mit les Villages des Marses, qui sont un Peuple d'Allemagne, à feu & à sang, & il ajoûte, que ni le sexe ni l'âge ne furent point capables de donner de la compassion. Tite fit même jetter les enfans & les femmes des Juifs à des bêtes sauvages dans des spectacles publics. Et toutesois l'un & l'autre ont passé pour des esprits tréséloignez d'avoir de la cruauté, tant il est vrai que cette inhumanité étoit tournée en coûtume. Ce qui fait qu'il se faut d'autant moins étonner, si on tue des vicillards, comme fit e Eneid. Pyrrhus equitua Priam.

11. X. 1. Les prisonniers mêmes ne sont pas à couvert contre cette licence. Pyrrhus parle d Troad, sinsi dans Seneque d suivant l'usage reçû en ce

tems-là:

Aux prisonniers de guerre aucun droit ne pardonne. Dans Dans la Ciris de Virgile cette licence contre Drait de des femmes prifonnieres est appellée la loi de tuer. la guerre. C'est ainsi que parle Scylla en cet XI. endroit-là même:

Vous me pouviez tuer par le droit que Mars donne.

Il faut que dans ce passage de Seneque il s'agissoit aussi de tuer une semme qui étoit Polixene. De même Horace dit par rapport à ce droit :

Pouvant vendre cet homme, hé pourquoi le tner?

Car il suppose que cela est permis. Et Donat è dit que les Serss sont ainsi appelles, acce à Adelphi qu'ils avoient été conservez, quoi qu'il allus les set 2 tuer selon les loix de la guerre, où le mot il fallus

est mis improprement pour il fut permis.

Ainsi les Corcyriens ne donnerent point de quartier aux prisonniers qu'ils avoient fait à Epidamne, au rapport de Thucydide. b Ainsi b Lib. 1. Annibal en fit tuer cinq mille. Dans Hirtius c App. lors de la guerre d d'Afrique, un Capitaine du d Dion. parti de Cesar parle en cette maniere à Sci-XXVIII: pion: Je vous rends graces, Seigneur, dece que vous me donnez. la vie à moi qui suis voire prisonnier par le droit de la guerre.

2. Et même aucul espace detems n'ôte le pouvoir de tuer tels Serss, c'est à directels priconniers de guerre, j'entens pour ce qui regarde le droit des gens. Que s'il est restraint en quelques Etats plus, & en d'autres moins, cela vient des loix particulieres de ces Etats.

XI. Bien davantage nous avons en beau-

Droit de tuer. XII.

coup d'endroits des exemples, que ceux-là mêmes qui se rendoient ont été tucz; comme dans Homere ceux qui sont tuez par Achille. & dans Virgile, Magon & Turnus; ce que ces Auteurs rapportent d'une maniere qu'ils le justifient en même tems par ce droit de la guerre, dont je parle : Car faint Augustin a 1. de Ci- même louant les Gots d'avoir pardonné à ceux

vit. 2.

b Ann.

XII.

qui leur demandoient quartier, & qui cherchoient un azyle dans les Eglises, ajoûte en ces termes, qu'ils avoient jugé, que même ce que le droit de la guerre leur donnoit pouvoir de faire ne leur étoit pas permis.

Bien plus, ceux qui se rendent ne sont pas toûjours reçûs, comme il arriva en la bataille du Granic aux Grecs qui servoient dans les troupes des Perses. Tacite b ayant dit que les Uspenses demandoient qu'on épargnat des gens libres, marque: Que les vainqueurs au lieu d'écouter leurs priéres se résolurent de les faire mourir par le droit de la guerre, où vous remar-

querez auffi ce mot de droit de la guerre.

c Dion. XLV. d Liv. 11.

XII. De même vous trouverez que l'on a tué des gens aprés les avoir reçûs à discretion c; Les Romains tuérent d les Princes de Pometie: Sylla les Samnites; Cefar les Numides , & Vercingentorix même; jusques-là que c'étoit une coûtume reçûe presque de tout tems parmi les Romains de faire mourir

f Lib. EXVIII. g Ann. ХII.

e V. Verr. le jour du triomphe les Chefs des Ennemis, soit qu'ils les eussent faits prisonniers, ou qu'ils se fussent rendus, ainsi que nous l'enfeignent Ciceron, e T. Live f, Tacite s, & h Hist. 1. plufieurs autres. Selon le même Tacite h.

Galba fit décimer ceux qui s'étoient rendus, & àqui

à qui il avoit donné quartier : & la ville d'A- Drait de vanches s'étant rendué à Cœcina, il déchar: turn gea fa colere fur Julius Alpinus un des principaux, comme fur l'Auteur de la guerre, abandonnant le reste à la missicorde ou à la severité de Vicellius.

XIII. 1. Les Historiens ont accoûtumé d'apporter pour cause du carnage que l'on exerce contre des Ennemis, & particulierement contre ceux que l'on a fait prisonniers, ou qui se sont rendus, la Loi du Talion, ou l'opiniatreté qu'ils auroient fait paroître à résister; mais ces raisons, comme nous l'avons expliqué ailleurs, sont plûtôt persuasives que justificatives. Le Talion pour être veritablement un Talion & appuyé sur la justice, doit s'exercer fur la même personne qui est coupable, (ainfi qu'il se peut juger de ce que nous avons dit auparavant touchant là communication du châtiment, ) là où il arrive au contraire fouvent dans la guerre, que ce que l'on appelle Talion fe tourne contre ceux qui sont toutà-fait innocens du crime dont on se plaint.

Diodore Sicilien fait ainsi la description de cet usage. Ils n'ignoroient pas, l'ayant appris par l'expérience même, que comme la sotunce de la guerre est égale, les uns ou les autres n'eussiment du attendre, si le sort des armes leur eut été contraire, le même traitement qu'ils avoient désiné aux vaincus. Dans le même Autcur Philomele Ches des Phocenses dit, que d'avoir exercésur les Enneusis une chiiment égal au leur, cela les avoit retenns des cruautez où ils se portoient

avec une fierté & une insolence inouic.

2. Et pour l'affection opiniâtre que chacun D 6 téDroit de tuer. XIV. XV. témoigne pour son parti, il n'y a personne qui la juge digne de punition, ainsi que les Napolitains le disent à Belisaire dans Procope. . Ce

qui a lieu particulierement quand on se troua 1. Goth. ve engagé dans quelque parti ou par les liens de la nature, ou pour quelque honnête raison, & même tants'en faut qu'il y ait du crime, que ç'en seroit un au contraire d'abandonner le poste que l'on est obligé de défendre ; & sur tout chez les Romains selon l'ancien droit de

b Polyb. lib. 1 . & vI. c Lib. XXIT.

la guerre, qui ne reçoit presqu'en cela aucune excuse soit de crainte, soit de peril. b C'est un crime capital chez les Romains de quitter son poste, dit T. Live. c Chacun use donc de cette extrême rigueur quand il le juge à propos pour le bien de les affaires : & quand cela arrive cette action se justifie à l'égard des hommes par ce droit des gens, dont nous parlons à present. XIV. Nous voyons auffique l'on a ufé de

ce droit de tuer à l'égard même des Otages : je ne dis pas seulement à l'égard de ceux qui se seroient obligez comme par forme de convention ou capitulation particuliere, mais de ceuxlà mêmes qui auroient été donnez par d'autres. Autrefois il en fut tué deux cens cinquan-

XVI. e Tac. ann. xr. f 1. Maccab. x111. 17. 2 Pluth de claris mulierihıv. Hifk-

d Dionyf te par les Thessaliens d; trois cens e Volsques de la ville d'Aurunque furent tuez aussi par les Romains. De plus il faut remarquer que l'on a vû donner des enfans pour Otages, ainsi que le pratiquent les Parthes, & que nous lifons ce que fit Simcon f un des Machabées: que l'on a donné aussi des femmes g, comme firent les Romains du tems de Porfenna, & les Allemands au rapport de Tacite. h

X V. 1. Mais comme le droit des gens permet

# III. LIV. CHAP. IV.

met plusieurs choses de ce genre de permission, Dreit de dont nous venous de parler, qui sont defen-tuer. dues par le droit de nature, aussi en défend-il qui sont permises naturellement. Par exemple quand il est permis de tuer ; il n'importe que ce soit par le fer ou par le poison, si vous ne regardez que le droit de la nature. dis le droit de la nature : car quoi qu'il soit en effet bien plus genereux de tuer en laissant à celui que l'on tuë la liberté de se défendre, c'est pourtant une liberté que l'on ne doit à personne qui a merité la mort.

Mais par le droit commun des Nations, sinon de toutes généralement, à tout le moins des mieux disciplinées, il n'a jamais été permis d'employer le poison pour se défaire de fon Ennemi; & c'est de quoi elles sont toutes convenues pour leur commune utilité, je veux dire afin de ne point multiplier les perils, qui déja commençoient de n'être qu'en trop

grand nombre dans la guerre.

Et il est vrai-semblable que la personne des Rois a donné lieu à cette maxime : car si d'un côté leur vie est à couvert de la force ouverte, plus que celle des autres hommes, elle seroit de l'autre plus exposée au poison que celle de toute autre personne, si un certain respect pour les loix, ou la crainte du deshonneur ne les mettoient sous une protection particuliere.

2. Tite Live appelle de semblables atten- a Lib. tats des crimes clandestins, lors qu'il parle de XLII de Persée: Claudien une action impie, en faisant mention des embûches dont Fabricius refusa

Dritt de d'user contre Pyrrhus; & Ciceron a une action noire, parlant de la même Histoire. Les XVI Consuls Romains disent dans leur lettre à 1.5 h. Pyrrhus, que Gellius b rapporte, la tenant

b Lib. Pyrrius, que Gellius » rapporte, la tenant 111.c.8. de Quadrig riius, qu'il est de l'exemple public de ne point foussir cette làcheté: Valere Mac Lib. vi. xime e l'exprime en ces termes ; On doit saire'

c Lib. vi. xime e l'exprime en ces termes ; On doit faire es la guerre avec des armes & non pas avec du poison.

d Ann.
Selon le rapport de Tacite d'le Prince des
Cattes s'offrant d'empoisonner Arminius, Tibere rejetta cette proposition, se rendant par
cette action glorieuse égal aux anciens Empereurs. C'est pourquoi ceux qui prétendent
qu'il est permis d'empoisonner son ennemi,

e 11. conf. comme Balde e qui le tire de Vegece, ont 188. égard purement & simplement au droit de nature, & ils ne sont point d'attention à cet autre droit, qui prend son origine de la volonté des Peuples.

XVI. 1. Il y a quelque difference entre cette forte d'empoisonnement, & l'empoisonnement des armes, qui est comme un double moyen de donner la mort, parce qu'il approche plus prés de la force ouverte: Ovide le rapporte des Getes; Lucain des Parthes; Sitius de quelques Atricains, & Claudien nommément des Æthiopiens. Mais cela même est contre le droit des gens, finon univerfel, du moins des Peuples de l'Europe, & de ceux qui approchent des mieux discipilirex de l'Europe. Ce qui a été fort bien observé par Jean de Sarisbury f, dont voici les paroles: Je n'ai jamai la qu'auenne Loi autorija de

viii. 20. les : Je n'ai jaman lú qu'aucune Loi autorifât le poifon, bien que je voye que les Infidéles s'en foient

f Salisb:

foient fervit quelquefoit. Silius l'exprime ain- Droit de fi : Par le poison desbonorer les armes. XVII.

2. Car même d'empoisonner les fontaines, XVIII. c'est une chose laquelle, quoi qu'elle ne puisse demeurer cachée, ou qu'elle ne le puisse long-tems, Florus e dit être toutefois non a Lib. 1. seulement contre la pratique des Anciens, mais même contre l'ordre des Dieux, parlant en cela felon le langage de l'antiquité qui avoit accoûtumé, comme nous avons remarqué ailleurs b de rendre les Dieux les auteurs du b Lib. 2. drôit des gens. Et il ne doit point paroître Ch. 19. étrange, si parmi ceux qui se sont la guerre, il y 5. 1. a de ces fortes de conventions tacites pour diminuer le danger; puisque même les Chalcidiens, & les Cretriens étoient autrefois demeurez d'accord ensemble, de ne se servir dans la querre d'aucunes armes à darder cou à attein- c Strabe dre de loin.

X V I I. Mais il n'en est pas de même à l'égard des eaux que l'on infecteroit sans venin, & d'une maniere que l'on n'en pourroit boire : Solon & les Amphictyons le jugerent juste contre les Barbares d : & Oppien au 4. d Paus 1. Livre de la Pêche en parle comme d'une cho-ult. se qui étoit en usage de son tems. La raison est qu'il n'y a pas là plus de mal que si l'on détournoit une riviere, ou si l'on coupoit les veines d'une fontaine : ce qui est également permis par la nature, & par le consentement

de tout le monde. e XVIII. 1. Mais on demande si le droit Esch. de des gens permet de faire affaffiner un ennemi male ob public; il faut absolument faire ici distinction leg. des affaffins qui violeroient leur foi expresse

Drost de tuer. XVIII.

ou tacite, comme feroient des sujets à l'égard de leur Roi; des vassaux à l'égard de leurs Seigneurs ; des Soldats à l'égard de ceux pour le service desquels ils portent les armes, des gens que l'on a reçûs dans son Etat, soit réfugiez, soit passagers ou transfuges, à l'égard de ceux qui les ont reçûs ; il faut, disje, faire distinction de tous ces gens-là d'avec ceux qui n'ont aucun engagement ; tel qu'étoit Pepin pere de Charlemagne, que l'on dit avoir passé le Rhin accompagné d'un seul Garde, & être allé tuer son ennemi dans sa chambre. Et tel selon le rapport de Polybe, qu'étoit Theodote Ætolien, qui entreprit de tuer Ptolemée Roi d'Egypte, appellant cette entreprise une bardiesse male. Et telle auffi que fut l'action de Scavola fi celebrée par les Historiens, & que lui-même défend par ces paroles : J'ai voulu comme ennemi public tuer un ennemi public. Porsenna même n'y trouve rien que de grand a. & Valere Maxime b l'appelle un exploit louable & d'un courage intrépide : Ciceron e la loue aussi particulie-

a Liv. lib. 11. b Lib. 111 c. 3. c Pro P. Sextio.

rement.

Il est en esset permis de tuer en tous lieux un

ennemi public, & non seulement par le droit de nature, mais aussi par le droit des gens, comme nous avons déja dit ; & il n'importe en quel nombre soient ceux qui le sont ou qui le souffrent. Six cens d'Lacedemoniens étant entrez, dit Justin, avec Leonidas dans le Camp de l'Ennemi, alloient droit à la tente du Roi; la même chose sut permise à un plus petit nombre, & nous en avons un exemple en ceux qui tuérent le Consul Mar-

d Justin.

Townson Case

celle

celle a dans une embuscade; & en ces autres Dreit de qui penserent tuer Pessius Cerialis dans son twer.

Nette Saint Ambrosse e lous Eleazar d'avoir . Xvill.

attaqué un Elephant plus haut que les autres xvill.

croyant qu'il portà le Roi. Et non seule historia de la liville ment ceux qui le font, mais ceux aussiqui le font faire aux autres, sont déclarez innocens par le droit des gens. Ce furent même ces vieux Senateurs Romains si religieux dans la guerre, qui porterent Seævola à un exploit d'a Livillardi, d'alloria de la livillardi, d'alloria d'a

3. Véritablement ces fortes d'affaffins sont punis de supplices trés-rigoureux quand ils peuvent être attrapez, mais on ne doit pas s'y arrêter: car cela ne vient pas de ce qu'ils manquent contre le droit des gens; mais parce que ce même droit des gens, donne tout pouvoir contre un cnnemi public, aussi les punit-on diversement les uns plus, les autres moins, selon que l'intérêt de chacun

l'v oblige.

Ty tonge.

Teft ainsi même que l'on a coûtume de mal-traiter les Espions, quand on peut les décevoiri, quoi que le droit des gens permette sans difficulté d'en envoyer, à l'exemple de Moyse dont même Josue fut du nombre. C'est la coûtume de faire mourir les Espions (dit Appien e) & C'est souvent e. L. 3. S. avec justice quand la cause de la guerre que un l'a alle; s'inon la lissicariis cence que donne le droit de la guerre justifie puncette action. De là vient que s'il se rencontre L. omne des Chefs qui ne veulent pas accepter le ser. S. 4. dere vice qu'on leur offre pour telles actions, il mil, faut l'attribuer à la grandeur de leur courage,

Droit de tuev. XVIIL & à la confiance qu'ils ont en leurs propres forces, & non pas à l'opinion qu'ils ayent que la chose soit juste ou injuste.

4. Mais il ne faut pas porter le même jugement à l'égard des aflaffins, dans l'action
desquels il y auroit de la trahlson, parcequ'ils
n'ag ssent pas en cela seu ement eux-mêmes
contre le droit des gens, mais ceux-là pareillement qui se servent d'eux : quoi que dans
les autres choses ceux qui se servent du ministere des traitres contre des ennemis publics,
soient censer ne pecher que devant Dieu, &
non pas devant les hommes, c'est à dire, ne
pecher point contre le droit des gens, puisqu'en cette rencontre:

La coûtume a rangé les loix sous son pouvoir.

a Lib. v111. epist.ad Rusinum.

Et que de tromper, (dit Pline a) selon la coatume qui domine à present, cela passe pour une prudence. Toutes sois cette codiume n'a pas encore passe si cert de la persidie d'un autre pour une telle action, est présumé violer luimême tant le droit de la nature que le droit des ceres.

des gens.

Cycst ce que nous apprennent ces paroles d'Alexandre b à Darius : Vôtre guerre est une guerre insame : vous avez. les armes à la main, to vous metter, à prix les têtes de vos Emnemis,

Et un peu aprés il parle ainsi : Vous n'avez pas même observé le droit de la guerre à mon égard.

cLib xiv. En un autre endroit e il l'explique encore en ces termes : Je suis resolu de le ponsser jusqu'à la la derniere extremité, non comme un veritable Droit de Ennemi public, mais comme un empoisonneur. tuer. Il faut auffi rapporter ici ce passage sur le sujet XVIII. de Perfée : , Ne point faire la guerre par un prin- a Liv. lib. cipe de justice digne d'une ame royale, mais exer- XLII. cer en trabison toutes sortes de brigandages & d'empoisonnemens. Marcius b Philippus par- b Liv lib. lant des mêmes actions de Persée dit aussi de XLIV. lui, qu'il verroit par l'issue de ses affaires que toutes ces choses n'étoient pas moins en horreur aux Dieux qu'aux hommes. A cela conviennent ces paroles de Valere Maxime : La mort de c Lib. 1x. Viriatus a été qualifiée d'une double trabifon dont c. 7. on a également chargé ses amis par les mains de qui il a été affassiné; & le Consul Servilius Cæpion qui a été l'auteur de ce crime en en promettant l'impunité : par ce moyen il n'a pas remporté la victoire, il l'a achetée.

s. La raifon pourquoi l'on a établi cette maxime en cette espece, plûtôt que dans les autres choses est la même que celle que nous avons apportée plus hauttouchant le poison, qui est de peur d'exposer les hommes à trop de dangers, & particulierement les personnes d'un degré éminent. Cumenes d'dioir sur ce d Justim sujet qu'il ne pouvoit croire, qu'ausun Chef lib.xiv-voulst vaincre à ceprir, que d'attirer un si permicieux exemple sur lui-même. Le même Auteur e dit de l'action de Bessis aprés qu'il eut eLib.xii. attenté à la personne de Darius, qu'elle étoit un pernicieux exemple & l'assaire commune de tous les Rois ; Ædippe voulant vanger la mort du Roi Laius dans Sophocle parle ains:

En le voulant servir je me nuis à moi-même;

Droit de

Et dans la Tragedie de Seneque dont le sujet est le même.

#### Un Roi doit proteger un autre diadême.

Les Consuls Romains parlent en ces termes dans leur lettre à Pyrrhus: Vôtre conservation nous est chere, pour l'exemple commun

aussi bien que pour la bonne foi.

cite a soutient segitimes les embûches que l'on avoit desseives qui étoit un deserteur. Q. Curce b dit que la trahison de Spitamenes pouvoit passer pour d'autant moins odieuse, que rien ne paroissoit criminel contre Bessus qui étoit le meurtrier de son Roi. De même la trahison dont on use contre des voleurs & des Pirates, n'est à la vérité pas exempte de blâme, mais par le droit des gens elle demeure impunie en haine de ceux contre qui on la met en usage.

XIX. Nous lifons dans la plûpart des Aucturs, que quelques uns dans la guerre ont permis de violer les femmes ennemies, & que d'autres l'ont défendu. Ceux qui l'ont permis, n'ont regardé en cela que l'injure qu'ils pouvoient faire à la perfonne des ennemis, estimant qu'il est du droit des armes de les exposer à tout genre d'hostilitez. Les autres ont eu de meilleurs sentimens, ne regardant pas en cela l'injure qu'ils pouvoient faire:

mais

mais l'excés d'une paffion brutale, qui ne contribue ni à la streté ni à la vengeance de celui tuer, qui s'y abandonne, '& qui par conséquent ne Xix, doit pas être moins puni dans la guerre que dans la paix. Et cette maxime a été en effet autorisée par les loix ou le droit sinon de toutes les Nations, du moins des mieux policées.

Ainfi nous lifons que Marcelle a avant que a log de prendre Syracuse donna ordre de sauver civis. Dei l'honneur des semmes ennemies. Scipion lib.11. dit de même dans T. Live b qu'il étoit de sa b Lib. gloire & de celle du Peuple Romain de ne xvi. point violer parmi eux ce qui étoit tenu ailleurs pour sacré & inviolable : c'est à dire par les peuples les mieux moriginez. Diodore de Sicile parlant des Soldats d'Agatocle dit que leur survent n'éparguoit pat même les semmes. Æliene ayant raporté de quelle manière e Lib. vi. les Sicioniens victorieux avoient prositiué var. hist. l'honneur des semmes & des filles de Pellenée, s'écrie : O Dieux de la Grece, commettre des cruantez que les Barbares mêmes autant que ma mémoire le peut étendre ont toujours déterlées.

2. Et c'est même ce qui est raisonnable que des Chrétiens observent, non seulement comme une partie de la discipline militaire, mais même comme une partie du droit des gens, qui ordonne que quiconque a forcé l'honneur d'une femme, quand ce seroit même dans la guerre, soit par tout criminel. Il est certain que la Loi Hebraique d ne l'auroit pardonné à personne, ainsi qu'on peut l'inferre de cet endroit, qui ordonne d'épouser une prisonniere, que l'on auroit violée, de de ne la plus vendre aprés cela.

Sur

Droit de

Sur ce sujet, le Rabbin Bacchai dit, que Dieu avoit voulu que le camp des Israëlites jut Saint, & qu'il ne s'abandonnat à aucune de ces impuretez. & abominations, dont celui des Gentils se souillost : Arrien ayant rapporté qu'Alexandre fut pris d'amour pour Roxane, ajoûte avec éloge qu'il n'en voulut point abuser comme de sa prisonniere ; mais qu'il lui fit l'honneur de l'épouser. Plutarque dit la même chose en ces termes. Il n'en abusa point par un emportement de passion, mais il l'épousa comme il étoit

digne d'un Philosophe de faire : D'autre part le Parall. même Auteur remarque a qu'un certain Torquatus ayant forcé une fille des ennemis fut par Arrêt des Romains banni à perpetuité à

l'Isle de Corse.

## CHAPITRE V.

Du dégât & du Pillage.

I. Que l'on peut ruïner, prendre & enlever ce qui appartient aux Ennemis.

II. Même les choses sacrées, & de quelle maniere sela se doit entendre.

III. Comme aussi les choses religieuses, à quoi pareillement on ajoute une précaution.

IV. Quelles ruses sont ici permises.

I. CICERON a dit qu'il n'est pas contre la nature de ravir le bien à un homme

qu'il est permis de tuer, & par conséquent il Droit de ne saut pas s'étonner si le droit des gens per-piller. met à un Etat de ruiner & de piller des Ennemis publics, puis qu'il uli permet de les tuer. Polybe a dit sur ce sujet que l'on entend par le a Hist. v. droit de la guerre, qu'il est permis de piller & de ruiner les Places ou les Forts des Ennemis, leurs Ports, leurs Villes, les hommes, les Navires, les fruits, & choses semblables. Et naus lisons dans T. Live b qu'il ya certaines b Lib. loix de guerre qu'il est juste de sons il est raus lisons dans T. Live b qu'il ya certaines b Lib. loix de guerre qu'il est juste de sons il est raus lies pratiquer son mens, par exemple de brâter les campagnes, d'abattre les maissons, d'enlever les bommes & les bestianx.

Vous trouverez presque à chaque page dans les Historiens, des Villes entieres ensevelies dans leurs ruines, des murailles abbatues au niveau de terre, le dégât des campagnes, des embrassemens. Avec cela il est à remarquer que ces choses sont permises sur ceux-là mêmes qui se sontes font permises sur ceux-là mêmes qui se sontes, de partie leur bon gré ouvert e Ann. les portes, se rendirent aux Romains eux & tont x111. ce qu'ils avoient, cequi leur sava la vie : mais

on brûla leur ville.

II. 1. Le droit des gens considéré purement & simplement, & sans avoir égard aux devoirs de l'honnéteté dont nous parlerons plus bas, n'a pas même excepté les choses sacrées, c'est à dire qui sont dédiées à Dieu ou aux Dieux. Quand les places sont prifes par les Ennemis (dit le Jurisconsulte Pomponius d) ce d L. cum qui étoit saré cesse de les la victoire de sydent les avoit rendu prophanes les choses facrées, giosis. dit Ciceron.

La

Desit de piller. IT.

La raison est que les choses que l'on appelle sacrées, ne sont pas pour cela effectivement retranchées de l'usage des hommes; elles deviennent seulement publiques, & l'on ne les nomme sacrées, qu'à cause de la fin à laquelle elles sont destinées. Une preuve de ce que je dis est, que quand quelque Peuple se rend à un autre Peuple, ou à un Roi, il rend aussi les choses que l'on appelle divines, comme il se peut voir par la formule que nous wons citée ailleurs : rapportée par T. Live : Ce vers de l'Amphitrion de Plaute y arapport :

a Lib. r. c. 111. €. 8.

> Terres, Villes, Maisons, soi-même, & leurs Autels :

Et ce qui suit, qu'ils se rendent, & généralement :

que les choses facrées sont soumises au droit

qu'ils eussent à rendre :

Ce que les hommes ont, & les Dieux immortels. 2. C'est sur ce fondement qu'Ulpien dit

cis.

h Areadi- public. Pausanias b de même, qu'il y avoit un usage commun aux Grecs & aux Barbares, que les choses sacrées appartenoient à ceux qui prenoient les Villes. Ainsi aprés la prise de Troye, on laissa à Stenelus la Statuë de Jupiter Hersien. Nous avons encore pluficurs autres exemples de cette coûtume : Et Thucydide rapporte pareillement qu'il y avoit une Loi parmi les Grecs, portant que ceux qui de- . venoient Maîtres de quelque Païs grand ou petit, l'étoient aussi des Temples. c Tacite d n'est point de different sentiment, il dit que

e Voyez, plus bas Ch. viii. 5. IV. d Ann.

dans

dans les Villes d'Italie, le Peuple Romain étoit Droit de le maître, & avoit sous son pouvoir ce qui appar- piller. tenoit au culte des Dieux, les Temples, & les fi-

eures des Divinitez. 3. Ce qui fait que le même Peuple, peut en changeant de volonté faire d'une chose sacrée une chose prophane, selon ce que témoignent clairement les Jurisconsultes Paul & Venulejus . & nous voyons même que dans la ne- a L. inter cessité des tems les choses sacrées ont été con-ftipulanverties à l'usage de la guerre b par ceux-là mê- tem s. fames qui les avoient confacrées. Nous lifons contingus que Pericles en usa ainsi sous promesse d'en s. cum restituer autant; Magon en Espagne; les Ro. quis. D. de mains lors de la guerre contre Mitridate:Silla, verb. Pompée, Cefar & autres ont fait la même cho-b Vorez Il n'y arien de si saint ni de si sacré (dit Ti-plusbas bere Graque dans Plutarque) que les choses Ch. XXI. qui sont consacrées à l'honneur des Dieux ; cependant personne n'empêche que le Peuple ne s'en serve & ne les emporte. Dans les Controverses de Seneque le Pere con lit auffi ces paroles : Nous e In exdéponillons souvent les Temples pour les necessitez cerptis publiques, & nous faisons fondre pour payer les troupes, les dons que l'on a fait aux Dieux. Le Jurisconsulte Trebatius d du tems de Cesar Sat. 111. disoit : Qu'une chose prophane est celle qui de sa-erée & religieuse qu'elle est, passe à l'usage & à la proprieté des hommes. C'est aussi de ce droit dont usoit Germanicus contre les Marses au rapport de Tacite e en ces termes. Onrafa tout e Ann. I. ce qu'il y avoit de profane & desacré, & entre autres, ce Temple si célébre parmi cette Nation appelle le Temple de Tanfane. Ces vers de Virgile ont rapport à cette pensée : Tome III.

Dreit de piller.

Ce que j'ai révéré d'un soin religieux ; Le Troyen le dédaigne & profane à mes yeux.

II. a Lib. VIII. b Verr.

4:1.

Paufanias a remarque de même, que les vainqueurs avoient accoûtumé de prendre les choses offertes aux Dieux. Et Ciceron b parlant de Servilius appelle cela la loi de la guerre : lla (dit-il) enlevé par les loix de la guerre,

& par le droit qu'il en avoit en qualité de Général d'Armée, les Statues & les autres ornemens de cette Ville ennemie, qu'il avoit emportée l'épée à lamain, & par un effet de son courage.

c Lib xxv.

Ainfi T. Live e dit que Marcelle avoit fait conduire à Rome les ornemens des Temples de Syracuse, les ayant (dit-il) conquis par le droit de la guerre. C. Flaminius de même, parlant pour Fulvius dit qu'il emporta les Statues, & fit les autres choses que l'on a coûtume de faire à la prise des Villes. d'Fulvius lui-même dans une Oraifon appelle cela le droit de la guerre.

d Lib. XXXIX. e Sall. Cat. cap.

Et Caton rapportant dans une Harangue qui est dans Saluste e, les maux qui arrivent d'ordinaire aux vaincus, y met auffi le pillage que l'on fait des Temples.

51.6.

4. Il est pourtant vrai de dire, que quand on croit que quelque Divinité réside dans une Idole, c'est un crime à ceux qui sont persuadez de la même opinion de la violer ou de la détruire. Et en ce fens on accuse souvent d'impieté, & de violement du droit des geus ceux qui se portent à ces excés, supposé qu'ils soient de même opinion. Autre chose est si les Ennemis ont une créance différente : comme autrefois les Juifs à qui non seulement il étoit permis, mais même commanmandé de renverser les Idoles des Gentils.

Que s'il leur étoit défendu de les empor- piller. ter, c'étoit afin de donner aux Hebreux plus d'horreur de la superstition des Payens, les avertissant de l'impureté de ces Idoles par cette défense de les toucher, & non pas à dessein d'épargner les choses sacrées de ces Peuples. comme l'explique Joseph b, pour sans doute b Antiq. faire sa Cour aux Romains: ce qu'il fait pa- & lib. 11. 8. reillement quand il parle de cet autre précepte adv. Ap. qui défend aux Hebreux de nommer les Dieux pion. des Nations, l'interpretant, comme s'il leur étoit défendu d'en mal parler, au lieu qu'effectivement l'intention de la Loi étoit de défendre aux Juifs de les nommer pour leur fai-

re honneur, ou sans y ajoûter une abomination.

En effet les Hebreux scavoienttrés-assurément par une inspiration divine, que l'Esprit de Dieu, ni les bons Anges, ni la vertu des Astres n'habitoient point dans ces Idoles, comme s'imaginoient ces Peuples abusez, mais que c'étoient des Démons ennemis du genre humain, en forte que Tacite e parloit juste e Hift. . quand il faisoit la description de leurs loix en difant : Tout ce que nous tenons pour Saint leur est profane. Il ne faut donc pas s'étonner si nous lifons, que les Machabées dont plus d'u- d 1. Mace, ne fois brûlé les Temples des faux Dieux. De v. &x. même lors que Xerxes détruisit les Idoles des Grecs il ne fit rien contre le droit des gens. quoi que les Auteurs Grecs exagerent beaucoup cette action pour la rendre odieuse e: Car e Ase. les Perses ne croyoient pas qu'il y eut aucu-Ped in ne Divinité dans les Idoles, ils croyoient que lc

le Soleil étoit le vrai Dieu, & que le feu en Droit de piller. étoit une portion.

5. Par la Loi Hebraïque. Il étoit défendu (comme dit fort bien Tacite) d'entrer dans le Temple, excepté aux Sacrificateurs. Et néanmoins Pompée selon le même Auteur y entra par le droit de ses armes victorieuses; (ou comme l'exprime S. Augustin a rapportant la même chose ) non en suppliant ou par un mouve-

a De Civit. Dci lib, zv111. C. 45.

b Pro Flacco.

111.

ment de dévotion, man par le droit de vainqueur. Il fit bien au reste d'épargner le Temple & les choses du Temple, quoi que (comme dit

ouvertement Ciceron b) ce fût la pudeur & la crainte des médifans, plûtôt que la Religion, qui l'en eussent détourné : Mais il sit mal d'y être entré, puis que cela ne se pouvoit faire, qu'au mépris du vrai Dieu, ainsi que les Prophetes le reprochent aux Caldéens. Aussi y en a-t-il qui croyent que c'est par un

effet particulier de la Providence de Dieu, que le même Pompée fut affaffiné au Promontoire Cassien d'Egypte, comme à la vûë de la Jue Dan. v. dée c. Mais si vous ne regardez dans cette action que la Religion des Romains, vous trouverez qu'il ne fut rien fait en cela contre le droit des gens. Et c'est sur ce sondement que Joseph à rapporte que Tite saccagea le même Temple, ajoûtant qu'il l'avoit fait par

d Bell. Jud. lib. vi. c. 24. & 34

la Loi de la guerre.

23.

III. Ce que nous venons de dire des choses sacrées, se doit entendre de même des chofes religieuses. Car elles ne sont pas aux morts, mais aux vivans, soit qu'elles appartiennent à un Etat, soit qu'elles appartiennent à quel-

que

que famille. Ce qui fait dire à Pomponius au Drait de même endroit, que de la même maniere que biller. Il les licux facrez ceffient de l'être dés qu'ils tombent entre les mains des ennemis, il en est de même des lieux Religieux. Et Paul » Juriscon » L. ferfuite l'explique ains : Les Tombeaux de Enne. Pulchra D. mis n'ont aucune fainteté pour nons ; ains nont pouvous fort bien en prendre les pierres & refaire lates; ce qu'il nous plaira. Ce qu'il faut toutefois entendre avec cette réserve, de ne pas mal-traiter les corps des morts, parce que ce seroit contre le droit de la sepulture, que nous avons montré ailleurs avoir été introduit par le droit des gens.

IV. Jeredirai ici en peu de mots, que non feulement il est permis par le droit des gens d'employer la force ouverte pour piller & en-lever ce qui appartient aux Ennemis; mais aussi la ruse, pourvà qu'elle soit sans trahison, & même on peut échausser quelqu'un à entreprendre une trahison; puisque le droit des gens a commencé à conniver à ces moindres & frequens crimes, comme sont les loix civiles aux

lieux deshonnêtes, & à l'usure.

#### CHAPITRE VI.

Du droit par lequel on acquiert la proprieté des choses conquises par la guerre.

 Quel est le droit de nature à l'égard de l'acquisition des choses conquises par la guerre.

E 3

 Quel est le droit des gens, dont on rapporte des preuves.

III. Quand une chose mobile est censée prise selon le droit des gens.

IV. Quand les Terres.

V. Que les choses qui ne sont pas aux Ennemis ne s'acquierent point par la guerre.

VI. Quel est l'usage reçu touchant les choses trouvées dans des Navires ennemis.

VII. Que par le droit des gens nous acquerons ce que nos Ennems ont conquis sur d'autres par la guerre : ce que l'on établit avec preuves.

VIII. On réfute l'opinion qui foûtient, que ce que l'on prend à l'Ennemi public est abfolument à chacun de ceux qui le prennent.

 IX. Que l'on peut naturellement acquerir par le minifiere d'un autre aussi bien la possession que la proprieté.
 X. Distinction des actions militaires en publi-

X. Distinction des actions militaires en publi ques & en particulieres.

XI. Qu'un État ou celui qui est le chef de la guerre, acquierent les terres.

XII. Que les meubles & choses qui se meuvent, étant prises par une action particuliere, sont a tom les particuliers, qui les prennent.

XIII. Si autre chose n'est ordonnée par quelque loi civile. XIV.

XIV. Que les choses prises par une action pu-

blique doivent appartenir à l'Etat, ou à celui qui fait la guerre. XV. Que toutefois on laisse quelque disposi-

tion aux Généraux de ces sortes de choses. XVI. Que ces Généraux, ourapportent ces

choses-la au Tresor public.

XVII. Ou les partagent entre les gens de guerre, ce que plusieurs ont fait, & de quelle maniere on en use dans ce partage.

X V I I I. Ou en permettent le pillage.

XIX. Ou les abandonnent à d'autres.

XX. Ou bien aprés les avoir partagées, en ordonnent tantôt d'une façon, & tantôt d'une autre, & comment.

XXI. Que l'on peut commettre un péculat à

l'égard du pillage.

XXII. Qu'une Loi particuliere, ou quelque autre acte de volonté peut apporter du changement à ce droit commun.

XXIII. Que c'est sur ce fondement que l'on abandonne le pillage à des Alliez, & Souvent aussi à ses propres Sujets.

XXIV. Ce que l'on éclaircit par plusieurs exemples de pareils faits tant sur mer que fur terre.

XXV. Quel est l'usage des choses que nous venons de dire.

XXVI. Si l'on acquiert par le droit de la guerre

guerre les choses prises hors des terres des deux partis, qui se font la guerre.

XXVII. Comment ce droit ici mentionné est propre en particulier à la guerre solem. nelle.

Proprieté des chofes conquifes.

UTRE l'impunité, laquelle nous avons dit jusques ici que e droit de la guerre accorde aux attentats que l'on exerce contre les personnes, ce droit produit encore un autre effet, qui est en vertu du droit des gens, propre & particulier à la guerre solemnelle. Déja selon le droit de nature nous devenons les maîtres par une guerre juste, tant des choses qui équivalent celles qu'on nous doit, ou dont nous ne pouvons pas autrement avoir fatisfaction, que de celles que nous prenons en punition de celui qui nous a offense, pourvû que nous nous contenions dans les justes bornes, que demande ce châtiment, comme nous

. Lib. 11. avons dit airleurs. .

Selon ce droit, Abraham donna à Dieu le Ch. v 11. dixiéme du butin qu'il avoit fait sur les quatre Item liv. Rois b, \* ainsi que l'Auteur divin de l'Épître ir Chax. aux Hebreux explique cette Histoire. Et c'éb Gen. XIV. toit aussi la coutume des Grecs, des Cartha-\* Vovez ginois, & des Romains de confacrer à leurs plus bas Dieux, j'entens à Apollon, à Hercule, à Ju-Ch. xvI. piter Feretrien la dixiéme partie des dépouil-6. 111. e Hebr. les. Jacob même voulant leguer un préciput à ¥11.4. Joseph fur ses freres : Je te donne, (dit il) une part par deffus tes freres, c'eft celle que j'at coxquise sur les Amorrhéens avec mon épéc & mon

arc.

drc. . où le mot j'ai conquise est dit par un es- probries prit prophetique pour je conquerrai infaillible- des choses ment ; L'Ecriture attribue à Jacob ce que ses conquises. descendans qui portent son nom devoient faire, comme si la personne du pere & des enfans XLVIII. étoit la même.

Ce sens en effet est bien plus naturel, que d'entendre & appliquer avec quelques Hcbreux ces paroles de Jacob au pillage de Sichem, que les enfans de Jacob avoient fait long-tems auparavant : car étant homme de probité, il avoit toûjours détesté cette action, comme pleine de mauvaise foi ; ainsi que l'on

peut voir dans la Genese. b

2. Il paroît aussi par d'autres passages que 30. XLIX. Dieu a approuvé le droit du pillage fait dans les termes naturels que j'ai marquez. Dicu parlant dans sa Loi d'une Ville que l'on aurost forcée, si elle refusoit la Paix, dit: Tu te seras un pillage de toute sa déponille ; & jourras du butin que Dieu t'aura donné sur les en-

nemis, c L'Ecriture marque que les Tribus de Ru. xx 14. ben, de Gad, & une partie de celle de Manassés avoient défait les Ituréens & leurs voifins, & avoient fait un grand butin fur eux, & elle ajoûte pour raison, qu'ayant appellé Dieu à leur secours dans cette guerre, il les avoit exaucez, & leur avoit été favorable. d Com- d L. Par. me auffi que le bon Roi Afa, que l'Ecriture v. 20, 21. rapporte avoir gagné la bataille, & de grandes richesses sur les Ethiopiens, qui lui faisoient injustement la guerre, avoit remporté cet avantage aprés avoir invoqué Dicu. e e 11. Par. Ce qui est d'autant plus à remarquer que tous xiv. 13.

XXXIV.

Proprieté des chofes conquises.

ccux-là prenoient les armes sans aucun ordre particulier de Dieu; mais par le droit communément établi entre les hommes.

3. Josué pareillement, voulant gratifier ces mêmes Tribus de Ruben, de Gad, & une partie de celle de Manassés leur dit : Soyez participans comme vos freres du pillage des ennemis. Et David envoyant aux Senateurs Hebreux le butin qu'il avoit fait sur les Amalecites. rend le present d'autant plus precieux, qu'il leur dit : Voici ce que je vous donne du butin que j'ai fait sur les ennemn du Seigneur ; La raison

eft, comme dit Seneque ., que rien n'est plus nef. 37. glorieux à des gens de guerre, que d'enrichir quelqu'un des dépouilles des ennemis.

b Num. XXX1 27.

Il y a même des loix b de la part de Dieu, touchant la maniere de partager le butin : & e De diris. Philon e dit que parmi les imprécations de la Loi, celle-ci est comprise; que les ennemis moissonneroient la campagne. & que par ce moyen les Israëlites seroient dans la famine, pendant que leurs ennemis servient dans l'abon-

dance.

 I. Mais par le droit des gens, non seulement celui qui a un juste sujet de faire la guerre devient maître & proprietaire des choles, qu'il prend sur l'ennemi public; mais qui que ce soit, qui fait une guerre solemnelle, en acquiert la proprieté sans limites ni réserve. En forte qu'en ce sens toutes les Nations sont obligées de le maintenir en la possession de telles choses, lui & tous ceux qui ont titre de lui; ce que l'on peut appeller proprieté quant aux effets exterieurs.

Cest

C'est une loi perpetuelle parmi les bommes (dit Prorinis Cyrus dans Xenophon a) que quanda une Vilte destrosses ennemie est prise, tout ce qui est dedans, meubles 11.
Est argent tourne en propre au vainqueur. Platon a Xenoph.
b dit de même que les biens que le parti vainte ve deit de même que les biens que le parti vainte ve des possesses que le parti vainte ve de la possesse de la pullage, celle du combat, Est elle de la guerre, ou en autres termes celle du pillage, celle du combat, Est elle de main mise, ayant en cela de son opinion le même Xenophon e que j'ai cité, dans lequel hitt comm. Iv. opine, & c'est par exemple, s'il se commet contre l'ennemi public.

2. Il a auffi de son parti Aristote d qui dit d i Poli que c'est une loi & comme un commun accord entre les hommes, que les choses que l'on prend à la guerre, soient à ceux qui les prennent. A cette pensée conviennent ces paroles d'Antiphane : Il est à sonhaiter que les ennemis ayent beaucoud de biens & peu de cœur : car par ce moyen ces biens ne sont pas à ceux qui les ont, mais àceux qui les prennent. Plutarque dit auffi, e que les e In vita choses qui étoient au vaincu doivent appartenir au vainqueur, & être appellées telles. Le même en un autre endroit en parle en ces termes : Les biens de ceux qui sont vaincus dans des batailles, passent aux vainqueurs comme le prix de leur victoire ; Ce sont les propres paroles de Xenophon. f Philippe écrit ainsi aux Athe-f 11 de niens : Nous poffedons tous des Villes , qui nous Cyri inft. ent été laissées par nos Ancêtres, & qui nous sont et Demale demeurées par le droit de la guerre. Æschines g tione. l'exprime avec ces paroles : Lors que vous êtes

...

Proprieté des choses conquises. en pleine guerre contre nous, si vous prenezune Ville par la force des armes, vons la possedez à instetite par le lain de la constitue par les lains de la constitue par les la constitue par la constitue par les la constitue par la constitue partie par la constitue par la constitue partie par la constitue partie par la constitue partie par la constitue partie partie partie par la constitue partie partie partie partie parties partie

inquises. juste titre par les loix de la guerre.

1.16.
3. Marcelle dit dans T. Live que ce qu'il avoit pris à ceux de Syracufe, il l'avoit pris par le droit de la guerre. Les Ambaffadeurs du Peuple Romain difoient à Philippe touchant les Villes de Thrace & autres, que s'il les avoit prifes en picine guerre, elles lui demeure-

b id.ib.

fe alleguoit qu'il possed par le droit des gens
les Terres que son Pere avoit conquises sur les

e Lib. Carthaginois. Ainsi Mithridate dans Justin e fait entendre, qu'il n'avoit point retiré son fils de Capbadose. Dance qu'il caption trout sendul le sont

Caffius les appelle les shoses qui passent des vainessemm. cus aux vainqueurs. De même Clement e Alexandrin dit, que l'on peut prendre & acquerir par le droit de la guerre ce qui est à l'enne-

f L. natu. mi public.

٦

ralem. §. 4. Les choses que l'on prend aux ennemis sons ult. D. de auffi-tôt en vertu du droit des gens àceux qui les aq. rer. prennent, dit le Jurisconsulte Caius. dom. Theophile g dans les Instituts Grecs appelle g Tit de rer divif. cela une acquisition naturelle, auffi bien qu'Ah Arift. 1. ristote h, quand il dit, que la guerre porte aves de rep. elle une maniere d'acquerir naturelle. c. 8.

La

La raifon est que l'on ne considere point ici Propriet
la cause de la guerre, mais le fait pur & sim
ple, qui seul ette equi donne droit. De mè
compaigne
me que Nerva le fils disoit au rapport de Paul a
Jurisconsulte a, que la proprieté des choses a 1. D. de
pris son origine d'une possessiment par possessiment dont nous voyons encore les vestiges dans les
choses, que l'on prend sur terre, dans la mer
& dans l'air; & pareillement dans les choses
conquises par la guerre, lesquelles passent sur
le champ, à ceux qui s'en sont faiss les premiers.

5. De plus, les choses que l'on prend aux sujets des ennemis sont censées être prises aux ennemis mêmes. C'est sur ce principe que Descyllides raisonne & dit dans Xenophon b que comme Pharnabaze étoit l'ennemi b Miñ. public des Lacedemoniens, & Manie sujette gr. 1111 de Pharnabaze, les biens de Manie étoient donc par conséquent dans cette espéce, que les Lacedemoniens pouvoient s'en emparer

avec justice par le droit de la guerre.

III. I. Au reste les Nations ont trouvé
bon au sujet de cette question du droit de la
guerre, que l'on fut censé avoir pris une chofee, lorsque l'on en conserve tellement la posfession, que l'autre ait probablement perdu
l'esperance de la recouver, ou pour parler
avec Pomponius e qu'elle soit à couvert de e L. Pom-

toute poursuite.

Cette maxime se doit entendre à l'égard des dema choses mobiles, en sorte qu'elles ne sont estimées prises qu'aussi-tôt qu'elles sont emmenées au dedans des frontieres, c'est à diæe des places où les ennemis ont garnison;

7

par cette raison qu'une chose se perd de la mê-Proprieté me maniere qu'elle retourne à nous par droit des chofes conquifes. postliminaire : Or elle est censée être retour-ΊV. née, aussi-tôt qu'elle a passé les frontieres de a L. post

nôtre Etat, lesquelles on explique ailleurs par liminium le terme de Places de défense ou terres de l'obéif-6. poftliminio D. fance. Et même Paul dit ouvertement d'un de captiv. homme, qu'il est perdu dés qu'il sort hors l. ult. ibid. de nos frontieres. Pomponius que celui là est pris en guerre, quand les ennemis l'ayant pris du nombre des nôtres, l'ont emmené dans les lieux où ils sont les maîtres; mais que

b L. post-jusques-là il demeure Citoyen. b

liminii. 6. 2. Ainfi un homme & une chose étant dans in bella. D. de capt & la même espece, quant à ce droit des gens. il est facile de juger que quand on dit ailleurs e, postlim. c Inft. de que les choses prises sont dans le même moret. divif. ment à ceux qui les prennent, cela se doit en-6. item ea. L. natura- tendre sous une certaine condition, & à la lem. D. S. charge qu'elles demeureront entre les mains item de de ceux qui les ont prises jusqu'au lieu deaq. rer. figné. dom.

d Confu-

11S.

Il en est de même sur mer. d Les Navires latu maris ni les autres choses ne sont censées être prises , € 283. & que quand on les a conduites dans des Havres, 287. ou des Ports, ou au lieu où se tient toute la e Ordon Flote, puisque ce n'est qu'alors que l'on comnances de France liv. mence à desesperer de les recouvrer. A prexx. tit. 1 3. sent on a introduit entre les Peuples de l'Euro-2. 24. Corpe par un droit des gens plus nouveau, que nel. de telles choses passeroient pour prises aprés avoir lapide in Gen. c. été 24. heures au pouvoir des ennemis. XIV. Mo-

IV. 1. Pour les terres elles ne passent pas lina Defp. pour priscs par cela seul que l'on y est entré : car encore qu'il foit vrai de dire comme Celse · l'a remarqué, qu'une Armée est pendant Proprieté quelque tems en possession de la partie du deschofes pais où elle se trouve avec de grandes forces, conquistos. il est constant toutefois qu'une simple possef- a L Que fion ne suffit pas pour produire l'effet, dont meo \$. nous traitons ici, mais qu'il faut que cette Rurfus. possession soit ferme & stable. vel amit

ur-

ar

un

là

nt ıć

ıe

Ainfi tant s'en faut que les Romains jugeaf- poff. fent que les terres où Annibal campoit hors de la porte, fussent perduës, en ce tems là même elles ne furent pas moins venduës qu'elles l'auroient été auparavant. b

Les terres ne seront donc réputées pour pri- xxvi. fes que quand on les enclorra de places ou fortifications permanentes, & telles que le parti contraire ne puisse ouvertement les passer. sans les forcer ou sans s'en rendre le maître.

2. Ce qui fait voir que l'étimologie du mot Territoire, que Siculus Flaccus apporte, en disant que c'est parce qu'il est terrible aux ennemis, est pour le moins aussi probable, comme celle de Varron, qui la tire du mot latin terere piler fouler la terre ; ou de Frontin qui la fait venir de terre, ou enfin comme celle du Jurisconsulte Pomponius qui la dérive du droit que les Souverains ont de donner de la terreur. Ainsi Xenophon e dit qu'en tems e Lib. de guerre, la possession d'une terre se main- vestigal tient par des fortifications, qu'il appelle des bus. ramparts, des retranchemens.

V. Il s'ensuit de plus, qu'il faut qu'une chose pour devenir nôtre par le droit de la guerre, ait été aux ennemis : Ce qui à la vérité se trouve chez les ennemis soit dans leurs

Proprieté des chofes conquises. VI VII.

villes. foit dans l'enceinte de leurs frontieres, mais dont toutefois les proprietaires ne font ni leurs fujets, ni mal intentionnez contre nous, ne peut nullement s'acquerir en vertu du droit de la guerre; comme il paroît entre autres choses par le passage d'Eschines que j'ai deja cité, où l'on montre que la ville d'Amphipolis, qui étoit aux Atheniens, ne pouvoit demeurer à Philippe par le droit qu'il prétendoit à cause de la guerre, qu'il faisoit aux Amphipolitains.

Il n'y a en effet aucune raison sur laquelle on puisse fonder une telle prétention ; & de changer ainsi par la force la vraye proprieté. c'est une maxime trop odieuse pour être re-

cûë.

VI. Auffi ce que l'on dit ordinairement que la robe de l'ennemi confisque la robe de l'amia, voulant dire que les marchandises qui se Conful. trouvent dans les Navires ennemis sont cenfées ennemies, ne doit pas être entendu comme si c'étoit une loi constante du droit des gens; mais seulement comme une chose qui fait naître quelque présomption, que cela soit introduit par ce même droit. Or comme on peut détruire par de fortes preuves cette préfomption ; C'est aussi en ce fens, que se trouve que cela fut jugé en la Cour de Hollande en l'année 1338. lors de la guerre contre les Villes Anseatiques ; & ce jugement a eu depuis force de loi. b

b Voyez robe.

maris. C.

24.

VII. 1. Mais il est sans-contredit, si nous nous en tenons au droit des gens, que les choses que nous avons prises à nos ennemis, ne peuvent plus être reclamées par ceux qui

auparavant les ont possedées, & puis per-preprint dués par la guerre: car le droit des gens en a des chosse rendu en premier lieu nos ennemis proprietaires d'une proprieté exterieure, & puis

nous.

C'est sur ce droit entr'autres, que se sonde Jephié contre les Ammonites faisant voir que les terres qu'ils prétendoient, avoient
été prises sur eux-mêmes par le droit de la
guerre, & qu'une partie des autres terres
étoit passée des Moabites aux Amorrhéens,
& des Amorrhéens aux Hebreux. Ains

David Pretint & partagea comme sien, ce xxx. 10.

qu'il avoit pris aux Amalecites, qui l'avoient xxx. 20.

2. Denis d'Halicarnasse e rapporte, que e Lib. VI. lorsque les Volsques redemandoient aux Romains ce qui leur avoit auparavant appartenu, Titus Largius opina dans le Senat de Rome en ces termes : Nous autres Romains croyons posseder legitimement & justement ce que nous avons acquis par la loi de la guerre: & nous ne sommes pas capables d'une si folle facilité, que nous puissions nous résondre à détruire ces monumens glorieux de nôtre valeur, en rendant nos conquêtes à ceux qui les ont une fois perdues. Bien au contraire nous fommes persuadez, que non seulement nous devons en faire part à nos concitoyens qui vivent à present; mais que nous devons aussi les laisser à ceux qui viendront aprés nous : tant s'en fant qu'en abandonnant ce que nous avons conquis, nous voulions établir contre nous-mêmes une loi, que l'on n'a de coûtume de faire, que contre des ennemn publics.

Nous

Proprieté des chofes conquises. ÝΪ.

Nous voyons la même chose dans la réponse que les Romains sont à ceux d'Aurunque en ces termes : Nous autres Romains sommes de ce sentiment, que les choses, que quelqu'un gagne par sa valeur sur des ennemis publics, passent à sa posterité comme choses dont il a acquis la pro-

prieté par le plus incontestable de tous les droits. Lib. vii. En un autre endroit e les Romains répondent ainsi aux Volsques. Nous estimons que la meilleure maniere d'acquerir est par le droit de la guerre, & parce que nous n'avons pas nous mêmes établi ce droit, mais qu'il dérive au contraire plutôt des Dieux que des hommes; & qu'il est de plus en usage parmi toutes les Nations du monde tant Greques que Barbares, nous ne serons Pas si laches que de vous rien oeder, ou de renoncer à nos conquêtes. En effet (continuent-

ils, ) ce seroit une action bonteuse de perdre par crainte ou par stupidité, ce que nous avons con-quis par nôtre valeur & nôtre intrepidité. De même il y a dans la réponse des Samnites, qu'ils avoient conquis par les armes ce qu'ils possédoient, & que c'étoit un droit d'acquerir

b In exc. legat.

c Lib.

XII.

plein d'équité. b'
3. T. Live c ayant rapporté que les Romains avoient partagé le pais qui est prés de Luques, le designe en ces termes : Ce pais qui avoit été conquis sur les Liguriens avoit été aux Toscans avant que d'être à eux. Appien marque pareillement, que les Romains avoient retenu la Syrie en vertu de ce même droit, ne l'ayant pas voulu rendre à Antio-

d Mitrichus le debonnaire, parce que Tigrane qui dat, civil. étoit l'ennemi des Romains l'avoit conquise

e Lib. 11. sur lui. d Et Justin e aprés Trogue Pompée fait

fait répondre Pompée au même Antiochus: propriet On'il n'avoit pas ôté le Royanne à celui qui l'a-deschoite voit; mais que puis qu'il se l'étoit laissée conquilit. Tigrane, il ne luirendroit point une chose, qu'il n'avoit pas seu garder. Il en est de même de ces parties de la Gaule, que les Cimbres avoient prifes sur les Gaulois, & que pour ce sujet-là les Romains retinrent comme à eux

appartenans.

VIII. La difficulté est plus grande, de scavoir à qui dans une guerre solemnelle & publique appartiennent les conquêtes; si c'est à tout l'Etat, ou à chacun des particuliers, qui font de cet Etat, ou dans cet Etat. On trouve sur ce sujet une grande diversité d'opinions dans les nouveaux Interpretes du droit ; la plûpart a ayant lû dans le droit Ro a Bartiad main, que les choses prises sont à ceux qui bello. D. les prennent, & dans le Droit Canon que le de capt. butin se partage selon qu'il plaît au public. Alex & Ils ont dit les uns aprés les autres, comme Jafali I. c'est la coûtume, que les choses que l'on post. Aug. prend, sont premiérement & de plein droit à inft. de ceux qui les prennent manuellement ; mais rer divis. qu'elles doivent ensuite être remises au sitem chef pour les distribuer entre les gens de hostibus. Pan ad C. guerre.

Comme cette opinion n'est pas moins faus ficut de fe qu'elle est générale : Il est à propos de nous n. 7. Th. appliquer avec d'autant plus de soin à la referter, que cela servira de préjugé pour faire est Nesqu'en combien il est peu sûr dans ces sortes de 71. n 17. dart land cifputes d'ajoùter soi à de semblables auto-titez.

Il n'y a pas de doute, que l'une ou l'autre

de

Proprieté des choses conquises. ΙX.

de ces deux maximes n'ait pû s'introduire par le droit des gens ; sçavoir que le peuple qui feroit la guerre demeureroit proprietaire des choses prises, ou bien chacun de ceux qui les prendroient réellement. Mais nous demandons ce que les Nations ont voulu établir : Et nous disons que leur sentiment a été que les choses ennemies, à l'égard des ennemis, ne fussent pas d'une autre qualité que celles qui ne sont à personne, comme nous avons déja fait voir par les paroles de Nerva le fils.

IX. 1. Or les choses qui ne sont à personne sont à la vérité à ceux qui les prennent, mais elles ne sont cependant pas moins à ceux qui les font prendre. Ce qui fait que non seulement les esclaves & les enfans, mais les hommes libres, qui louent leur peine à d'autres, soit à la pêche, ou à prendre des oiseaux, à chasser, ou à pêcher des perles, acquierent d'abord à ceux qu'ils servent ce qu'ils pren-

a L. ca quæ D. de aq. dom. b Recep-

tis Lib. v. tit. 2. c L. I. S. per proquacum. que D. de oblig.

L. Stipu. latio 💲 alter. D. de verb. fignif. L. 1. C. per quas perf.

nent. Le Jurisconsulte Modestin a dit trés-bien, que nous acquerons ce qui s'acquiert naturellement, comme la possession par qui que ce soit, cur. D. de pourvu que nous veuillions posseder: Et Paul aq. poff.L. b Jurisconsulte le dit de même ainsi : Nous acquerons la possession par la volonté & par le corps : véritablement toûjours par nôtre propre volonté: mais indifferemment par notre corps ou par celui d'un autre. Le même e fur l'Edit l'explique en ces termes: Nous acquerons la possession de quelque chose par un Procureur, par un Tuteur, par un Curateur ; entendant que cela se fait quand ils agissent avec intention de faire pour nous.

Ainfi

Ainsi chez les Grecs, ceux qui couroient Proprieté pour des prix aux Jeux Olympiques les ga- des choses gnoient pour le compte de ceux qui les y en-conquises. vovoient. La raison est que naturellement un homme est l'instrument d'un autre homme, si l'un & l'autre le veut ainsi, comme

2. C'est pourquoi la difference que l'on 3 3. met entre des acquifitions faites par les personnes libres, & celles qui sont faites par les esclaves; est du Droit Civil, & regarde proprement les acquisitions civiles, comme il se voit par les paroles de Modestin que nous venons de rapporter. Et même l'Empereur Severe les a dans la suite renduës plus conformes aux acquifitions naturelles, ayant égard en cela non seulement à l'utilité, comme il le déclare lui-même, mais auffi à la jurisprudence, c'est à dire à la regle de l'équité.

nous avons dit ailleurs. a

Ainsi sans s'arrêter au Droit Civil, cette maxime a lieu, de pouvoir faire par un autre ce que l'on peut faire par soi-même : & qu'il n'y a point de difference, que quelqu'un fasse une chose ou par lui-même, ou par un

autre.

X. Il est donc à propos dans nôtre question, de distinguer les actions militaires purement publiques, d'avec les actions particulieres, qui se font dans une guerre publique. celles ci les particuliers peuvent s'aquerir quelque chose à eux-mêmes en premier chef & directement; & par celles-là ils acquierent au public.

C'est sur ce droit des gens que Scipion raifonne

. Propriesé des choses conquises.

sonne contre Masinisse dans Tite Live a en ces termes ; Syphax , dit-il , a été vaincu & fait prisonnier par les armes du Peuple Romain : & cela étant, lui & sa femme, sa Couronne, son a Lib.xxx. pais, ses villes, les hommes qui les habitent, & généralement tout ce qui a été à Syphax, est une conquête qui appartient au Peuple Romain. Antiochus le Grand ne se servit pas non plus d'une autre raison, pour prouver que Cæles de Syrie étoit à Scleucus, & non pas à Ptolemée, & cette raison est que Seleucus étoit le chef, & que Ptolemée n'avoit qu'affisté dans

b Polyb v. cette guerre. b

XI. 1. Les Terres ne se prennent que par une action publique, en faisant passer une Armée, & y construisant des places forces : c'est pourquoi (comme répondit Pomponius) Les terres prises sur les ennemis sont annexées au patrimoine public, voulant dire, comme il l'explique au même endroit, qu'elles ne tombent point dans le pillage, où il prend le mot de pillage en une fignification limitée, c'est à dire, pour ce que chacun prend manuellement. Salomon Préfect du Pretoire dans Procope edit, qu'il y a quelque raison que l'on abandonne les prisonniers, & les autres choses au pillage

c Andalic. 1 1.

des Soldats. (ce qu'il faut entendre, pourvu que le public en donne la permission, comme nous l'expliquerons plus bas.) Mais que pour les Terres elles appartiennent au Prince, &

à l'Empire Romain.

2. Ainsi l'on partagea par lots chez les Hebreux & les Lacedemoniens, les terres que l'on avoit prises les armes à la main. Ainsi les Romains retenoient les terres conquifes, ou pour les

les donner à ferme, en laissant quelquefois par Proprieté honnêteté quelque partie à l'ancien possesseur, des choses ou pour les vendre, ou pour les assigner à des conquises. Colonies, ou enfin pour les rendre tributaires. a L. Luc.

Nous en avons des preuves par tout dans les Titius. D. Loix a, dans les Histoires, & dans les memoi- de evictiores des Arpenteurs. Appien au livre premier L. item fi de la Guerre Civile dit, qu'aprés que les Ro- verb. s. 2. mains eurent subjugue l'Italie, ils en prirent pour D. de rei punir les peuples une partie des terres. Et au fe-vind. cond livre il en parle en ces termes : Ils n'ôtoient pas même aux ennemis vaincus tout leur pais, ils le partageoient avec enx. Ciceron b fait b Orat. cette remarque, que quelquefois les Généraux pro domo confacroient, & offroient aux Dieux les terres tifices. conquises sur les ennemis : mais par l'ordre du Peuple.

XII. 1. Pour les choses mobiles & celles qui se meuvent, ou elles se prennent dans le service public, ou hors de ce service : fi c'est hors du service public, elles sont à chacun des particuliers qui les prend. Et c'est à cela qu'il faut rapporter ces paroles de Celfe : Les e L. Transchoses ennemies qui sont dans notre Etat ne sont fugam. s. pas au public, man à ceux qui les prennent, ag rer. c'est à dire qui se trouvent dans nôtre Etat à dom. l'ouverture de la guerre : car le même s'observoit pour les hommes, au tems qu'ils étoient pour ce regard en même espece que les choses

prifes.

Il y a sur ce sujet un passage remarquable dans Tryphonin den ces termes : Ceux de l'un d L in des partis qui pendant la paix étoient allez dans belio D. le pais de l'autre, & qui s'y trouvent au moment de capt & que la guerre vient tout à coup à s'allumer, sont

faits

Proprieté des chofes conquises. XIII. taits esclaves de ceux parmi lesquels, comme parmi gens devenus ennemis leur mauvaise destinée veut qu'ils soient surpris. Le Jurisconsulte attribue cela à leur mauvaise destinée. parce qu'ils passoient à la servitude sans avoir fait aucune action qui le meritat. C'est la coûtume en telles choses de s'en prendre au destin, & c'est en ce sens que'Nævius dit que la destinée fassoit à Rome les Metelles Consuls, c'est à dire sans qu'ils y contribuassent par leur merite.

2. De là vient auffi, que fi les gens de guerre prennent quelque chose, non dans leur ministere actuel, c'est à dire par ordre de leurs Officiers, mais seulement par le droit confus qu'ils en ont, ou par une simple permission, cette chose là est sans contredit à eux ; parce qu'ils ne la prennent pas en qualité de ministres d'un autre. Telle est la dépouille qu'ils prennent à l'ennemi en un combat fingulier ; telles les choses qu'ils butinent en se détachant de l'Armée pour aller à la petite guerre de leur propre mouvement, & lans ordre; Les Italiens appellent aujourd'hui cela scorreria, qu'ils distinguent d'avec le pillage. . Les Romains vouloient que ce fut dix mille pas loin de l'Armée, comme nous verrons tout à

Salic, in L. ab hoftibus. c.

de cap.

Gram deelf. Neap. rı. n. 18.

l'heure. XIII. Mais quand nous avons dit, que telles choses appartenoient directement aux particuliers par le droit des gens, il faut l'entendre, supposé que ce soit une loi établie par le droit des gens avant toute Loi Civile sur ce sujet : car chaque Etat en peut ordonner autrement parmi ses sujets, & anticiper la propriet é prieté des particuliers, de la même maniere Propriet que nous le voyons pratiquer en plusieurs pais des chossa à l'égard de la chasse des bêtes sauves & des oicasquistes. Seaux; & même on peut établir par une loi seaux; & même on peut établir par une loi

particuliere que les choses ennemies qui se trouvent dans l'Etat, au moment que la guerre commeuce, appartiendront au public.

XIV. 1. Pour les choses que l'on prend dans un exploit de guerre, chaque particulier representant alors la République, & agissant pour elle, le public en acquiert par leur moyen (si quelque Loi Givile n'en ordonne autrement) & la possession à la proprieté tout ensemble; il peut transporter l'un & l'autre à qui il veut. Mais parce que cette maxime combat directement l'opinion commune, il est à propos de déduire plus au long, que nous n'avons accoûtumé de saire, les preuves que nous célebres.

2. Je commenceraipar les Grecs, dont Homere rapporte la pratique en plus d'un en-

droit, comme dans ce vers:

Le butin qu'on a fait est déja partagé.

Et Achilles parlant des Villes qu'il avoit prises dit dans le même Auteur:

Ma main victoriense ayant tout ravage; Jeporte à nûtre ches grand nombre de richesses, Pour en les partageant en faire des largesses; Il se tient pour cela bors la flotte à l'écart, Et tousours pour son droit prend la plus grande part.

Cariciil faut regarder Agamemnon, com-Tome III. F me

Proprieté des choses conquises. XIV. me étant alors le Chef de toute la Grece, dont il représentoit la Nation, (ce qui lui donnoit droit de faire, mais de l'aveu du Conssil), le partage du pillage) & faisant avec cela la Charge de General, en vertu de laquelle il prend dece quiest misen commun une plus grande part que les autres. Achille pour ce sujet parle au même Agamemnon en ces termes:

Qui nesçait que ma part, si nous emportons Troye, N'égalera la vôtre en cette riche proye?

Et en un autre endroit. Agamemnon offic à Achille en fuite d'un refultat du Confeil public, un navire plein d'or & d'argent, & vingt femmes, pour les avoir par preciput ou preference fur le pillage. De même aprés la prife de Troye au rapport de Virgile\*:

11.

Ulysse avec Phenix sont établis gardiens -Du butin qu'un enleve aux malheureux

Troyens;
Et qu'on sauve du seu, qui les Temples consume.

La les tables des Dieux on l'encens on allume, La les riches joyaux avec les coupes d'or, Viennet de toutes parts enrichis ce trefor.

b Plut. Ariffide. c Herod. l. 1 x. Ainsi dans les tems moins sloignez Aristide b garde le pillage fait à Marathon. Aprés la bataille ede Platée, il sur ordonné sous de rigourenses peines, que personne n'en cut à prendre en particulier la moindre chose, & ensuite il sur partagé se lon le mérite de chaque Nation. Quelque temps aprés la Ville d'Athenes ayant été prise, Lysandre d'apportat tout le pillage en commun. Et même chez les La-

d Plut. Lyfandte.

cede-

cedemoniens, les vendeurs de pillage étoient Proprieté des Officiers publics.

des choses

3. Si nous venons à l'Asie, les Troyens étoient acoûtumez, comme nous apprend Virgile , de tirer le pillage au fort : , comme : Eneid.9. on fait ordinairement dans le partage des choses qui sont en commun. Une autrefois on laisse au General la disposition du partage : Et c'est en vertu de ce droit, qu'Hector b promet в нот и. les chevaux d'Achille à Dolon, qui le stipuloit Euripid. precisément : ce qui fait connoître que seule- Rheso. ment de prendre une chose, cela n'en donnoit pas la proprieté. Nous voyons aussi que l'on a porté le pillage à Cyrus e le Conquerant de ePlin. lib. l'Asie; & qu'on en a fait encore de même à xx111. Alexandre, d

Si nous regardons l'Afrique, nous y trou- Alex. vons le même usage établi, & que ce qui fut Cure. pris à Agrigent en la bataille de Cannes, & en d'autres rencontres fut envoyé à Cartha-

ge. c

e Diod 1. XVII.Stra-Anciennement en France, comme nous voyons par l'histoire de Gregoire de Tours, Diod. les prises se partageoient au sort, & le Roi lib xIII. même n'avoit au butin que ce qu'il lui écheoit Liv.lib. f en lot.

4. Mais comme les Romains ont surpasse Tur. lib. les autres Nations dans l'art de la guerre, aussi 11. c. 27. font ils d'autant plus dignes, que nous nous arrêtions aux exemples qu'ils nous ont donnez. Denys d'Halicarnasse qui a été un observateur tres-exact des mœurs des Romains, nous apprend fur ce sujet, que la loi ordonnoit que tout ce qu'on gagnoit sur les ennemis par les armes sut au public, en sorte mê-

Proprieté descholes conquifes. ΧÝ. XVI.

me que non seulement les particuliers n'en étoient pas les maîtres, mais non pas même le General de l'Armée. Le Tresorier recevoit les prises, & les ayant vendues, en rapportoit le provenu au tresor public. Ces paroles sont de ceux qui accusent Coriolan, & par consequent elles ne lui sont pas favorables.

X V. Il est donc vrai que l'Etat étoit le maître du pillage : mais il n'est pas moins vrai, que l'on en a remis la disposition à la volonté des Generaux, j'entens quand la République étoit libre, en sorte néanmoins qu'ils étoient obligez de rendre raifon de leurs actions au public. Æmile dit dans T. Live , que l'on pille les Villes qu'on prend, de force, mais non pascelles qui se rendent; & que cependant le pillage est à la disposition du General, & non pas à celle des

Soldats.

Mais ces mêmes Generaux pour se mettre encore plus à couvert de tout soupçon, renvoyoient fouvent au Senat, comme fit Camilleb, cette disposition du pillage, dont l'usage les avoit mis en possession: & nous voyons que ceux, qui la retenoient, en usoient diversement selon le motif ou de conscience, ou d'honneur, ou d'ambition, qui les faisoit agir.

XVI. 1. Ceux qui étoient, ou vouloient paroître les plus gens de bien ne touchoient nullement au pillage: Que si c'étoit de l'argent monnoyé, ils le faifoient mettre entre les inains du Tresorier du Peuple Romain, & si c'étoit autre chose, ils la faisoient vendre à l'encant par le même Tresorier; & alors selon Favorin dans Belliuse, l'argent qui en prove-

c Lib. noit X111.C.23.

a Lib. EXXVII.

b Liv. lib. v.

noit étoit défigné par le nom de \* manuel ou Proviété comptant du pillage\*, & étoit rapporté avant des choses toutes choses par le Tresorier dans le tresor: conquises. mais avant toutes choses, si cela étoit propre . Manuau triomphe public, on en faisoit une montre bix. publique. \* Voyer

Tite Live a parlant du Consul Valere : manuel de dit, que le pillage, que l'on avoit fait par les a Lib. 1v. continuels dégâts des troupes, paroissoit considerable, toutes choses ayant été conservées en un lieu sûr, & que le Consul ordonna que les Tresoriers rapporteroient au Tresor, le provenu de ce qui avoit été vendu sous la Pique, ou àl'Enchere. Cela même fut pratiqué par Pompée, au

fujet duquel voici les paroles de Velleie b l'ar- b Liv. 11. gent de Tigrane fut selon la coûtume de Pompée remis entre les mains du Tresorier, & il en sut dreffe publiquement un état. Ciceron parle ainfi de lui même dans ses lettres c à Saluste : Hors cLiv. 11 7. les Tresoriers generaux, c'est à dire le Peuple Romain, personne n'a touché ni ne touchera un liard de mon pillage. C'est ce qui étoit généra-

lement en ulage dans les vieux tems, aufquels regnoit davantage la probité. Plaute y fait allusion, en disant :

Je porterai tantot ma proye aux Tresoriers. Et en parlant des esclaves, il dit:

Aux Receveurs j'en ai donné de beaux deniers

2. D'autres vendoient eux-mêmes le pillage sans la participation des Tresoriers, & en rapportoient le provenu au Tresor: Ainsi nous lisons d que le Roi Tarquin avoit autrefois en- d Liv. Voyé à Rome les dépouilles & les prisonniers lib. 1. qu'il

Proprieté
des choses
conquises.
XVII.
a Liv. lib.

qu'il avoit faits, aprés avoir vaincu les Sabins. Que les Confuls « Romulius & Veurius avoient vendu le pillage, parce que le trefor manquoit de fond, ce qui déplût fort à l'Armée. Mais parce que les Histoires sont pleines de ces fortes d'exemples, il n'est pas befoin d'en faire ici un amas, pour marquer en particulier ce que chajue General a rapporté dans le Tresor, ou par lui-même, ou par le Treforier, quand ces Generaux ont triomphé des Peuples d'Italie, des Africains, des Afraiques, des Gaulois, des Efpagnols.

Il vaut mieux remarquer, que l'on a quelquefois confacré tout le pillage, ou une partie aux Dieux, & que quelquefois on l'a donné aux Soldats, & quelquefois à d'autres. Aux Dieux, en leur offrant les chofes en espece, tels qu'écoient les trophées que Romule ap-

b Dion Halic. lib. 11.

pendit à Jupiter b'eretrien; ou l'argent qui en étoit provenu, comme fit Tarquin le Superbe, qui des dépoüilles des Pometiens fit confiruire un Temple à Jupiter fur le Mont Tarpeien.

c Liv. lib. 1.

XVII. 1. Les anciens Romains croyoient que c'étoit vouloir attirer les Soldats dans son parti, que de leur donner le pillage, comme fit Sextus d, fils de ce même Tarquin resugié à Gabes, aussi diseit-on de lui qu'il l'avoit distribué aux Soldats, pour serendre plus puissant. Appius Claudius s'emporte dans le Senat contre une semblable largesse, disant qu'il y avoit en cela de la nouveauté, de la prodigali-

d Liv, d. lib.

> e Liv. lib. y.

té, & du danger, si on le soussiroit. e Le pillage que l'on accorde aux gens de

guerre, ou se partage, ou s'abandonne à ceux qui

qui le peuvent prendre. On peut le partager, Proprint ou fur le pied de la paye, ou fur celui du mé. des chosa ite. Appius Claudius vouloit qu'on le partageat à proportion de la paye, si l'on ne pouvoit civilir à le vendre, pour en être le provenu por-

té au trefor. a D. loc

L'ordre que l'on observoit dans le pillage, est exactement décrit dans Polybe b: On avoit, b Lib. x. dit-il, accoûtumé de commander par jours, ou par veilles & factions, la moitié de l'Armée, ou une moindre partie, pour piller, ordonnant que ce que l'on pilleroit fut porté dans le Camp, pour être aprés cela également partazé par les Tribuns ou Colonels, & dans ce partage on faifoit auffi la part de ceux qui ivoient la garde du Camp. Ce que nous lions avoir été pratiqué de même chez les Hereux par le Roi David, & être ensuite passé n forme de loi e parmi eux. On en donnoit e 1 Sam. areillement à ceux qui à cause de quelque in- xxx. 24. lisposicion, ou pour être commandez ailleurs, e trouvoient absens. d d Liv.

2. Quelquetois on ne distribuoit pas le pil-lib. XL v. age aux gens de guerre, mais l'argent que l'on n avoit reçû en le vendant, ce qui arrivoit ouvent dans le Triomphe. Ele trouve que l'on e ibid. egaloit ainfi les parts à un Centurion ou à un Lapitaine; on donnoit le double d'un Fan-issin, & le triple à un Cavalier; quelquefois n ne donnoit que le double d'un Fautassin à n Cavalier. En d'autres rencontres, le doule d'un Fantassin à un Cavalier, f'On a f ibid. un Tribun, & autant à un Cavalier, f'On a f ibid. us fi fouvent consideré le mérite, comme il ariva au pillage du Camp de Coriolans, où g Plac.

Proprieté des choses Conquises.

Posshumius fit de grands dons à Marcius, parce qu'il avoit fait e de belles actions.

XVII. a Suer. Cæf. c. 38. App II. civil. b Liv. d. lib.

c Ancid.

3. De quelque manière que se fit ce partage, on donnoit le choix au General, c'est à dire, on lui permettoit de prendre par preserence autant qu'il vouloit, j'entens autant qu'il jugeoit que cela fut raisonnable : ce qui étoit aussi quelquesois permis à d'autres en consideration de leur valeur. b Euripide dans les Troades, parlant des semmes de qualité de Troye; dit:

> Les Dames d'un noble merite, Furent pour les Princes d'élite.

Et d'Andromaque :

Pyrrhus la prend pour lui à'abord. Ascanius dit dans Virgile à Nisus c.

Voi ce riche bouclier, je l'excepte du sort; Et ce panache aussi dont la rougeur éclate, Pour t'en recompenser.

ALIB. IV. Herodote d'rapporte de même, qu'après la bataille de Platée, on donna les plus precieuges choses à Pausanias, des femmes, des chevaux, des chameaux. Ainsi le Roi Tullius prit par preserence Octifia Carniculana. Fabricius dans Denys d'Halicarnasse par preserence, autant que je vonlois, de ce qui arvait et le contratt de la contrattant la grave forder.

e Lib. 1. pris dans laguerre. Ifidore e sur le même sujet, parlant da droit militaire dit, que l'ordre que l'ontenoit dans le partage du pillage étoit de le diftribure étalement selon la qualité de les sifervices d'un chacun, y compris la part du Chof. Tarquin le Superbe (comme nous lisous dans T.

Live)

Live) avouloit par le pillage s'enrichir lui-même, & fe bien mettre dans l'esprit des siens. des chefes Servilius dans l'Oraison pour L. Paulus, dit conquiscs. qu'il pouvoit s'enrichir au partage du pillage, XV &il yen a même qui veulent que ce que l'on lib. XLV. appelloit manuel de pillage b délignat cette b Manupart du General: Asconius Pedianuse est un de biz. ccux là.

4. Mais ces Generaux qui n'usoient point de verx. leur droit, & qui ne se reservoient rien du pillage, étoient bien plus dignes de louange. Tel fut Fabricius dont j'ai parlé, Il se contente de la gloire, & méprisant les richesses les plus justement conquises; il disoit que c'étoit à l'exemple de Valere Publicole, & de quelque petit nombre d'autres, qu'il en ufoit ainfi. Caton d les imita d Plut. aussi dans la victoire qu'il remporta en Espa- M. Catone. gne, se faisant une loi de ne jamais rien prendre de ce qui seroit conquis sur l'ennemi, que ce qui lui seroit nécessaire pour boire & manger; il disoit qu'à la vérité il ne blâmoit pas les Generaux qui se prévaloient des avantages légitimes qu'ils avoient; mais que pour lui il aimoit mieux le disputer de vertu avec les plus gens de bien, que de grandes richesles avec les plus opulens.

Ceux-là ensuite approchent de fort prés de cette louange, qui se sont contentez de peu de chose, comme Pompée, que Caton louë

our ce sujet-là dans ce vers de Lucain :

Il rapporte aupublic, bien plus qu'il ne retient.

5. Dans le partage, on a aussi bien souvent u égard aux absens, comme ordonna Fabius Ambustus aprés la prise d'Anxure : Quelque- e Liv. fois lib. 1v.

Proprieté des choses conquises. XVIII. a Idem lib. 111.

fois on a pour raison frustré quelques-uns quoi que présens, comme on fit à l'Armée de Minutius, lors de la Dictature de Cincinnatus.

6. Il paroît auffi par le Code Justinien, que le droit que les Generaux d'Armée avoient lors de l'ancienne République, étoit passé aux Generaux d'Armée des derniers tems, aprés que les Empereurs se furent rendus maîtres de l'Empire; car dans ce Code on dispense d'infinuer, ou de rapporter dans le Journal de la guerre les dons des choses mobiles, ou de celles qui se meuvent faites aux gens de guerre, des dépouilles gagnées sur l'ennemi, soit que ces gens de guerre fussent actuellement dans le service; soit en quelque lieu que l'on

eut connoissance qu'ils fussent. b

B L.Si quis in redempt. 5. fimili ctiam mode. cde Domar. c Dion 2ib. v 1. &vI.

7. Mais on a de tout tems murmuré contre ce partage, comme si les Chefs ne s'en fussent scrvis, que pour acquerir la faveur des gens de guerre. C'est de quoi on accusa Servilius, Coriolan, Camille, disant qu'ils faisoient largesse du bien du public à leurs amis & à leurs creatures. CDe leur part ils se mettoient à couvert de ce reproche en alleguant l'utilité publique, & en donnant à entendre que c'étoit afin que ceux qui avoient rendu service, recevant le fruit de leurs travaux, se portassent avec plus de cœur à d'autres expeditions. Ce sont les paroles de Denys d'Halicarnasse d sur ce

d Dion. Halic. lib. vII.

fujet. XVIII. 1. Je viens maintenant au pillage que l'on abandonne aux Soldats: On l'accordoit aux gens de guerre, ou en leur permettant de faire dégât, ou bien aprés une batail-

le, & la prife d'une ville, ce qui se faisoit en Proprieté donnant un fignal d'aller où ils voudroient. a dis choses Cela arrivoit rarement dans ces vieux tems, conquifes. mais on en a pourtant des exemples: Tarquin Diony. b abandonna aux Soldats le pillage de Sueffe. lib. 1v. Le Dictateur Servilius celui du Camp des b Liv. lib. Æques: Camille le pillage de la ville de Ve- !v. Dion. jes: Le Conful Servilius celui du Camp des lix & x. Volfques. L. Valere permit auffi le dégât dans le pais des Æques: Fabius aprés avoir défait les Voisques, & pris Ecetra: & souvent plusieurs autres. Le Consul e Æmile, e Liv.lib. aprés avoir defait Persée, donna la dépouille XLVI. de l'Armée vaincue à l'Infanterie, & le pillage des terres d'alentour à la Cavalerie. Le même donna par ordre du Senat les Villes de l'Epire à piller à son Armée. Luculle d'après la d App. defaite de Tigrane defendit long tems le pil- Mithr. lage à ses troupes; mais enfin se voyant assuré de la victoire, il leur laissa toute liberté de piller; ce qui fait que Ciceron e met entre les e De inmoyens d'acquerir la proprieté, celui qui ar- vent. 1... rive, lorsque l'on a pris & pillé sur les ennemis quelque chose, dont la vente publique. n'auroit point été faite.

2. Ceux qui desaprouvent cet usage, disent que les pillards enlevent le prix de la valeur des braves; puis qu'il arrive presque toûjours, que ce sont les plus lâches qui font le butin, là où les plus honnêtes gens essuyent le travail & le danger; c'est ce que dit Appius dans T.Live. D'où ces paroles de Cyrus dans Xenophon ff Lb vine s'éloignent pas beaucoup: l'ai tolijours remarqué que dans le pillage ceux qui valent le

moins, s'enrichissent le plus. Mais on e ré- g thid. pond

Proprieté des choses conquises. XIX. XX.

pond à cela, que chacun aime mieux, & a bien plus de joye d'emporter chez lui ce qu'il prend de fa propre main aux ennemis, que s'il étoit comblé de biens par la main d'un au-

tre.
3. Nous voyons auffi quelquefois que l'on permet le pillage, parce qu'on ne peut pas l'empêcher: Et c'est ce qui arriva à la prife de Cortouse ville d'Hetrurie, au rapport de T.

Cortouie ville d'Hetrurie, au rapport de T.

Lib. vi Live au ces termes: Les tribuns vouloient referver le pillage pour le public, man le commandement fut plus leus que le dessein. Déja les Soldats s'étoient mis à piller, ès l'on ne pouvoit les
en empécher, sans causer du mécontentement. De
même aous issons que le Camp des GalloLiv., Grees sut pillé par un parti de C. Helvius b

b Liv. I. Grees fut pine par un parti de C.

XIX. Ce que j'ai dit qu'on laissoit quelquesois le pillage, ou l'argent qui en écoit provenu à d'autres qu'aux Soldats, arrivoit lorsqu'on vouloit rembourcer ceux qui avoient contribué aux frais de la guerre; & vous trouverez même que du manuel, ou sond provenu de ce pillage, on a quelquesois institué des leux publies.

e Dion. J Halic. lib.

XX. 1. Et non seulement on en a usé diversement dans de differentes guerres; mais nous voyons que dans une même guerre le même pillage a servi à differens usages, soit qu'on l'ait indistinctement partagé, soit que l'on y ait sait distinction des especes. Ainsi Camille a consacra la dixme des déposiilles à A-

d Liv.lib. mille a confacra la dixme des dépoüilles à Apollon Pithien, à l'exemple des Grees, lesquels
en cela imitoient les Hebreux qui la confacroient à Dieu. Et même les Souverains Prê-

tres

tres avoientjugé que non seulement les chopropriet
ses qui se meuvent étoient comprises sous cetdaches les
te dixme confacrée, mais qu'une Ville entire compusité
des terres l'étoient aussi. Le même Camille etant victorieux des Falisques, remit la
plus grande partie du pillage au Tresorier,
n'en laissant que fort peu de chose aux troupes.

2. On peut distinguer le pillage en ces sortes d'especes; savoir, en premier lieu les prisonniers, & les troupeaux de gros & de menu bestail, que les Grecs appellent butin, quand ils veulent parler proprement; c'est à dire les corps animez du butin, & en second lieu, l'argent & les autres choses mobiles,

soit precieuses ou non.

Q. Fabius ayant dompté les Volsques, fit vendre par le Tresorier le butin, ou les corps animez du butin, & les dépouilles; & pour l'argent il le porta lui-même a au Tresor pu- a Dionys. blic. Le même ayant defait les Volfques & Lyui. les Æques, abandonna aux gens de guerre les prisonniers, excepté les Tusculains, & leur permit un pillage d'hommes & de bestiaux dans le païs d'Ecetre. L. Cornelius ayant b Idem pris Anticum, rapporta l'or, la vaisselle d'ar-lib. x. gent, & l'argent monnoyé dans le Tresor; & pour les prisonniers, & le reste du butin, il le fit vendre par le Tresorier, ne laissant à piller à la Soldatesque que les vivres & les habits. c c Ibidem.

Ce que fit Cincinnatus est presque la même chose; Aprés la prise de Corbion Ville des Æques, il envoya à Rome le plus precieux du pillage, & sit partager le reste aux trou-

Pe

Proprieté pes par Centuries ou Compagnies. \* Camille de cioigia ayant pris Vejes, ne rapporta au public que compulér. L'argent qui provenoit de la vente des prifon-XXI niers; & ayant defait les Tofcans, & vendu les prifonniers qu'il avoit fait, il en rembourfal'or que les Dames avoient fourni, & offrit b Liv.lib. trois coupes d'or au Capitole. b Sous le Dic-

b Liv. lib. trois coupes d'or au Capitole. b Sous le Dicv. tateur Cassus, tout le pillage fait sur les Vossques, hors les personnes libres, sut abandon-

c Dionys. né aux Soldats. c

yı.

3. Fabricius ayant reduit les Lucains, les
Brutiens, & les Samnites, enrichit les gens
de guerre, rendit aux Citoyens leurs contri-

d Liv. lib. butions, & rapporta 400. talens d dans le Trexxxy11.

s'étant rendus maîtres du Camp de Hannon, en vendieur le pillage. & en partagerent le

en vendirent le pillage, & en partagerent le provenu , donnant des recompenses à ceux e Liv, lib, qui dans cette action e s'étoient par leur valeur rendus recommandables. Scipion ayant pris

carthage, abandonna aux troupes ce qui étoit
dans la Ville, excepté l'or, l'argent, & les
chofes confacrées. F Acilius ayant emporté

f App. choses consacrées. f Acilius ayant emporté

Lamie, partagea en partie le pillage, &t en

partie le vendit. s Manlius ayant vaincu les

g Liv. lib. Partie le vendit. E triaintus syant vaincu i a xxxvii. Gallo-Grees, & brûlê par une Superstition Romaine les armes des ennemis, ordonna à tous derapporter le reste du pillage, qu'il sie ou vendre pour la part qui devoit revenir au publie, ou distribuer anx troupes avec un soin extréme, & le le plus destitablement qu'il sur pos-

trême, & le plus équitablement qu'il fut pos h id lib. sible. h

 XXI. 1. Il paroît donc par tout ce que nous venons de dire que le pillage étoit au public, aufii bien parmi les Romains, que parmi parmi plusieurs autres Nations; mais qu'on Proprieté laissoit quelque liberté aux Généraux d'en fai- des choses re la distribution; en sorte néanmoins qu'ils conquises. étoient ainsi que nous dissons obligez de ren-

dre compte de leurs actions au public.

Nous en avons entr'autres un exemple en la personne de Scipion, qui, comme parle Valere Maxime . , fut par Arrêt condamné de . Lib. v. peculat, pour avoir recû 480. livres d'argent, c 3. plus qu'il n'avoit rapporté au Tresor; & nous Liv. lib. nous avons fait mention ci-devant.

2. Caton dans l'Oraifon qu'il a faite touchant le pillage s'est plaint en termes forts & pompeux', comme dit Gellius , de ce qu'on b L'b. 11. laissoit impuni le peculat, & qu'on donnoit e 18. toute licence de piller. Voici un fragment de cette Oraison: Les voleurs des larcins partisuliers passent leur vie dans les liens & les fers. E les voleurs des deniers publics la passent dans l'or & la pourpre. Le même avoit dit en un autre endroite, qu'il s'étonnoit qu'on eut l'au- e Prife. dace de meubler sa maison des statues, qu'on avoit lib. vit. conquises par la guerre. De même Ciceron d d vert. 17. prend occasion de rendre le peculat de Verres plus odieux, en lui reprochant qu'il avoit pris une statuë; & qu'il l'avoit prise du pillage des ennemis.

3. Et non seulement les Généraux, mais les Soldats mêmes encouroient le crime de peculat dans le pillage, s'ils ne le rapportoient au public. C'est pour cela qu'on les faisoit tous jurer comme dit Polybe, de ne rien détourner du pillage, mais de garder la fidelité promise par leur serment. Et c'est à quoi l'on

pour-

Proprieté des choses conquifes. XXII.

C. 4.

Bit.

pourroit peut-être bien rapporter la forme du ferment qui est dans Gellius :; On y exige des Soldats de ne rien prendre dans l'Armée. ni dix mille pas à la ronde, qui monte à plus a Lib.xvI. d'un numme d'argent, ou s'ils le prenoient, de le porter au Conful, ou de le déclarer trois jours aprés.

ad L. Jul.

C'est auffi ce qui facilite le sens de ce que dit b L. penul. Modestin b en ces termes : Celui qui derobe le pillage fait sur les ennemis, est coupable de peculat. Et cela seul suffisoit pour avertir les interpretes du droit, de ne pas croire que les particuliers deviennent d'abord proprietaires des choses qu'ils prennent sur les ennemis ; puisqu'il est constant que l'on ne commet peculat que dans des choses publiques sacrées cl. 1. Cod. ou religieuses. c Il faut donc, comme nous

avons dit plus haut, établir pour maxime. que s'il n'intervient quelque loi civile, les choses prises sur les ennemis dans des actions militaires, appartiennent en premier lieu, ou primitivement à l'Etat, ou au Roi

qui fait la guerre.

XXII. 1. Nous avons ajoûté que s'il n'intervient quelque loi civile, ces choses sont primitivement à l'Etat. L'un est, parce qu'une loi peut intervenir pour le bien public, avant que l'on ait encore schuellement rien conquis fur l'ennemi, foit que cette loi émane d'un Peuple, comme parmi les Romains, soit qu'elle vienne d'un Roi, comme chez les Hebreux & ailleurs : entendant aussi de comprendre sous le nom de loi une coûtume bien & dildûment introduite. L'autre est pour nous Propriet apprendre, que comme le public, en qua-der susta lité de proprietaire primitif, peut donner empariet. les autres choses à des particuliers, il peut donner aussi même avant l'acquisition : en sorte que la capture s'en ensuivant, les actions se joignent ensemble par main abregée, comme parlent les Jurisconsultes.\*

Or cette concession se peut raire non Main breseulement nommément, & en termes pré-veicis; mais aussi en termes généraux, comme nous voyons que du tems des Macchabées a, on donna une partie du pillage atti-Mace. aux veuves, aux vicilles gens, & aux pauvres orphelins: ou même à des personnes 30. incertaines, à l'exemple des choses que les Consuls Romains jettoient au Peuple, pour être à ceux qui les pourroient prendre.

A Avec cela ce transport de droit, qui se fait ici, ou en vertu d'une Loi, ou par une concession particuliere, n'est pas todjours une simple donation, mais elle est quelquesois un contract, & quelquesois ausil le payement d'une dette; ou un dedommagement de pertes souffertes; ou enfin le remplacement de ce que quelqu'un aura employé pour la guerre, soit en frais faits, soit en service rendu; comme quand des alliez ou des sujets servent sans aucune solde ou telle qu'elle ne répond pas au service rendu; Nous voyons que pour semblables raisons on abandonne ordinairement le pillage en tout, ou en partic.

XXIII.

Proprieté des choles conquifes. XXIII.

a Cald. conf. 85.

Joh. Lu-

ne adver

b Jas. in

stes: de

Franc. à

z de aq.

Couar, ad

c. pecca-

XXIII. 1. Auffi nos Jurisconsultes remarquent que c'est un usage tacitement reçû presque par tout, que des alliez ou des sujets, qui servent gratuitement, ou à leurs frais, perils, & fortunes, ayent en propre ce qu'ils prennent. . La raison à l'égard des alliez est évidente, en ce qu'un allié est naturellement obligé à dédommager son allié des pertes qu'il pus de bel fouffre, pour la caufe commune ou publique: lo fibe-Joint que l'on donne rarement sa peine pour rien; ainsi que dit Seneque b en ces termes: On paye les Medecins, parce qu'ils se détournent leg quod de leurs propres affaires, pour prendre soin de apud honous. Quintilien e juge être d'une pareille legatis, 1, . équité de payer les Avocats, parce que donnant tout leur tems & leur peine aux affaires Ripa in l. des autres, ils se les retranchent à eux-mêmes, & perdent par là le moyen de gagner d'ailpost n s. leurs ; ce que Tacite d'exprime en disant : qu'on laisse le soin de ses propres affaires pour s'ap-

tum p 2, pliquer aux affaires d'autrui. 6. 11. a. Iv de Il est donc croyable, s'il ne paroît aucune benef. 15. autre raison, comme seroit une pure liberac Bon fin. lité, ou un traité anterieur, que l'on regarde l. Iv. dec. l'esperance de gagner sur l'ennemi, comme

d An. 1x. une forme de dédommagement de dépense, & de compensation de service.

2. Cette raison n'est pas si plausible à l'égard des sujets: car ils sont obligez de servir leur Patrie. Neanmoins on peut opposer à cela, que comme tous les sujets d'un Etat ne portent pas les armes, n'y en ayant qu'un certain nombre qui servent, le corps de l'Etat doit à ceux ci non seulement un remboursement, & une recompense pour les frais qu'ils font.

#### III. LIV. CHAP. VI. 139

font, & la peine qu'ils prennent plus que les Propriet autres; mais auffi à plus forte raison un de-du shosse dommagement pour les pertes qu'ils souffrent. C'est pourquoi on peut sans inconvenient, & XXIV. même avec justice, leur abandonner en tout, ou en partie, l'esperance d'un gain incertain, en la place d'une retribution certaine; ainsi que die le Poère a:

\*\*Prepett.\*\*

\*\*Prepett.\*\*

#### Que le butin demeure à ceux qui l'ont gazné.

XXIV. I. Nous avons un exemple b tou b Liv. chant les alliez dans le traité des Romains, par lib 1 v. & lequel les Latins sont admis à partager égale- \*\* 1 v. ment le pillage dans les guerres, qui se faifoient sous les auspices du Peuple Romain. Dans la guerre que les Ætoliens faisoient avec le secours des Romains, les Villes & les terres demeuroient à ceux-là, & à ceux-ci les prifonniers & les choses mobiles. C Demetrius e Dionyl. aprés la defaite du Roi Ptolemée, donna une lib. v 1. partie du pillage aux Atheniens. d Saint Am- d Polyb. broise traitant l'Histoire d'Abraham, sait voir lib. x 1. l'équité de cette pratique en ces termes : Ilson-metrio. tient que l'on doit faire part du profit à ceux qui Liv. lib. avoient été dans cette expedition avec lui, peut- xxviii. être en qualité d'alliez pour lui donner secours ; e Lib. de Es que c'étoit comme la recompense de leurs tra- Abrah. vaux. e

2. Et pour les sujets, nous en avons un f Nom. exemple dans le Peuple Hebreu, qui donnoit xx11.1.7. la moitié du pillage àceux qui avoient porté 1 Sam. les armes. f Les Soldats d'Alexandre s'ap-xxx. 22. proprioient le pillage qu'ils faisoient sur les d'éque particuliers, excepté ce qui se trouvoit dey11.18.

pre- 29.

- Domotri Grat

Challet of the same and a ball

Proprieté des choses conquises. XXIV. precieux, qu'ils avoient accoûtumé de porter au Roi. Aussi voyons nous qu'on accusa ceux, que l'on disoit avoir conspiré au Camp d'Anbeles, d'avoir voulu se rendre maîtres de tout le pillage des ennemis, sans en rien

Pophe. 2 Parlà nous v

3. Par la nous vous voyons que les choses publiques, qui appartiennent à l'Etat, ou au Prince Ennemi n'étoient pas l'étest à cet abandon. Nous lisons que les Macedoniens, ayant forcé le camp de Darius à la riviere de Pirame, avoient pillé une grande somme d'or & d'argent; mais qu'ils avoient épargné la tente du Roi; Selon l'usage établi alors, de recevoir le vainqueur dans la tente du Roi vainceu, (dit Q. Curce) d'où ne s'éloigne pas la coûtume que les Hebreux avoient de mettre la Couronne du Roi vaincu s'ur la tête du victorieux, lui presentant, ainsi que porte le Thalmud, le bagage de ce Roi gagné dans le

b. 11. Samuel. X11. 30. c. Tit. de Rege.

combat. b Ce que nous lifons dans l'Histoire de Charlemagne y est conforme e, il porte qu'avant defait les Hongrois, il aband Acius donna les choses qui étoient aux particuliers; de bellon. mais que pour celles qui étoient au Roi, il les 162. Belfit mettre dans son épargne. Chez les Grecs lin. p. 2. tit. i 8. n. le pillage, que l'on faisoit après le combat, 3 . Donall. étoit au public, comme nous avons déja fait lib. tv. voir ; & pour les deponilles que l'on gagnoit pen-Com. c.21. dant le combat, elles étoient aux particuliers : Sylv. Inverbo. ce qui est une difference que quelques autres bellum. Nations ont aussi pratiquée. d

Nations ont auffi pratiquée. de ces Rôcfelle 4. Pous les Rômains, j'entens pendant le Wefenb. l'ancienne Republique, ils ne donnoient pas, ad § 1 ten comme on peut juger de ce que nous avons sind de comme on peut juger de ce que nous avons dit dit

rec. divif.

#### III. LIV. CHAP. VI. 141

dit, tant de licence aux Soldats. Mais on propriet commença en suite à leur en donner un peu deiebse davantage dans les guerres civiles, a & nous trouvons que les troupes de Sylla pillerent la XXIV. Ville d'Æqulane. Nous voyons de même a App. que Cesar permet aux siennes, aprés le gain de la bataille de Pharsale, le pillage du Camp de Pompée, en disant selon Lucain b:

Il nous reste à present cette riche conquête, Que le Ciel savorable à nos travaux apprête.

Vous dois-je dire ici que je veux la donner? Non, je veux la montrer, & vous l'abandonner.

Car chacun en effet se la donne à lui-même.

L'Armée d'Auguste & d'Antoine pilla le camp de Brutus & de Cassus. e Dans une auc App. tre guerre civile, l'Armée de Vespassen ayant civili rv. été conduite devant Cremone, se hâta, quoi que la nuit approchât, d'emporter d'assauce tette riche Colonie, craignant sans cela que les Chess & les Lieutenans Generaux ne devorassent déja de la pensée les richesses des Cremonois: car ils n'ignoroient pas ce que dit Tacite d, que le pillage d'une Ville sorcée ap- à Hist. partient aux Soldats, G que celui d'une Ville ren-

3. On a donc donné cette licence aux gens de guerre, quand la discipline a commencé à fe relâcher, & on l'a donnée d'autant plus facilement, que l'on a apprehendé que dans la chaleur du combat, ils ne quittassent les ennemis, pour aller se jetter sur le bagage; cc qui a fait perdre pluseurs batailles.

Cor

Proprieté des chefes conquifes.

a Ann.

XIII.

Corbulon ayant emporté la Forteresse de Voland dans l'Armenie, Tacite a dit, que la populace de l'Armée fut vendue à l'enchere, XXIV. & que le reste da pillage passa aux victorieux.

Dans le même Auteur b Suetone exhorte les fiens en un combat contre les Anglois, de b An. xty. continuer la charge sans penser au pillage; ajoûtant qu'après la victoire, il leur abandonnoit tout. Vous trouverez ailleurs quantité de ces fortes d'exemples, aufquels vous pouvez ajoûter ce que nous avons rapporté de

Procope.

6. De plus, il y a certaines choses de si peu d'importance, qu'elles ne valent pas la peine d'être reservées pour le public : C'est pour cela que les Etats conviennent par tout de les laisser à ceux qui les prennent. Pendant l'ancienne Republique de Rome telles choses étoient une pique, un dard, du bois, du fourrage, une calebaffe, un foufflet, de la chandelle, & tout ce qui étoit au dessous de la valeur d'un numme d'argent. Aussi voyonsnous dans Gellius e ces choses-là exceptées x v 1.c 1v. du ferment des gens de guerre.

c Lib d Conft. Gall lib. x x tit. X 1 1 1. 2 10 & 16.

Ce qui n'est pas different de ce qu'on laisse aniourd'hui aux Matelots, à qui même on donne paye. Les François d'ne l'appellent pas autrement que pillage, dans lequel ils comprennent les habits, l'or & l'argent, si cela ne passe pas dix écus. Ailleurs on donne une certaine quantité du pillage aux Soldats. En

Espagne e on donne au Koi quelquesois la e Leg Hifp. lib. cinquiéme partie, quelquefois le tiers, en z v. tit. d'autres rencontres la moitié : & la septiéme. XXY1. p. 2. & quelquefois la dixiéme au General de l'Ar-

mée

mée. Le reste est au pillage, hors les vais- Proprieté seaux de guerre, qui sont toujours pour le des choses Prince.

7. Il y a auffi des païs où l'on fait le partage des choses que l'on prend sur mer selon le service, le danger, & les frais que l'on a supportez : comme parmi les Italiens, a le tiers a Cond'un navire pris est au maître du vaisseau qui sulatus prend, ceux à qui est la charge du navire, ou maris. qui l'ont arméen ont autant; & l'autre tiers c 285.

est pour l'équipage qui a combattu.

Il arrive même, que ceux qui arment des vaisseaux à leurs perils, frais & fortunes, n'ont pas toute la prise; mais en donnent une partie au public, ou à celui à qui le public cede son droit. Ainsi en Espagne, b si des particuliers b Lib. arment des vaisseaux à leurs propres frais & xix tit. dépens, ils font obligez de donner une par- xxvi ptie des prises au Roi, & une autre partie à l'Amiral. Selon l'usage de France e l'Ami- c Conft. ral prend la dixiéme; c'est la même chose Gall 1. en Hollande; si ce n'est que les Etats pren- xx tit. nent préalablement le cinquieme de chaque 14 a 1. prise. d

Sur terre l'usage est maintenant établi pres- e xxxx. que par tout, que dans le pillage des Villes, & du bagage ennemi aprés le gain d'une bataille, ce que chacun prend lui demeure, & que dans les partis on partage en commun, entre ceux qui out formé le parti selon la qua-

lité d'un chacun.

XXV. Or toutes ces choses servent à nous apprendre, que s'il y a contestation pour quelque prise dans un Etat, qui ne sera pas melé dans la guerre, & où l'on auroit mené

Proprieté 144 Droit de la Guerre & de la Paix.

deschoses cette prise, il faut l'adjuger à celui qui a pour
sonquiste, ini les lois & le coôture de l'Este de parti

cette prine, il raul'i adjuger a celui qui a pour lui les loix & la coôtume de l'Etat, dont il tient le parti, & fous l'autorité duquel il a fait la prife. Et si par cette voyeon ne peut rien asserties de certain, il faut l'adjuger à cet Etatlà même selon le droit commun des gens, pourveu que cette prise ait été faite dans un ex-

ploit de guerre.

En effet, on peut assez juger de ce que nous
avons dit auparavant, que ce qu'allegue
Quintilien apour les Thebains, n'est pas touràfait véritable, qui est que le droit de la guerre, n'a pas lieu dans les choses que l'on peut
porter en jugement; & que ce qu'on gagne
par les armes, ne se peut retenir que par les

\* Voyez armes. \*

XXVI.

a lib. v.

C. 4.

peife.

XXVI. t. Mais pour les choses qui ne sont pas aux ennemis, quoi qu'elles se troubus vent parmi eux b, elles ne sont point à ceux hautch, qui les prennent: car comme nous dissons its. 5, vi. plus haut e cela ne convient point au droit de nature, nin'est pas établi par le droit des gens.

C'est ce qui s'ait dire par les Romains à Prusias, que si ce pays n'ent point été à Antiochus, les. Romains n'eussement que de se l'approprier.

d. Liv. lib. d Mais si l'ennemi a eu dans ces choses-là quelque droit annexé à la possession, comme d'hypoteqne, de garde, de servitude, rien ne peut empêcher, que ceux qui les prennent ne

deviennent les maîtres de ce droit.

2. On demande aussi, si les choses que l'on prend hors du territoire des deux partis, qui se sont la guerre, sont à ceux qui les prennent; où l'on comprend les personnes aussi bien que les choses. Véritablement si nous ne regardons

and the same

dons que le droit des gens, je pense que le lieu Proprieté n'est ici d'aucune consideration : l'on peut di- des choses re en cette espece ce que nous avons deja dit, conquises. qu'on peut tuer legitimement son ennemi en quelque lieu qu'on le rencontre. Mais il est vrai auffi que celui à qui appartient la jurisdiction de ce lieu-là, peut l'empêcher par quelque deffense particuliere: & en ce cas si l'on passe outre, il peut en demander satisfaction comme d'un delit & d'une injure. C'est la même chose que de dire qu'une bête prise sur les terres d'un autre, est à ceux qui la prennent; mais que le maître de la terre en peut defendre l'accez. a

XXVII. Au reste ce droit exterieur d'ac-enim D. de querir les choses, que l'on prend par les ar-dom. L. mes, est tellement le propre d'une guerre so- DivuePius lemnelle par le droit des gens, qu'il n'a point D. de ferde lieu dans les autres guerres. Car dans les vir. præd. autres guerres entre étrangers \*, une chose Svir. in mais feulement en compensation d'une dette, lum 1 8 31 dont on ne peut pas se saire payer autrement. & \$11. Et pour les guerres civiles, soit grandes, soit \* Les repetites, la proprieté d'aucune chose ne chan- presailles.

ge, que par l'autorité du luge.

#### CHAPITRE VII.

Du droit que l'on a sur les Prisonniers de guerre.

 Que tous ceux qui sont pris dans une guerre solemnelle deviennent esclaves par le droit des gens.

II. Aussi-bien que leurs descendans.

III. Que l'on peut impunément tout entreprendre contre eux.

IV. Que les choses qui appartiennent aux prisonniers, même les choses incorporelles, c'est à dire leurs droits & actions sont à celui qui les a fait prisonniers.

V. La raison pourquoi la chose est établie

ainsi.

VI. S'il est permis à ces prisonniers de se sauver.

VII. Ou de resister à celui dont ils sont pri-

VIII. Que ce droit sur les prisonniers n'a pas toujours été en usage parmi toutes les Nations.

IX. Nimême à present parmi les Chrêtiens; ce qu'on y a subrogé.

I. I. NATURELLEMENT, ou dans l'état premier de la nature, c'est à dire, si aucun fait humain n'intervient, nul

#### III. LIV. CHAP. VII.

homine n'est esclave, selon ce que nous avons Droit sur déja remarqué ailleurs. . Et c'est en ce sens les prisonque l'on peut fort bien prendre ce que les Ju- niers. risconsultes b disent , que telle servitude est a Liv. Ir. contraire à la nature Mais qu'elle ait pû pren- Ch. xx11. dre son origine d'un fait humain, c'est à dire \$ 11. d'une convention, ou d'un delit, c'est ce qui tus s.r.D. ne repugne pas à la justice naturelle, ainsi que de statu nous l'avons aussi fait voir en un autre en hominum. droit. e

2. Or cette servitude s'étend en quelque Ch v. §. chose plus loin par le droit des gens, dont viinous parlons ici, tant à l'égard des personnes, que des effets du pouvoir que l'on a sur elles. Si nous regardons les personnes, non seulement ceux qui se rendent, ou qui s'engagent par quelque capitulation à la servitude passent pour esclaves, mais sans exception tous ceux qui font pris en une guerre solemnelle publique, dés qu'ils sont une fois dans les terres ou places de l'ennemi, comme dit d'Pomponius. di l. Post. Et il n'est ici besoin d'aucun delict. Le même 1. D. de fort tombe fur tous; & fur ceux-là mêmes qui captivis. par malheur se trouvent, comme nous avons dit, fur les terres ennemies, lors que la guerre commence tout à coup à e s'alumer. e 1. In bel-

3. Polybe f se fait cette objection : Que ne lo. D. de doivent pas souffeir ces gens là, si on veut leur capt. imposer de justes supplices? Quelqu'un dira peutêtre, qu'ilfaut les vendre avec leurs femmes & leurs enfans, puis qu'on les a vaincus par les armes: & c'est ce que doivent soussir par les Loix g Libro. de la guerre ceux-là mêmes qui n'ont sait aucun omnem vimal. C'est aussi ce qui verifie la remarque que sum bofait g Philon en ces termes: Quantité de gens num esse

Droit fur les prifonniers. III.

de bien ont perdu par divers malheurs leur liberte nàturelle. 4. Dion de a Pruse ayant déduit quelques movens d'aquerir en propre une chose, ajoûte celui par lequel quelqu'un faisant un prisonnier a Orat.xv.

de guerre, le possede comme son esclave. Ainfi d'emmener des enfans prisonniers de guerre, c'est ce b qu'Oppien appelle la Los de la guer-

b de pilcatu. i 1. re.

II. Et non feulement ils deviennent esclaves, mais leurs descendans à perpetuité, j'entens ceux qui naissent d'une mere esclave c 1 & feraprés l'esclavage : & c'est ce que c Martien dit ; vorum f t. que ceux qui naissent de femmes qui sont nos D de statu hominum. esclaves, deviennent auffi nos esclaves par le d Ann. :.

droit des gens. Tacite d l'appelle un ventre engagé à la servitude, parlant de la femme d'un chef Allemand. III. 1. Quant aux effets du droit, que l'on

a fur les esclaves, ils sont infinis; Seneque e le c 1. Conpere dit, qu'il n'y a rien qui ne soit permis à \$7 . YOLL un Maître sur ses esclaves; il n'y a point de peine que l'on ne leur fasse souffrir impunément; il n'y a point de travail qu'on ne leur commande, ou qu'on n'exige d'eux de quelque maniere que ce soit ; jusques-là même que la cruauté des Maîtres fur leurs esclaves demeure impunie, si ce n'est en ce que la Loi

civile la modére & la punit. Nous pouvons remarquer (dit Cajus f) qu'éf l.r.D.de his qui fui galement parmi toutes les Nations du monde, les Inft. de his Maîtres ont en droit de vie & de mort sur leurs qui fui, vel esclaves. Il ajoûte enfuite que les Loix Romaines avoient mis des bornes à ce pouvoir : c'est alii juris funt. à dire, dans les terres de l'Empire Romain.

**Ici** 

# III. LIV. CHAP. VII.

Ici se rapportent ces paroles de Donat sur Te-Droit sur rence : y a-t-il chose quelle qu'elle soit que les les prison-Maîtres entreprennent contre leurs esclaves, qui niers. ne soit juste?

2. De même tout ce qui est pris avec la per- a Andria sonne est acquis au Maître. L'esclave qui est setu. 1. fous la puissance d'un autre ne peut rien avoir binft. perquas perfo-

en sa puissance, dit Justinien.

IV. Par où l'on refute ou du moins l'on re- nas cuiq. straint l'opinion de ceux, qui disent que les que les vobis. droits incorporels no s'aquierent pas par le droit de la guerre; car encore qu'il foit vrai qu'ils ne s'acquierent pas par eux-mêmes ou immediatement, ils s'aquierent toutefois par, le moyen de la personne à qui ils étoient. Mais il faut en excepter les droits qui viennent d'une proprieté toute particuliere à la personne, & qui pour ce sujet sont inalienables; comme est le droit paternel: il est certain que si ces droits peuvent se continuer, ils demeurent indelebiles en la personne, sinon ils s'éteignent.

 V. I.. Or toutes ces choses n'ont été introduites par le droit des gens dont nous parlons, qu'afin que ceux qui faisoient ces prisonniers, étant amorcez par tant d'avantages, s'abstinsfent plus volontiers de cette extréme rigueur qu'ils peuvent exercer fur eux, en leur ôtant la vie fur le champ, ou quand il leur plait, com-

me nous avons déja dit.

Le mot de ferf, dit Pomponiuse, vient dece e l. Pupil. que les Generaux d'armée ont accoûtumé de ven- lus s. 1. D. dre, & par consequent de conserver les prison- de V. S. niers, & non pas de les tuer. J'ai dit afin qu'ils s'abstinsseut plus volontiers, parce que

ce

Droit fur les | rijon-Mers.

ce n'est pas ici comme un pact en vertu duquel ils fussent obligez de s'en abstenir, si vous ne regardez que ce droit des gens, mais un moyen qui les y convic par la confideration d'un plus grand bien. C'est aussi pour la mêmeraison que ce droit se peut transporter à d'autres, de la même maniere que l'on peut transporter la proprieté des choses.

2. De plus on a voulu que cette proprieté qu'on aquiert sur les esclaves s'étendit sur leurs enfans; parce qu'autrement si ceux qui avoient fait les prisonniers eussent usé de leur droit dans la derniere rigueur, ces enfans ne fussent point venus au monde. D'ou il s'enfuit que ceux qui sont nez avant cette calamité, ne deviennent pas esclaves, s'ils ne sont

pris eux-mêmes.

de droit naturel.

Avec cela, les Nations ont voulu que les enfans suivissent la condition de leur mere, parce que le mariage des esclaves n'étant lié par aucune Loi, & la femme n'étant sous aucunc garde certaine, on n'avoit aucune prefomption suffisante pour connoître le pere; & c'est ainsi qu'il faut entendre ces paroles d'Ulpien a: C'est une Loi de nature, que celui qui a l. lex nanait hors d'un legitime mariage suive la condition de la mere : entendant que c'est une Loi que la coûtume générale des Peuples a établie fur quelque raifon naturelle; de la même maniere que nous avons montré b ailleurs, que

turæ D de flatu hominum.

b liv. 11. C. XIII. § 16.

l'on prenoit quelquefois abusivement le mot 3. On peut juger par ce qui se passe dans les guerres civiles, que ce n'est pas sans sujet que ces Loix ont été introduites par les peuples;

car

# III. LIV. CHAP. VII.

car nous voyons souvent dans ces sortes de Droit sur guerres des prisonniers tuez, pour cette raison les prisonqu'on ne peut pas en faire des esclaves, ainsi niers; que l'ont remarqué Plutarque & Tacite. b

4. Au reste de sçavoir si les prisonniers sont Othonis. à l'Etat, ou aux particuliers qui les prennent, b Hift. 11. c'est ce qu'il faut décider par les principes que nous avons établis en parlant du pillage: car le droit des gens a en cela égalé les hommes aux choses. Cajus ele Jurisconsulte l'explique e lib. 11: en ces termes : ce que l'on prend sur l'ennemi pu- rerum blic est dans ce même moment par le droit des gens narum L à ceux qui le prennent : jusques-là même que des naturalem hommes libres deviennent esclaves.

VI. 1. Mais je ne doute nullement que adeo. D. de certains Theologiens d ne se trompent de dom. croire, que ceux qui font faits prisonniers en une guerre injuste, ou qui sont nez de prisonniers, ne peuvent en conscience se sauver, ff. v. plus fi ce n'est vers ceux de leur parti. Il y a à bas ch. 1x. la verité cette difference, que s'ils se sauvent \$. v. vers les leurs pendant la guerre, ils acquierent leur liberté par droit postliminaire, au lieu que s'ils se sauvent chez d'autres, ou même vers les leurs aprés la paix faite, on les doit

rendre au maître qui les reclame. Mais il ne s'ensuit pas qu'il y ait en cela aucun scrupule de conscience : Il y a plusieurs Loix qui ne regardent que la juflice exterieure, telles que sont ces sortes de Loix de la guerre, que nous expliquons à present. Et l'on ne peut pas nous objecter que la proprieté par sa nature fait naitre une obligation qui va jusqu'à la conscience; puis qu'il me sera facile de répondre que com-G 4

6. ult. & 1.

Droit sur les prifonaiers.

me il y a plusieurs especes de proprieté, il peut y en avoir auffi, qui n'ayent lieu que dans la justice humaine, & même dans la justice coactive, ce qui arrive aussi en d'autres especes de droit.

2. Tel est en quelque façon le droit de rendre nuls des testamens, parce qu'ils manquent de quelque formalité que les Loix civi-

re lib. IV. Q 4.a. 3.

les ont prescrite: car la plus probable opinion est que l'on peut fort bien en conscience Soto de Just & Ju- retenir ce qui aura été legué par un tel testament, du moins tandis qu'il ne s'y trouve au-Left lib.2. cune opposition.

c. 14. d. 3. Il en est presque de même de la proprieté de celui, qui possede de mauvaise foi; par prescription en vertu des Loix civiles ; c'est la . Justice civile seule qui le maintient comme legitime possesseur. Et c'est par cette distinction que l'on peut facilement dénouer le Sophiline. que fait Aristote b: N'est-il pas juste

b De Cawillationi bus.lib. 11. c. 5.

(dit-il) que chacun ait le sien? Or ce qu'un Juge aura juge comme il lui aura pla, la Loi le confirme. Donc une même chose pourra être juste & injuste tont ensemble.

3. Ainsi dans l'espece dont il est question. on ne voit aucune raison qui ait pû obliger les peuples d'avoir autre chose en vûë que cet exterieur : car la faculté de reclamer son esclave, d'user de force contre lui, de le mettre aux fers, & de s'emparer de ce qu'il avoit, fuffisoit pour obliger ceux qui faisoient les prisonniers, de les épargner. Que si aprés cela ils avoient l'ame si brutale, que de ne se pas laisser toucher à ces avantages, il

est certain qu'ils ne se seroient pas souciez

non

#### III. LIV. CHAP. VII.

non plus du scrupule de conscience de ces Droit sur personnes; outre qu'ils pouvoient prendre les prison. leur parole ou leur ferment, s'ils eussent jugé niers, necessaire de les engager interieurement.

4. Il ne faut donc pas dans une Loi, qui n'est pas établie sur l'équité naturelle, mais seulement pour éviter un plus grand mal, donner sans raison une interpretation qui aille à rendre criminelle uncaction, qui d'elle-même est legitime. Il n'importe (dit Florentin a a l. nihil. Jurisconsulte ) de quelle maniere un prisonnier D de capt. Soit revenu; si on l'a élargi; si c'est par force ou par artifice qu'il s'est fanvé des mains des ennemis. La raison est que ce droit de faire desprisonniers est une espece de droit ou de justice, qui bien souvent en un autre sens est une injustice, ainsi même qu'il est appellé par Paul b Ju- b ! Possii. risconsulte : un droit selon quelques effets, minium une injustice si l'on regarde l'interieur de la princ. 1.

chose. De cela même, il est évident que si quelqu'un tombe en la puissance des ennemis dans une guerre injuste; il ne commet en conscience aucun larcin de détourner ce qui lui appartient, ou de prendre pour le salaire de sa peine ce qui lui seroit dû équitablement au dela de sa nourriture; pourvû qu'il ne doive rien en son nom, ni au nom du public à son maître, où à celui de \* qui son maître \* Voyez aura aquis le droit qu'on a sur lui. Et si falaire. d'ordinaire on punit rigoureusement les prifonniers qui se sauvent, ou qui détournent ainfice qui est à eux, cela ne fait rien à la question: Ceux qui ont la force en main font cela & autres semblables choses, non parce qu'el-

Droit fur les prisone niers.

les sont justes, mais parce qu'elles leur sont avantageuses. 2

V I 1. a Bannes. 2. 2. Q. 40. C. fi quis fervum. 17 q. 4. & c fea. do Ganerensi. Voyez

fin.

5. Et pour ce qui est de la dessence que font quelques Canons b de porter un esclave à quitter le service de son maître; c'est un precepte de justice à l'égard des esclaves qui souffrent un châtiment juste, ou qui par quelque convention volontaire se sont engagez à la servib Ex Syno- tude; mais si vous l'entendez de ceux qui ont été pris dans une guerre injuste, ou qui sont nez de ceux-là, elle nous marque seulement que des Chrétiens doivent s'exhorplus haut ter les uns les autres plûtôt à la patience, liv. 11. ch. v. vers la

qu'à une chose de cette nature, qui, quoique légitime, ne laisseroit pas de scandaliser des personnes, qui ne sont pas encore entrez dans le Christianisme, ou qui d'ailleurs ont

l'esprit foible.

On peut prendre au même sens les avis que les Apôtres donnent aux esclaves; si ce n'est qu'ils semblent être plûtôt donnez, pour exiger des esclaves l'obcissance qu'ils doivent à leurs maîtres, pendant qu'ils les fervent; ce qui est conforme à l'équité naturelle : car les alimens, & le service répondent l'un

à l'autre. VII. D'autre part je croi que ces mêmes Theologiens dont j'ai parlé, disent vrai, quand ils disent qu'un esclave, ou prisonnier de guerre, ne peut, sans blesser la justice, faire refistance a son maître, qui useroit de ce droit exterieur : car il y a une difference toute manifeste entre cette resistance, & ce que nous venons de dire; la raison est que ce droit exterieur, qui ne consiste pas seulement

### III. LIV. CHAP. VIL

dans l'impunité de l'action ; mais qui est mê- Droit sur me sous la protection des Loix, seroit inuti- les Prisonle, si l'esclave de son côté avoit droit d'y fai-miers. re résistance : En effet, s'il est permis d'employer la force pour résister au maître, il sera aussi permis de résister à la Puissance superieure, qui protege le maître, & qui même, selon le droit des gens, est obligée de le maintenir dans sa proprieté, & dans la joüissance de cette proprieté.

Ce droit est donc semblable à celui, que nous avons attribué ailleurs aux Puissances Souveraines de chaque Etat, en disant qu'il n'est ni licite, ni permis en conscience de leur réfister par la force. Saint Augustin a pour cet effet joint l'un & l'autre, quand il a dit : Le peuple doit de telle maniere supporter ses Princes, & les esclaves leurs Maîtres, que souffrant dans un exercice continuel de patience les maux temporels,

ils avent droit d'esperer les biens éternels, VIII. Mais il est bon de sçavoir aussi que ce droit des gens touchant les prisonniers de guerre, n'a pas toujours été recû, ni même

chez toute forte de Nations; quoi que les Jurisconsultes Romains en parlent generalement, défignant en cela la partie la plus connue par le nom du tout. Ainsi parmi les Hebreux aqui étoient par des Ordonnances parti- a Deut. culieres féparez du commerce des autres peu- xx111 15. ples, l'azyle étoit ouvert aux esclaves, c'est à dire, comme remarquent fort bien les Interpretes, à ceux qui étoient tombez dans cette disgrace, sans qu'il y eut cu de leur faute. D'où il semble que c'est de là qu'est venu le droit, que les esclaves ont, dans le territoire de France, de

G 6

se mettre en liberté. Et même ce privilege est Droit fur les prifonmaintenant accordé, non seulement aux prisonniers de guerre, mais à toutes sortes d'au-

niers. 4X tres esclaves. . a Bod. t. IX. 1. En général tous les Chrêtiens font de Rep. lib. 1. c. 5. demeurez d'accord b, que ceux que l'on feroit b Bartol entr'eux prisonniers de guerre, ne pourroient in l. hopoint devenir esclaves pour être vendus, ou ftes. D. forcez à des travaux, & à ces autres peines, de capt. Conarr. qui regardent l'esclavage. Et c'est en vérité in c. pecavec granderaison; puis qu'ils sont, ou doicatum p. vent être instruits par un Maître, qui leur re-11 6. 11. commande une charité trop parfaite, pour ne n. 6 Vi&t. de les empêcher d'ôter la vie à de pauvres maliure belli heureux, qu'en leur permettant une moindre n. 42. Boer. de- cruauté.

cif. 178. C'est ce que Gregoras e remarque être il y a Sylv. in long-tems passé des ancêtres à la posterité, verbo belparmi ceux qui font profession d'une même lum r. n. r.

Lib. 1v. Religion, & qu'il dit n'être pas une chose qui fut particuliere à ceux, qui vivoient sous l'Empire Romain, mais qui étoit commune aux Theffaliens, Illyriens, Tribaliens, & Bul-Et c'est (quoi qu'à la vérité peu de chose ) ce que le respect, que l'on a eu pour la Religion Chrétienne, a scû du moins operer:

d Plato v. au lieu que Socrate d l'ayant autrefois voulu de Rep. introduire parmi les Grecs, ne pût jamais en venir à bout.

2. Ce que les Chrêtiens pratiquent pour ce regard, les Mahometans l'observent pareillement entr'eux. Il est vrai que même parmi les Chrêtiens on a retenu la coûtume de garder les prisonniers de guerre, jusqu'à ce qu'ils ayent payé leur rançon à la discretion du vain-

queur,

# III. LIV. CHAP. VIII.

queur, si l'on n'est auparavant convenu de quelque prix arrêté. Ce droit de garder ces sortes de prisonniers se donne à tous ceux qui les font, excepté, si les prisonniers sont de grande qualité : car alors selon l'usage de la plûpart des Nations on laisse ou au public, ou au Prince la disposition entiere de ces sortes de personnes.

l. nam & D. de neg. Boer decif 178.

# CHAPITRE VIII.

De la Jurisdiction que l'on acquiert sur ceux Const reg. qu'on a vaincus.

 Que l'on acquiert par la guerre la jurisdic-pat. 2. tion, ou puissance civile, tant celle qui appartient au Roi, que celle qui appartient au Peuple qu'on a vaincu, & quels sont les effets de cette acquisition.

II. Que l'on peut aussi acquerir un pouvoir despotique sur ce Peuple, & qu'alors il cefse d'être Peuple.

III. Que quelquefois il se fait un mélange des

deux jurisdictions.

IV. Que l'on acquiert aussi te qui appar? tient à ce Peuple, & même ses droits & actions ; où il est traité de la sedule des Thefaliens.

I. 1. The n'y a pas lieu de s'étonner, que celui les Peuples qui peut legitimement affujettir des vaineus. par-G 7

particuliers à une servitude personnelle, puis-Droit fur les Penples se aussi se rendre maître de tout un Peuple. vaincus. qui compose ou un Etat entier, ou une partie

d'un Etat, en leur imposant une dépendance, ou tout-à-fait civile, ou tout-à-fait despotique, ou mixte. C'est le raisonnement dont un certain se sert dans la Controverse de Seneque, touchant un Olynthien : C'est mon esclave (dit-il) je l'ai acheté par le droit de la guerre : & c'est votre intérêt, ô Atheniens : car autrement c'est réduire votre Empire, c'est à dire tou-

tes vos conquétes à vos anciennes limites.

C'est pour la même raison que Tertullien a Apolog. a appelle conquerir des Etats, étendre ses frontieres par des victoires. Quintilien dit que dans le droit de la guerre sont compris les Royaumes, les Peuples, l'étendue des Nations, & des Villes. Alexandre dans O. Curce; que c'est aux vainqueurs à donner des loix.

b Liv. lib. & aux vaincus à les recevoir. Minion b dans Pourquoi envoyez-vous tous les ans au Preteur à Syracufe, & dans les autres Villes Greques de Sicile, avec autorité, & les baguettes, & les baches? Vous ne répondrez, je m'assure, antre chose, si ce n'est, que les ayant vaincus par les urmes, vous leur avez imposé ces loix-là. Ariovistes dans Cesar e dit de même, que c'est

Gallico. du droit de la guerre, que ceux qui sont victol. 1. rieux, donnent telles loix qu'il leur plait, à ceux qu'ils ont vaincus. Et en un autre endroit : Que le Peuple Romain avoit accoûtume d'imposer des loix à ceux qu'il avoit conquis, non

Selon les ordres d'un autre, mais selon son bon; plaifir. 2. Ju-

# III. LIV. CHAP. VIII. 159

2. Justin : le prenant de Trogue Pompée ; Droit sur rapporte que ceux qui avoient fait la guerre les Pemples avant le tegne de Ninus n'avoient cherché que vaincus. la gloire, & non pas d'étendre leur domination ; . Lib. s. qu'ils s'étoient contentez de la victoire, & qu'ils n'avoient point touché à la Souveraineté des Peuples qu'ils avoient vaincus : Que Ninus avoit été le premier, qui avoit porté plus loin les bornes de son Empire, & soûmis · les autres Nations par les armes, & que l'usage s'en étoit introduit depuis : Bocchus dans Salluste b dit, qu'il avoit pris les armes pour h Debello la défense de son Etat ; parce qu'il possedoit Jugurt. légitimement par le droit de la guerre la partie de la Numidie, dont il avoit chasse Jugurtha.

3. Or le vainqueur peut acquerir la Puisfance Souveraine, selon ce que nous disions au commencement, ou seulement de la maniere dont le Roi, ou un autre Chef en étoit revêtu, & alors il ne fait que lucceder en son droit, sans passer plus avant si ce droit est limité; ou bien il l'acquiert telle qu'elle setrouve dans le Peuple même, auquel cas le vainqueur est tellement Mastre de cet Etat; qu'il et no son pouvoir de l'aliener, ainsi que pouvoit faire ce Peuple. Et c'est d'où vient qu'il se trouve des Etats, qui sont Patrimoniaux.

II. I. Bien davantage, il se peut faire qu'un tel Etat vaincu cesse d'être un Etat, supposé qu'on l'incorpore dans un autre, comme les Provinces Romaines: ou même sans qu'on l'unisse aucun autre Etat; ce qui arrivera par exemple, si un Roi, ayant fait la

guerre

Droit sur les Peuples vaincus. 11 L.

guerre à ses dépens, s'est tellement rendu le Maître d'un Pais, qu'il prétende le gouverner pour son compte, & prosit particulier, & non pas pour celui du Peuple; auquel cas c'est un comparation de focie de la comparation del comparation de la comparation de la

un Gouvernement desposique, & non pas citil. vii. Aristote \* l'exprime ainsi. Ily aun certain Gouvernement qui est établi pour l'utilité
propre de celui qui gouverne, & un autre pour
l'utilité de ceux qui sont gouvernez; celui-ci a
lieu entre personnes libres, l'autre entre des Maitres & des esclaves. Le Peuple qui sera soumis à un tel Gouvernement, ne sera donc plus
dans la suite du tems un Etat, mais une grande samille d'esclaves. Ce vers d'Anaxandrid
vient ici sort à propos :

Les esclaves jamais ne sormerent d'Etat.

b Ann.

2. Tacite b oppose ces Gouvernemens l'un à l'autre dans ces paroles. Qu'il ne se mit pas dans l'esprit de dominers sur enx comme sur des selectaves, mais de les gouverner comme Citoyens. Et Xenophon dit d'Agesilaus; qu'il exemptois toutes les Villes qu'il rédussoit sous son obéssilance, de tout ce que des esclaves sont tenus de faire envers leurs. Mattres, ne leur commandant que des choses, dans lesquelles des hommes libres peuvent obésir à leurs Princes.

111. Et de là on peut juger, quel est le Gouvernement mixte que l'ai dit être composé du civil & du despotique, & dans lequel la servitude est mèlée de quelque liberté perfonnelle. Nous lisons qu'il y a eu des Peuples à qui l'on a ôté les armes, & fait désenses d'avoir d'autres ferremens, que ceux qui servent à la culture des terres; & d'autres que

#### III. LIV. CHAP. VIII. 161

l'on a obligé de changer de langage, & de fa- Dreit fur

. con de vivre.

les Peuples vaincus.

IV. 1. Pour ce qui appartient à ce Peuple, il est bon de sçavoir que de même que les choses qui étoient à chacun des sujets d'un Etat, passent par le droit de la guerre à ceux qui se les soumettent, ainsi les choses qui appartenoient au public, passent à ceux qui se soumettent à l'Etat, si c'est leur volonté de les prendre. Ce que T. Live dit en ces termes : Lors que tout s'est rendu auplus fort, il a droit, & il est de son bon plaisir d'en prendre ce qu'il lui plait, & d'imposer telle loi & telle peine que bon lui semble, ne regarde pas seulement ceux qui se sont rendus, mais aussi ceux que l'on a vaincus en une guerre folemnelle.

Il n'y a point d'autre difference, si ce n'est haut liv. que la reddition permet volontairement de 6. vill. &c. prendre ce que la force prendroit d'elle-mê-liv. 11. me sans cette permission. Scaptius dans T. Ch. V. Live b dit, que les terres dont on étoit en conte- Item plus station étoient des appartenances de ceux de Co-bas Ch.v. riolles, & que cette Ville ayant été prise, elles § 11. & devinrent par le droit de la guerre le domaine XLIX.

public du Peuple Romain. Annibal dans sa Item plus harangue à ses soldats, leur parle ainsi : Tout haut Ch. ce que les Romains ont conquis & gagnépar tant VII & IV. de triomphes, sera à nous avec ceux-la mêmes qui b Lib. 111. le possedent. e Antiochus dit pareillement, que e Liv. lib. puis que Seleucus possedoit par le droit de la xx1. guerre tout ce que l'ennemi qu'il avoit vaincu, possedoit, il ne faisoit pas de doute que cela ne lui appartint. d De même Pom-d'Liv.lib, pée ajoûta à l'Empire Romain toutes les XLIII.

con-

Droit feer les Peuples conquêtes que Mithridate avoit jointes à sa domination. .

vaincus. IV. a Strabo lib. x11.

2. Ainsi donc les droits incorporels, qui étoient au public, passeront au vainqueur dans l'étenduë qu'il lui plaira. Et c'est sur

b Dion. 111.

ce principe qu'aprés qu'Albe fut réduite, les Romains s'emparerent des droits qui avoient appartenu aux Albanois. b Il s'ensuit aussi de là que les Thessa'iens furent tout-à-fait quittes de payer les cent talens qu'ils devoient aux Thebains par obligation, parce qu'Alexandre le Grand, s'étant rendu maître de Thebes, leur en avoit fait don par le droit que lui en donnoit la victoire. Remarquez donc que Quintilien ne dit pas

vrai, quand il dit en faveur des Thebains.

que le vainqueur n'est maître que de ce qu'il tient, & qu'un droit incorporel ne se peut pas prendre avec la main, ajoûtant qu'autre est la condition d'un heritier, autre celle d'un Conquerant; en ce que le droit passe à celui-là, & la chose à celui-ci. On peut dire au contraire que quiconque est maître des personnes, l'est aussi des choses, & de tout le droit qui appartient aux personnes : celui qui appartient à un autre, n'a rien qui lui appartien-

c L. qui in fervitud. est D. de

regulis juris. L. fic eveniet. D ad L. Jul. de adult Cic. epift. ad Bru-

tum 6.

ne; il ne peut rien avoir en sa puissance, puis qu'il n'y est pas lui-même. . 3. Bien plus, il peut arriver qu'un Prince

ayant foûmis un Peuple, & lui laissant la liberté de vivre en forme d'Etat, lui ôte cependant, & retienne pour lui même des droits qui auront appartenu à cet Etat ; car il dépend de lui de donner telles bornes qu'il lui plait à sa liberalité. Cesar imita l'action

d'Alc-

d'Alexandre, remettant aux Dirrachiens ce Druit fur qu'ils devoient à je ne sçai qui du parti con les Pengles traire: si ce n'estqu'ici l'on peut objecter que mainties la guerre de Cesar, n'étoit pas de la nature de la guerre, qui a donné lieu au droit des gens, dont nous parlois.

#### CHAPITRE IX.

Du Droit Postliminaire, ou de retour.

I. Origine du mot Postliminie.

I I. En quels lieux on jouit du Postliminie.

III. Que par postliminie certaines choses retournent, & d'autres se recouvrent.

IV. Que le droit possiminaire subsisse aussi bien en paix qu'en guerre: O ce qui arrive quand il n'en est point parlé dans la paix.

 V. Quand c'est qu'un homme libre retourne par droit postliminaire pendant la

guerre.

VI. Dans quels droits il rentre, & dans quels droits il ne rentre pas.

VII. Que chacun rentre aussi dans ses droits

à son égard.

VIII. Pourquoi ceux qui se rendent, n'ont pas droit de postliminie.

IX. En quelles occasions un Peuple a droit postliminaire.

X. Quel-

X. Quelles choses sont de droit civil à l'égard de ceux qui retournent par possisminie.

XI. Comment on recouvre par postliminie ses esclaves, & même les transsuges; aussi bien que ceux qui sont rachetez.

XII. Si les sujets d'un Etat se reçoivent par droit postliminaire.

XIII. Que les terres se recouvrent par post-

XIV. Quelle difference on observoit autresois à l'égard des choses mobiles.

XV. Quelle maxime on observe aujourd'hui à l'égard de ces mêmes choses.

XVI. Quelles choses on recouvre, sans qu'elles ayent besoin de postliminie.

XVIÍ. Les changemens introduits par les loix civiles d'un Etat à l'égard de sessujets.

XVIII. Que le droit possiliminaire a été obfervé même parmi ceux qui n'étoient point ennemis.

XIX. Quand cela peut encore aujourd'hui
avoir lieu.

Droit postliminaire. L. I. 1. OMME ceux qui ont fait profession de sçavoir le droit dans les siecles passez, n'ont presque rien laissé de raisonnable à l'égard des choses que l'on prend sur des ennemis publics, aussi ne nous ont-ils rien appris de bien solide touchant le droit possimination.

Les anciens Romains en ont traité proit post. plus exactement, mais souvent avec tant de liminaire. confusion que le Lecteur a beaucoup de peine à distinguer, ce qu'ils prétendent être du droit

des gens, ou du droit civil Romain.

2. Pour ce qui est du mot Postliminie, il ne faut pasécouter Servius, quand il dit, que la derniere partie de ce mot, est une terminaifon, qui l'allonge sans rien signifier; il faut en cela suivre l'opinion de Scavola, qui nous apprend que c'est un mot composé de Post, qui signifie aprés, & designe un retour, & de Limine, qui fignifie Seuil de porte, ou Frontiere, car Limen & Limes, different seulement de terminaison & de déclinaison, étant au furplus la même chose dans l'origine, & dans leur fignification primitive : ; (Ils viennent : Cicere tous deux de l'ancien mot Lime, qui fignifie Top. & une chose qui est en travers, ) comme materia Vactius. c'est le même que materies, matiere ; pavus, le même que pavo, un Paon, contagio, la même chose que contages, contagion, cucumi, le même que cucumer, concombre; ce qu'ils ont encore de difference est, que l'usage des derniers tems employe le mot limen, pour exprimer les choses particulieres, & celuide limes, pour marquer les choses publiques : de là vient que les anciens ont dit eliminare, pour signifier chasser hors des frontieres, & qu'ils appelloient l'exil eliminium une expulsion hors des frontieres.

II. 1. Le droit postliminaire est donc le droit, qui nait de ce qu'on retourne au dedans b L. post. des frontieres publiques. Ainsi Pomponius 1. D. de dit qu'un homme est retourné par le droit cape.

Destt postliminaire.

I I.

L. postliminium.

Postliminii ib.

possiminaire, lors qu'il a commencé à mettre le pied dans les lieux qui sont de nôtre jurissitéits : & Paul a quand il a passi non steres. Mais par conformité de raison, les Nations ont d'un commun consentement étendu ce droit, & sont convenués ensemble, qu'il auroit aussi lieu, lorsque quelqu'un, ou quelque chose, qui seroit de la nature de celles que l'on étoit demeuré d'accord de comprendre dans le possiminie, se trouveroit sur les terres de uos amis, comme parle Pomponius au même endroit, ou comme l'explique Paul, sur celles d'un Roi allié ou ami.

Mais par le mot d'alliez, & d'amis, il ne faut pas entendre que ce soient simplement ceux avec lesquels on est en paix; ce sont ceux qui suivent actuellement le même parti dans la guerre; c'est chez ceux-ci que les prisonniers qui se sauvent, comme parle Paul, sont sous la protection publique; car il n'importe qu'une personne, ou une chose se trouve en

ces païs·là, ou dans le sien propre.

2. A l'égard de ceux qui sont à la verité amis, mais qui ne sont pas du même parti, les prisonniers de guerre ne changent point de condition, si ce n'est qu'il y eut quelque convention particulière sur ce sujet. Il su convenu entre les Romains à & les Carthaginois, dans leur second traité de paix, qu'en cas que les prisonniers que les Carthaginois seroient sur des Peuples amis des Romains, vinssent dans des Ports appartenans aux Romains, ils seroient libres, & que les amis des Carthaginois auroient le même droit.

ь Polyb. 111.

#### III. LIV. CHAP. IX. 167

C'est pour cela, que ceux des Romains qui Dreit pesta qui entre d'Afrique, qui aprés avoir été vendus, se trouvoient en Grece, n'eurent point là le droit de possiminie, parce que les Grecs avoient été neutres dans cette guerre-là; il fallut payer leur rançon pour leur donner la liberté. \* Et même nous voyons en plus d'un a Plue, endroit, dans Homere, les prisonniers de Flaminio. guerre vendus sur des serves neutres, comme

Lycaon b & Eurimeduse. c b Iliados Selon l'ancienne façon de parler des xxi. Romains d, des hommes même libres étoient c Odyssez reçus par droit postliminaire. Gallius Ælius di Fest. dans le premier livre de la fignification des pomp. mots qui regardent le droit, dit que celui que l'on appelle reçû par postliminie, est ou une personne libre, qui étant partie de quelque pais pour aller en un autre, retourne en celui d'où elle étoit partie, par le droit établi pour les retours, ou un esclave qui étant parti d'auprés de nous, & étant tombé en la puissance des ennemis, retourne ensuite par droit à nous, & au pouvoir de celui à qui il étoit auparavant : avec cela les chevaux, les mulets, les Navires, sont compris dans ce droit de retour. (C'est ainsi en effet que je crois, qu'en changeant tant foit peu le texte, on peut retenir ces trois mots que M. Cujas homme incomparable dans la science du droit Romain, est d'avis que l'on esface ;) Ces choses là, continue Gallius, y sont comprises par la même raison que les esclaves y sont compris. D'où il s'ensuit que les mêmes espéces de choses qui retournent par droit postliminaire des ennemn à

nous, peuvent aussi retourner de nous aux en-

nemis.

#### Droit de la Guerre & de la Paix 7 68 T

Droit poft liminaire. ı۷. a l cum duz D. de

Mais les Jurisconsultes Romains des nemis. derniers tems ont parlé plus distinctement, en établissant deux espéces de postliminie ou retour, l'une quand nous retournons nous-mêmes, l'autre quand nous recouvrons quelque chofe.

capt. & postli. b l. In bello D. cod. tit. de pofili.

IV. 1. Il faut aussi se souvenir que cette réponse de Triphonin, b que le droit de retour a lieu en guerre ou en paix, est en un sens un peu different de celui dans lequel Pomponius avoit dit la même chose.

Le postliminie qui a lieu en vertu de la paix (fi autrement n'a été stipulé) arrive à l'égard de ceux qui ne sont pas vaincus par quelque exploit de guerre, mais qui se trouvent surpris par leur mauvaise fortune, tels que sont ceux qui se rencontrent chez les ennemis, lorsque la guerre commence tout à coup; pour les autres prisonniers de guerre ils ne jouissent pas du postliminie par la paix, si cela n'est porté par le traité. \*

Voyez prifonnice. c Sam. lib. 1. c. 7.

C'est ainfi que le sçavant M. Faber corrige trés bien cet endroit de Triphonin, selon le sentiment même de M. Cujas. Et la raifon qui fuit, & l'opposition d'un membre à un autre le prouvent manifestement.

fait la paix & renvoyé les prisonniers; car on l'avoit ainsi stipulé, dit Zonare. d Et Pompod Tom. nius : e Si un prisonnier de guerre dont on avoit .... el. si capt. stipulé l'élargissement par la paix, demeure volontairement chez les ennemn, il n'y aura plus de capt. f l. si quid aprés cela de postliminie pour lui. bello D. le même en ces termes. Si celui qui avoit été end. tit. de fait prisonnier dans la guerre se sauve aprés la capt. paix faite, il retourne par postliminie à celui

qui

qui l'avost pris pendant la premiere guerre ; si Droitposttoutesons on n'est demeuré d'accord dans le trasté de liminaire.

paix que les prisonniers seront rendus.

2. Tryphonin dit selon Servius que la raifon pourquoi on étoit plus rigoureux, à l'égard de ceux qui étoient faits prisonniers l'épée. à la main, étoit; parce que les Romains
voulvient donner à leurs citoyen plus d'esperance
de retourper, en se portant vaillamment dans la
gnerre, que non pas par un traité de paix, ou
pour mieux dire, parce que comme par le T.
Live, de toute anciennet Rome n'a jamais en
d'indusgence pour ceux qui se laissient prendre
prisonners. Mais cette raison, qui étoit particuliere aux Romains, n'a pas pû établir le droit
des gens: elle n'a pû être qu'une des raisons,
qui obligerent les Romains de recevoir ce
droit dés aintroduit par les autres Nations.

Il est plus vrai de dire, que les Rois ou les Etats qui se sont la guerre, veulent que l'on soit persuadé qu'ils ont de justes raisons de la faire. & qu'au contraire leurs ennemis seur sont injure de prendre les armes contr'eux: Ainsi chaque parti voulant donner la même opinion de sa conduite, & d'autre côté n'étant pas ssir aux autres Etats, qui veulent demeurer en paix, des s'ingerer dans de telles conte-stations, ces Etats neutres n'ont pû éviter de se faire de l'évenement, ou du fait une cspece de Loi; c'est à dire, detenir pour justement pris, ceux qui l'étoient ayant les armes à la main pour se désendre.

3. Mais pour ceux qui avoient été surpris au commencement de la guerre, cette raifon n'y pouvoir pas être admise; car on ne

Tome III. H pou-

Droit postliminaire. IV. pouvoit leur imputer aucun dessein de mal faire. C'est pourquoi comme on n'estimoit pas injuste de les retenir pendant la guerre, pour diminuer d'autant les forces de l'ennemi; austi ne pouvoit on pas trouver de raison plausible, qui empéchat qu'on ne les renvoyat aprés la paix. Et c'est sur ceprincipe que l'on est demeuré d'accord, que ces sortes de prisonniers comme déclarez innocens du consentement des parties, auroient toûjours la liberté par la paix: mais que contre les autres on croiroit que chacune auroit droit d'en user comme il lui plairoit; si ce n'est que la chose out été régléc entré-les par que que traité.

C'est auffi par cette même raison, que ni les esclaves, ni les choses prises dans la guerre ne se rendent nullement par la paix, si cela n'est expressément stipulé par le traité : Je veux dire parce que le vainqueur veut que l'on crove qu'il a été en droit de les prendre ; & que de le contredire ce seroit semer d'une guerre une autre guerre. Ce qui fait voir que ce que Quintilien allegue en faveur des Thebains. dont nous parlions plus haut, cft un jeu d'esprit & non pas une vérité, en disant que les esclaves étoient libres, quand ils retournoient en leur païs, parce que les choses conquises par la force, ne se peuvent posseder que par la même force. Voilà pour la paix.

4. Pendant la guerre, les personnes qui étoient libres, avant que d'être prisonnieres, retournent par le droit de possiminie: & les esclaves & les autres choses se recoivent ou re-

souvrent.

V. Un

#### III. LIV. CHAP. IX. 171

V. Un homme libre ne retourne par droit Droit post liminaire, que quand il revient vers les miniatris (fiens avec volonté de lédonner à eux, ainsi que nous apprend Triphonin : la raison ett, qu'il ad. 1 ia faut qu'un homme qui étoit esclave, s'aquie manuelle s'il ett ecqui in est peut faire sans volonté. Au filibre; ce qui ne se peut faire sans volonté. Au filipre, reste il n'importe s'il est recouru des mains des ennemis par la sorce des armes, ou s'il s'en est de espet fui par adresse, ainsi que l'Forentin a remarte s'evez qué. Le Ce sera la même chose si les ennemis le bil nihil. Tendent volontairement.

Mais qu'arrivera-t-il, si ayant été vendu en el chia commerce, comme on a coûtume de faire, il non revient en son pais è cette question est traitée demprum revient en son pais è cette question est raitée demprum de se colon de la lib. v. thien, que Parrhassius avoit acheté: car les controv. Atheniens ayant fait une Ordonnance portant ZZZIV. que les Olynthiens seroient libres, il demande si l'Ordonnance entendoit qu'ils fussent libres, ou si elle entendoit qu'ils fussent jugez libres: & ce dernier est en effet le plus

véritable.

VI. 1. Or dés qu'un homme libre est de retour parmi les siens, non seulement il s'aquiert à lui-même; mais il rentre aussi dans toutes les choses qu'il possedoit dans des pais neutres, soit corporelles, soit incorporelles. La raison est que comme ces Etats neutres avoient pris le fait pour le droit, quand il étoit prisonnier; ils sont la même chose quand il et en liberté, asin de se montrer équitables à l'un & à l'autre parti.

Ainsi la proprieté que celui qui le tenoit prisonnier avoit par le droit de la gu erresur ce H 2 qui Droit postliminaire. VII. VIII. qui appartenoit à ce prifonnier, n'étoit pas fans condition; puis qu'elle pouvoit ceffer malgré lui, en cas que celui qui étoit prifonnier le fauvat vers les siens: il perd donc ces choses au même tems qu'il perd la personne, dont elles étoient une annexe.

2. Mais on demande, supposé qu'il les eut déja alienées, si un homme qui auraftre de lui, qui en cetems-là en étoit le mastre par le droit de la guerre, sera à couvert par le droit des gens ? ou si ces choses-là pourront être retraites ? Le parle des choses qui se trouvent

dans un Etat neutre.

Il me semble qu'il faut distinguer entre les choses qui sont detelle nature, qu'elles peuvent retourner par droit possiminaire, & les choses qui ne peuvent pas retourner, (nous expliquerons tout à l'heure cette disserence) il faut, dis-je, distinguer & dire que celles là ne se peuvent aliener qu'avec réserve & sous condition, qui est d'être perduës si le prisonnier se sauve, & que celles-ci se peuvent aliengre purement & simplement: j'entens par alienées celles-là aussi qui ont été données, ou en pur don, ou en payement.

VII. Comme donc celui qui retourne par possimine rentre lui-même dans ses droits, on rentre aussi dans ceux que chacun a ou sur lui-même, ou à cause de lui, de la même ma-

a 1. in bel- lui-même, ou à caufe de lui, de la même malo § cæte- nicre que s'il n'eut jannais été entre les mains nui-mulière. de des ennemis, felon les paroles de Tryphonin. a cape. VIII. Mais l'aul b Jurifconfulte met judi-

cape. VIII. Mais raul b Juriconiulie met judib 1 post. cieusement pour exception à ectter egle conliminio D. cernant les personnes libres : que Cenx-là ne de capt. & joiissent pas du droit postiminaire, qui étam post.

173

vaincus par les armes se sont rendus aux ennemis. Droit poft. La raison est que les conventions faites entre liminaire. les ennemis étant autorifées par le droit des gens, comme nous dirons en son lieu, le postliminie n'a nulle force contre elles.

C'est sur ce fondement, que dans Gellius ces Romains qui avoient été pris par les Carthaginois déclarent, Qu'ils ne pouvoient avec justice prétendre de postliminie, pun qu'ils étoient liez durant une tréve par leur serment. De là vient auffi qu'il n'y a point de postliminie durant une tréve, ainfi que . Paul a trés bien re- a 1. pofitmarqué. Mais pour ceux qui se rendent aux minium S ennemis fans aucune capitulation, ils peu-induciae vent retourner par droit de retour, selon le fentiment de b Modestin.

D.de capt. b 1. eos qui d tit.

IX. I. Ce que nous venons de dire des per fonnes, a lieu auffi, comme je penfe, à l'égard des Etats; en forte que s'ils ont été libres, ils recouvrent leur liberté, en cas que par l'affiftance de leurs alliez, ils puissent être délivrez de la domination des ennemis. Mais arrivant que toute cette multitude qui avoit formé un Etat vienne à se dissoudre, je tiens pour plus véritable, qu'elle ne doir plus passer pour le même Peuple, & qu'ainfi elle ne se rétablira pas dans ses biens par droit postliminaire en vertu du droit des gens, parce qu'un Etat est comme un Navire; il se détruit entierement par la dissolution de ses parties; fon essence consistant en l'union & en l'assemblage perpetuel des parties qui le composent.

Ainsi ce ne sut pas la même ville de Sagunte, lors que la place en fut restituée huit ans aprés à ses anciens habitans ; ni Thebes ne fut

- H 3

Droit poftliminaire. X.

pas la même, aprés qu'Alexandre eut fait vendre les Thebains pour être esclaves. Par où il est évident aussi, que les Thebains ne recouvrerent point par postliminie ce que les Thessaliens leur devoient, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent ; & qu'ils ne pouvoient le recouvrer pour trois raisons; l'une parce que c'étoit un nouveau Peuple, la seconde parce qu'Alexandre du teins qu'il en étoit le maître avoit pû aliener ce droit, & l'avoit aliené en effet ; & l'autre parce qu'une dette n'est pas du nombre des choses, qui retournent par postliminie.

ut. Item cum duæ § 1. D. de Capt.

2. Ce que nous disons des Etats ne s'éloigne pas beaucoup des mariages, a dont l'ancien droit Romain permettoit la dissolution : car on croyoit alors que les mariages ne se rétablissoient point par postliminie, mais qu'il faloit un nouveau consentement pour les reha-

biliter.

X. 1. Ainsi il est facile de juger, quel est ce droit de retour felon le droit des gens dans des personnes libres. Il peut au reste pour ce qui regarde le dedans d'un Etat, ou être astraint par des loix civiles de cet Etat à quelques exceptions & conditions, ou être étendu b 1. postli- à d'autres avantages. Le droit civil Romain b minium S. exceptoit du nombre de ceux qui pouvoient

ttansfugæ cod. tit.

jouir du droit postliminaire, les transfuges, quand c'eut été même des fils de famille, fur c 1 poffii- lesquels il sembleroit pourtant que les peres ne minium 6. devoient pas perdre cette autorité paternelle, filius quo- qui étoit propre & naturelle aux vrais citoyens que D'de Romains.

сар. & poftlim.

Mais la vrayeraison (dit Paul) pour laquelle

quelle les Romains avoient introduit cette Breit postmaxime, est que les peres & meres Romains liminaries préféroient la discipitine de la guerre à la tendresse qu'ils avoient pour leurs enfans : à cela niconvient ce que Ciceron dit de Manlius, qu'il avoit aux dépens de lui même aftermi la discipitine militaire ; afin de pourvoir par là au salut des citoyens, dans lequel il sçavoit bien que se trouvoit le sien propre ; & que pour ce sujet-là il avoit préféré à la nature & à l'amour paternel le maintien de l'autorité souveraine.

2. De même, ce qui a été établi en premier lieu par les lois b Attiques, & puis par les loix b Demo-· Romaines, que celui qui auroit été racheté ith in Nides mains des ennemis demeureroit l'esclave costratum. de celui qui l'auroit racheté, jusqu'à ce qu'il c C de postlim, 1. cut payé le prix de son rachat, diminue aussi ule. quelque chose du droit postliminaire : Cette maxime avoit été introduite en faveur de la liberté, de peur qu'ôtant à ceux qui rachetoient les prisonniers toute espérance de recouvrer l'argent déboursé, plusieurs ne demeurassent entre les mains des ennemis : Auffi cette servitude oft elle beaucoup adoucie par ces memes loix Romaines, & même par la derniere loi de Justinien elle finit aprés un service de cinq ans.

Parcillement le droit de d'repeter le prix du d 1 figurachat, se perd par la mort du racheté; se il tre D. de est sent de la care de

H 4

Droit postliminaire. X.

en faveur de ceux qui rachetoient, & en punition de ceux qui ne rachetoient pas leurs proches.

3. D'autre part, ce droit postliminaire a été étendu par la loi civile, en ce que non seulement les choses qui sont contenues dans le postliminie selon le droit des gens, mais généralement toutes les autres auffi bien que tous les droits & actions y sont comprises, & retournent à celui qui retourne de même que s'il n'avoit jamais été pris par les ennemis-

a Orationc xy.

Cela même avoit aussi lieu par le droit Attique, & nous lisons dans . Dion de Pruse, qu'un certain, qui se disoit fils de Callias, avoit été fait prisonnier de guerre en Thrace à la journée d'Acanthe, & qu'étant à la fin de retour à Athenes, & ayant redemandé par droit postliminaire la fuccession de son pere à ceux qui s'en étoient mis en possession, l'on ne se mit en peine d'aure chose en Justice, que de sçavoir s'il étoit véritablement le fils de Callias. Le même rapporte des Messeniens, qu'aprés avoir demeuré longue espace de tems en captivité, ils avoient à la fin recouvré & leur liberté & leur pais.

Bien davantage, ce qui avoit été soustrait des biens ou par prescription, ou par dégage-

postliminio. quibus ex

b 1. ab ho. ment, ou ce qui s'étoit perdu par la non jouisflibus c.de fance, étoit restitué en entier par action b rescisoire:car dans l'edit qui restitue les Majeurs, font aussi compris ceux qui se trouvent en la Prifonnier. puissance des ennemis. \* c Et tout cela vient du droit Romain ancien.

4. De plus, la loi Cornelie avoit égard aux causis ma. 4. De plus, incommon de prisonniers iores. heritiers de ceux qui mouroient prisonniers

chcz

#### III. LIV. CHAP. IX. 177

thez les ennemis, confervant leurs biens, com- Diates/ame si celui qui étoit prisonnier sût mort à l'in- liminaire. stant qu'il eut été pris, a au lieu que si vous a l'All. bona ôtiez ces loix civiles, les biens de ces prison- et s. a su pant, dés le moment que leurs personnes sont cept & prises par les ennemis ; parce que celui qui est curre les mains des ennemis passe comme s'il rétoit plus au monde. Et s'il revenoit il ne recevroit que les choses qui ont possiliminic se-lon le droit des gens. Pour cequi est de consistence de si les biens des prisonniers s'ils n'ont aucuns heritiers, cela vient d'une loi b particu- b l. divuy liere aux Romains. Nous venons de voir ceux b de jure qui retournent; voyons maintenant les cho-

ses que l'on recouvre par postliminie.

XI. 1. Ces choses sont en premier lieu les hommes & les femmes esclaves, quand ils auroient été plusieurs sois alienez, ou même affranchis par les ennemis : car la liberté que donne l'ennemi par le droit de la guerre ne peut porter préjudice à nôtre citoyen, qui est le maître de l'esclave, comme remarque trésbien e Tryphonin. Mais afin qu'un esclave soit e l'inbel. reçû par postliminie, il faut que son ancien lo. 6 mamaître le recouvre effectivement, ou le puisse de D. de facilement recouvrer. C'est pourquoi il ne capt & fuffit pas comme dans les autres chofes, qu'un poul esclave rentre dans le pais, mais il faut, afin que l'on puisse se prévaloir du droit postliminaire à l'égard de cet esclave, que cet esclave soit reconnu : une personne qui seroit à Rome & qui y seroit cachée, n'est-encore point reçue felon Paul d Jurisconsulte. dl ult D.

Or comme cet esclave est en cela different de cape.

Drest poft-Liminaire. XI.

des choses inanimées, aussi est-il different d'un homme libre, en ce que pour recevoir un esclave par postliminie, il n'est pas besoin qu'il foit venu en intention de se donner à nous cette circonstance n'est requise qu'en une personne qui se doit recevoir elle-même, & non pas en celle qui doit être reçûë par un autre : en a l. Inbel- effet comme dit Sabinus, a chacun a bien une entière liberté de se choisir tel pais qu'il lui plait, mais non pas de se choisir tel maître qu'il veut.

lo. 6. manumittendocodem tit.

b d. 1. postliminium S. fi vero fer-VUS.

c l. abhoflibus c de poftliminio.

2. La loi Romaine n'a pas même excepté de ce droit des gens, les esclaves qui se sauvent des mains des ennemis : car selon que Paul b nous l'enseigne, le maître recouvre l'ancien droit qu'il a sur eux : parce que ce droit n'est pas si injuricux à l'esclave qui ne demeure qu'esclave comme il étoit, qu'un droit contraire seroit préjudiciable au vrai maître. En général les Empereurs e ont prononcé touchant les esclaves que l'on delivroit par les armes, en ces termes : Nous les devons estimer reçus & recouvrez & non pas pris, & il est juste que nos soldats soient leurs désenseurs & non pas leurs maîtres. Ce que mal à propos quelques-uns étendent à toutes fortes de chofes.

3. Les esclaves qu'on rachete des mains des ennemis, sont sans nul delai, selon le droit Romain, à celui qui les achete; ils peuvent néanmoins être ensuite recouvrez par droit postliminaire, en rendant le prix qui en a été débourfé.

Mais c'est aux interprétes du droit civil à examiner ces choses-là dans le détail, car on y a chan-

### III. LIV. CHAP. IX. 179

changé quelque chofe par les dernieres loix & Drait pafpour inviter même les efelaves prifonniers à l'immaire revenir, on promettoit d'abord la liberté à ceux qui auroient été estropiez, & aux autres aprés cinq ans de fervice, comme on peut voir dans les loix de la guerre compilées par Rusus.

XII. Voici une question qui nous regarde davantage, c'est de sçavoir, si des Peuples qui ont és soûmis à la domination d'un autre, retournent en leur ancien & premier état ? On peut la traiter en supposant que ce n'est pas seur propre Prince, mais quelque allié qui les a delivrez des mains des ennemis. Je crois qu'il faut dire ici la même chose, que ce que nous venons d'établir à l'égard des esclaves, s'il n'en a été convenu autrement par le traité d'alliance.

d'aliance. \* Voyea XIII. 1. Entre les choses qui sont com\_sujet. prises dans le droit possiliminaire, les terres sont les premieres. \*\*Refleconstant\*\* (dit Pomponius \*) qu'ayant chasse les remems de dessus les \*\*1.st espeteres qu'ils avoient occupées, la proprietéen re. tivus. S. tourne à leurs premiers maîtres. Or les ennemis D deceppe. sont censez être chasse d'ui lieu, dés qu'il est visible, qu'ils ne peuvent plus y recourner, hauce. d'ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs. \*\* v. plus et l'ainsi que nous l'avons expliqué ailleurs. \*\*

Les Lacedemoniens brendirent l'Isle d'A. b. Strabo gine aux anciens proprietaires, aprés l'avoir e Nov. conquisc sur les Atheniens. Justinien e Stes xxvv., autres Empereurs d'eudirent aux heritiers des d'Nov. Ya anciens proprietaires, les terres qu'ils avoient lent de recouvrées des mains des Goths & des V andales, sans avoir égard aux prescriptions, par les-de belie quelles on pouvoit exclurre ces proprietaires Vand. suivant les loix Romaines.

idivant les loix Romaine

2. Cc

Droit poftliminaire. XIV.

a Cujac. obf. x. b 1. cum loco D. de religio-

fis. modis ufus fruc-

2. Ce que l'on dit de la proprieté des terres, se peut comme je pense, dire de même de tous les autres droits affectez aux terres : a car même les lieux religieux & facrez pris par les ennemis, retournent, selon le sentiment de Pomponius b en leur premier état, par quelque espece de postliminie, s'ils peuvent être L. fiager, reconquis.

Là convient ce que dit Ciceron e des statuës & de la Diane de Segeste en ces termes : Par tus amitt, la valeur de Scipion l'Africain elle arecouvrésa c Verrina. Sainteté au même tems que le lieu d'où elle étoit a d l. in tan. été repris, & Marcien'd compare le droit de tum D de postliminie au droit par lequel le fond d'un

édifice bâti sur un rivage, retourne à ce rivage, quand cor édifice vient à tomber. Par cette raison il faudra dire que l'usufruit d'une terre recouvrée doit être restitué, à l'exemple de co que répondit Pomponius au sujet des terres inondées.

De même il est ordonné par les loix d'Espagne, e qu'un Comté & autres Seie t. Reg. conft. lib. gneuries hereditaires retournent par postlimi-7. tit 20. nie; que les grandes retournent en tout-D. 2. tems, & les petites, fi dans quatre ans. aprés qu'elles ont été reconquises, on les reclame, à la réserve du droit que le Roi a de retenir les places fortes, par quelque moyen. qu'on les recouvre, aprés avoir été perduës. par la guerre.

XIV. 1. Pour les choses mobiles, la regle générale est au contraire, qu'elles ne retournent point par postliminie, mais qu'elles sont de bonne prise, ainsi que l'on peut juger par l'opposition qu'en fait Labeon. Ainsi les cho-

fes.

fes que l'on a achetées en commerce, demeu-posit pofrent à celui qui les a achetées en quelques liminairelieux qu'elles se trouvent: Ét il n'est pas permis à l'ancien proprietaire de les repeter, quand même il les trouveroit en des pais neutres, ou même dans son propre pais.

Neanmoins nous voyons qu'anciennement on exceptoit de cette regle les chofes qui fervoient à la guerre; & il femble que les Nations en étoient ainsi demeurées d'accord, afin que l'esperance de les recouvrer portat les hommes à s'enfournir plus volontiers: car en ce tems-là les loix de la plùpart des Etats avoient la guerre particulierement en vûe: & c'est pour ce sujet qu'on y a facilement confenti.

Les choses qui passent pour être propres à la guerre, sont celles que nous avons déja rapportées suivant Gallus Ælius, & qui sont plus disinétement specifiées, tant par Ciceron \*a In Topia que par Marcelle b, scavoir les fregates ou cisvaisseaux de guerre & les vaisseaux marbales de contands; mais non pas les barques ni les galiotes faites seulement pour le plaisir; les mulets, entendez de somme; les chevaux & cavales de service; toutes choses que le droit e Ro-clid quod main permet de leguer legitimement, & qui apud hos-main permet de leguer legitimement, & qui apud hos-

wiennent en partage dans les fuccessions. leg i. L.

2. Les armes & les habits servent à la veri-item labes
té pour la guerre, mais ils ne retournoient §
point par droit possiliminaire; parce que de fem.
point par droit possiliminaire; parce que de fem.
sion, cela passiot pour une action honteuse, comme on peut voir en quantité d'endroits de l'histoire, & l'on remarque que les
H 7 armes

armes se distinguoient du cheval, en ce que le Droit pofile cheval peut s'enfuir, sans qu'il y ait de la fauminaire. XV. te du cavalier.

XVI.

l figuid

capt.

h Conft.

maris C.

287.

nes D.

Et c'est-là la difference qu'il semble que dans l'Occident on observoit pour les choses mobiles, même sous les Goths, & jusqu'au tems de Boece; ce qui me le fait croire est, qu'expliquant les Topiques de Ciceron, il semble parler de ce droit, comme s'il eut été encore alors en vigueur.

X V. Mais dans les derniers tems, si toutefois même ce n'a pas été plûtôt, on n'a point eu d'égard à cette difference, aussi trouvons nous par tout dans ceux qui font les plus fçaa Bart in vans dans les Coûtumes, que les choses mobello D. de biles ne retournent point par postliminie, & capt. Aug. nous voyons cela même établi en plufieurs

& Salie in 1. ab hoffi- lieux à l'égard des navires. b

bus c.de X V I. Et pour les choses que les ennemis n'ont pas encore emmenées en lieu de fûrcté. quoi qu'ils les ayent prises, elles n'ont pas be-Gall 1.xx. rit. 13 a foin de postliminie, parce que selon le droit 24 Conful. des gens, elles n'ont pas encore changé de maître: delà vient que celles que des pirates ou des voleurs nous ont enlevées, n'en ont

pas besoin non plus, selon le sentiment d'Ule l. hostes, pien e & de Javolene: par cette raison que le & l. latrodroit des gens ne leur permet point de changer le droit de la proprieté.

capt L. Les Atheniens se fondant sur cette maxi-

postlimi-\$ a piratis me, se deffendoient de recevoir l'Isle d'Hacod. tit. lonese d que des pirates leur avoient prise. & que Philippe avoit reprise sur ces pirates, ils d Dr. refusoient, dis je, de la recevoir des mains moff i de . de ce Prince, comme un present qu'il leur fit, Halonefo.

mais

### III. LIV. CHAP. IX. 18;

mais ils vouloient bien la recevoit comme praippiliune chose qu'il leur rendoit. Ainsi donc on minera peut revendiquer, & repeter les choses qui ont eté prises par ces sortes de gens en quelques lieux qu'elles se trouvent : il ce n'esq qu'il ell du droit naturel, comme nous avons dit ailleurs de rendre à celui qui en a aquis la pos e Liv. 2. Ession à les dépens, autant que le proprietaire 10.9 eur lui-même volontiers employé pour les re-

XVII. On peut neanmoins en ordonner autrement par quelque loi civile: comme par les lois a d'Efagane les Navires recourts fur supra. des Pirates, sont à ceux qui les prennent: sur libit 1 exceprincipe qu'il n'est pas injuste que les biens \$5.9.1ib. des particuliers cedent à l'utilité publique, 29 p. a puisque d'ailleurs la chose est extrémement Couatr. à difficile à recouvrer. Mais cette ordonnance e peccanieme cé et celamer ce de cours d'anne de l'est particulier supra l'est per l

qui est à eux.

XVIII. 1. Il ya bien à s'étonner davantage de ce que le droit possiminaire a eu lieu
(felon ce que nous témoignent les loix Romaines) non seulement entre ennemis déclarez, mais même entre les Romains & des
Peuples Etrangers. Mais, comme nous avons
dit ailleurs, b c'étoient des restes du siecle des b Lib. 11.
Nomades, dont les mœurs avoient émoussée les libertiment naturel, que les hommes ont pour
la societé. C'est par ce mauvais principe que
chez les Nations, qui même ner se faisoient
point publiquement la guerre, il se pratiquoit
une certaine licence entre les particuliers, prorenant comme d'une guerre que leurs mœurs

farouches déclaroient naturellement.

Pour

Droit postliminaire. XVIII.

Pour donc empêcher que cette licence ne passar jusqu'à ture les honnnes, on demeuroit d'accord, contre ce qui est en usage à l'egard des voleurs & des pirates, d'introduire les loix établies pour les prisonniers de guerre, ce qui par consequent donna lieu au possimie, parce que ces attentats se terminoient à des conventions équitables, que d'ordinaire les pirates & les voleurs n'écoutent pas.

2. Il femble qu'autrefois on air mis en conteflation, fçavoir, fi des fujets d'un peuple allié qui font efclaves parmi nous, retournent par poffiminie quand ils retournent en leur pais: c'est ainsi que Ciceron • propose cette

s. de país: c'est ainsi que Ciceron a propose cette question: Gallus Ælius en parle, de sa part, en ces termes: Le possiminus est établi entre nous es les Etats libres, es entre les confedera.

Es les Rois, de même qu'avec des ennemis.

L. non Procule à au contraire s'en explique ainsi:

b L. non Procule b au contraire s'en explique ainsi: dubito. D. Je ne doute par, dit-il, que nos Alliez & les decept. Etats libres ne soient étrangers à nôtre égard, cependant il n'y a point de possiminie entr'eux. En nous.

3. Pour moi je pense qu'il faut distinguer entre les traitez, & dire que s'il y en avoit, que l'on eut conclu sculement pour terminer, ou pour prevenir une guerre publique, ils. n'empécheroient ni de faire des prisonniers dans la suite, ni de joüir du possiliminie; mais que s'il y en avoit qui portassent si y en avoit qui portassent si viendroient des uns vers les autres; alors le droit de faire des prisonniers cessants le possiliminie cesseroit aussili . & c'est ce qu'il me semble que Pomponius témorà.

#### III. LIV. CHAP. IX. 186

a témoigne en disant, que s'il arrive que nous preispolit n' ayons avec un peuple in amitté ni traité d'al-minier.

XIX.

Mais si quelque chose du nôtre passe vers eux, cela liminis se leur appartiendra, & s'ils prement une person in pace, ne libre des nôtres, elle deviendra leur esclave.

La nême chose arrivera s'il en posse de de de ven de libre.

A nome Crest donc aussi co cesse là qu'on a établi

dans callus Allius, e Nouin avont aucun post biro cod. liminie avec les Nations qui sont sous note Jurst titulo. diction; comme a fort bien corrigé M. Cu e obs ix. jas, doit être suppléé par cette addition, n. t. 23. avec ceux avec lesquels nous avons quelque trai-

té d'amitié.

XIX. 1. Mais à present le droit de captivité, non plus que celui du nossiminie, fi cst plus reçà hors de la guerre, d non seulement a nod. 116. parmi les Chretiens; mais non pas même 1. de Rep. parmi la plupart des Mahometans; l'un & 5. l'autre n'étant plus necessaires, pusique nous voyons que le sentiment de cette consangui-

Proit possili- nité, que la nature a voulu que les hompainaire, mes eussent les uns pour les autres, est rétabli dans le monde.

2. Cela n'empêche pourtant pas, que cet ancien droit des gens ne puisse avoir lieu, si l'on a affaire à une Nation tellement barbare. qu'elle faile confifter la Justice à traiter tous les étrangers avec hostilité, & à enlever ce qu'ils ont sans aucune déclaration de guerre, ou sans aucune legitime cause. C'est sur ce principe qu'au tems même que j'écris ceci, il a été jugé en la Grande Chambre du Parlement de Paris, seant Messire Nicolas de Verdun premier President, que ce que ceux d'Alger qui sont un peuple accoutumé à pira:er sur tous les autres, avoient pris sur les François, avoit changé de maître par le droit de la guerre; & qu'ainsi si l'on venoit à le reprendre, il demeureroit à ceux qui l'auroient repris. On jugea aussi dans le même procès ce que nous dissons tout à l'heure, qu'aujourd'hui les Navires ne sont point au nombre des choses, que l'on recouvre par droit de retour.

#### CHAPITRE X.

Avis touchant les choses qui se font dans une guerre injuste.

I. En quel sens on dit que l'honnêteté défend, ce que la loi permet. II. Que  Que cette maxime s'applique aux choses, que nous avons dit être permises par le droit des gens.

III. Que ce que l'on fait en une guerre injuste, est injuste d'une injustice interieure.

IV. Qui sont ceux, qui pour ce sujet là sont tenus arestitution, & jusques où ils y sont tenus.

V. Si les choses prises en une guerre injuste doivent être renduës par celui qui les a prises.

VI. Si elles le doivent être par celui qui les possede.

I. t. IL faut maintenant que je retourne Avis sur fur fur mes pas, & que j'ôte à ceux qui une guerre font la guerre, presque rout ce qu'il semble injuste. que je leur ave accordé, a quoi qu'à dire vrai, a lib. 113. je ne le leur ave point accordé: car dès que c.4 j'ai commencé à traiter cette partie du droit des gens, j'ai déclaré qu'il y avoit plufieurs choses que l'on disoit à la verité être de droit ou permises, parce qu'elles se faisoient impunément, ou même aussi parce que les loix leur prétoient leur autorité pour les maintenir; mais que toutefois dans le fond, elles fortoient des regles de l'équité, considerce ou dans le droit étroit, ou dans les préceptes des autres vertus; & qu'il étoit certainement plus honnête & plus louable, selon le sentiment des gens de bien, de s'en abstenir. 2. Dans

Avis sur 2. Dans les Troades de Seneque Pirrhus une surre disant pipile.

Nul droit n'épargne ou ne défend De punir celui que l'en prend.

Agamemnon lui répond.

Quoi qu'aucune loi ne l'ordonne, L'honneur seul veut que l'on pardonne.

Où le mot d'homeur, ne signifie pas tant un é gard que l'on auroit aux autres hommes, & homper reputation, qu'àce qui est juste, & honnète, ou du moins plus juste & plus honnête.

Ainfinous lifons dans les infitituts de Justine dépend à aucune obligation du côté du droit,
mais de la seule bonnéteté & bonne soi de ceux à
qui on le commet s & dans Quintilien le pere:
Uacreancier en peut sim bélglor l'homnéteté avoir
recours à la caution, qu'après n'avoir pu être
payé de son debiteur. Aussi voyez-vous souvent
en ce sens-là l'honnêteté sointe à la justice.

La Justice autreson regnoit sur les mortels; Le vice n'avoit pas abbatu ses antels; Et l'honneur seul sans loix exerçoit son Empire.

a Operibus. Hesiode a dit la même chose par ces vers.

Aujourd'hui la Justice, helas l'ose t'on dire! Ne trouve plus d'asile, & ce don precieux Est soulé sous les pieds du vice audacieux: Aujourd'hui point d'honneur, tout est dans le tumulte,

A la vertu, le vice impunément insulte.

b lib mir. Platon b l'exprime en ces termes, si l'on y de legibus corrige le premier mot: La justice est la compagne de l'honnêteté, & certes è est avec justice missoni fou.

# III. LIV. CHAP. X. 189

Son. Et en un autre endroit, a il en parle ain- Avis fur si : Dieu craignant que le genre humain ne per il une guerre tout-à-fait, a donné aux hommes la Justice & injuste. l'honneur qui sont les ornemens des Etats, & les a adineration liens qui affermissent les amitiez. Et Plutar-ditum que b pareillement appelle la Justice l'hôtesse b vica de l'honnéteté: joignant auffi en un autre en- Thesei. droit l'honneur avec la Justice. Denys d'Halicarnasse e ne met point non plus de distinc- e lib. vr. tion entre l'honnêteté, la bienseance, & la Justice : de même Joseph d joint l'honneur d lib. 1111 avec l'équité: Paul e Jurisconsulte le droit el adoptinaturel avec l'honnêtete; & Ciceron f ne met nus D de d'autre difference entre la Justice & l'honne- ritu nupteté, qu'en disant que le propre de la Justice f Off. r. est de ne point faire de tort aux hommes, & g lib. 1. de que celui de l'honnêteté est de ne les point in . 27. fâcher.

3. Ce que dit Seneque a dans ses écrits Philosophiques convient tout à fait aux vers que nous en avons rapporté: Que la probité, dit, a détroites bornes, quand on n'est bomme de bien, qu'anatant que l'ordonne la loi ! Que les regles de l'honnéteté ont bien plus d'étendue que celles du droit! combien de chôses exigent de nous la pueté, l'hommanité, la liberalité, la justice, la bonne soi, qui pointant ne sont pas contenués dans les loix publiques! Vous voyez ici, que le droit est distingué de la Justice, parce qu'il prend le droit pour ce qui a lieu dans les jugemens extericurs.

Le même l'explique excellemment en un autre endroit h par l'exemple du droit d'un h lib de

maître sur ses ciclaves en ces termes: Il jant elem c13; considerer dans un esclave, non ce que vous

Avis for une guerre mjujte. 11.

c. 6.

pouvez impunément lui faire fouffrir, mais ce que vous permettent la Justice & l'honnêteté, qui même ordonnent de pardonner aux prisonniers de guerre, & à ceux que l'on a achetez. Et ensuite il dit, Quoique tout soit permis à l'égard d'un esclave, il y a neanmoins quelque chose que le droit commun, entre les choses qui ont une ame, ne permet pas à l'égard d'un homme; où il est bon de remarquer encore la double fignification du mot permettre, lequel regarde d'un côté l'exterieur. & de l'autre l'interieur.

II. 1. Cette distinction que fait Marcelle a Liv. lib. a dans le Senat de Rome doit être entenduë 26. dans le même sens: La queftion, dil-il, n'est

pas de scavoir ce que j'ai fait, puisque le droit de la guerre me met à couvert de tout ce que j'ai · pû faire contre des ennemis publics, mais feulement de voir ce qu'ils devoient souffrir, entendez felon ce qui est juste & honnête. Ari-

b Pol. 1. stote b marque la même difference, quand il demande fi la servitude qui vient de la guerre doit être appellée juste : il en parle en ces termes: Quelques-uns ne considerant qu'une par-

tie de la justice (car la loi est en effet quelque choc V. plus se de juste c) disent que la servitude où l'on tomhaur, ch. be par la guerre est juste: man ils nient absolu-I V. S. 2. ment qu'elle soit juste de tout point, pun qu'il

peut arriver que la cause de la guerre sera injud lib. 111. fte. Ce que rapporte Thucydide d dans la harangue des Thebains est quelque chose de femblable: Nous ne nous plaignons pas, disentils, de ceux que vous avez tuez dans la mêlée:

ce malbeur leur est en quelque façon arrivé legitimement.

2. De même les Jurisconsultes a Romains Avis sur appellent souvent en un endroit injure, ce une guerre qu'ils appellent droit de captivité en un autre, injuste. & l'opposent à l'équité naturelle; & Sene- al possique b dit que l'injustice a fait naître le nom minium in d'esclave, regardant à l'abus que l'on en fait principio le plus fouvent. T. Live e appelle les Italiens, D de capt. qui retenoient les choses qu'ils avoient enle-xxx11. vées aux Syracusains, des gens opiniatrement e Lib. aheurtez à retenir ce qui étoit injuste. Dion \*\*\*\*111. d de Pruse, aprés avoir dit que les prisonniers d Oret xy. de guerre recouvroient leur liberté quand ils retournoient vers les leurs, en ajoûte la raifon en disant, que c'est parce qu'ils étoient dans une injuste servitude. Lactance pareillement en parlant des Philosophes dit, que quand ils traitent des devoirs qui regurdent la guerre, tont leur discours ne tend ni à la Justice, ni à la veritable vertu, mais seulement à cette vie & aux

ment plusseurs injustices.

III. Nous disons donc en premier lieu, que si la cause de la guerre est injuste, toutes les actions qui en nassent les actions qui en nassent les actions qui en nassent les actions qui en passent les actions qui en passent les actions qui en contrebute dans la forme solemente le: & sur ee fondement tous ceux qui le scachant sont ces actions, ou y contribuent, doivent être mis au nombre de ceux qui sont exclus du Royaumedes Cieux, à moins qu'ils n'en fassent penitence. e Or la veritable penitence, si l'on e 1. Cor. a le terme si le moyen de la faire, requiert ab vi x. solument, que l'on repare le dommage qu'on Jonitie a cause, soit en tuant, soit en faisant dégat, soit en signal.

mœurs civiles. Le même dit un peu plus bas, que les Romains avoient fait legitime-

Avis fur sone guerre injufte. IV. V. a Efaiæ LVIII. c. 6.7.

Ainsi nous voyons, que Dieu rejette le jeune de ceux qui retenoient des prisonniers faits injustement. . Et le Roi des Ninivites faisant ceffer toute fonction aux Juges, leur ordonne de vuider leurs mains de ce qu'ils avoient injustement pris, reconnoissant par une lumiere naturelle, que leur penitence sans une telle restitution seroit une penitence feinte & infructueuse. Et c'est là le sentiment b non seulement des Juis & des Chrêtiens, mais

b Lib preceptorum. legis præ. cepto jubente zyı.

aussi des Mahometans. IV. Ainsi selon les maximes générales, que nous avons établics, les auteurs de la guerre, tant ceux qui l'ont entreprise de leur chef comme les Souverains, que ceux qui les y ont portez par leur conseil, font obligez à la restitution de toutes les choses qui sont les suites ordinaires de la guerre: ou même des extraordinaires s'ils en ont ordonné ou con-

e Sylv. in feille quelques-unes, ou s'ils ne les ont pas

verbo bel- empêchées, pouvant les empêcher. De même les Chefs font responsables de ce m.10.11. & 12. Coustr. qui s'est fait sous leur conduite, & solidaired § 11 n. ment tous les foldats, qui ont contribué à 8. Leff lib. nicht tous les loidats, qui ont contribue a telle que seroit l'incendie d'une Ville : & dans ⊿. Adde leg vulga les actions particulieres, pour le dommage, D. de sur-sis.

d Sylv. d. V. 1. Et je ne crois pas que l'on en doive loco, n. 15. excepter, comme quelques uns font, ceux e Vafq lib. acceptet, controv. qui en servent d'autres, s'il y a en eux de la 111. c 9.n. faute; car une faute quoi qu'innocente, ne 27. Molin laisse pas d'obliger à restitution. d Il y en disp 118. a e qui croyent qu'on ne doit pas rendre les

cho-

III. LIV. CHAP. X.

choses que l'on prend à la guerre, quand dvis sur même elle seroit injuste, parce qu'on pre-une guersume, que ceux qui en étoient les maîtres les ont abandonnées, dés le commencement de la guerre à ceux qui les prendroient. Mais on répond au contraire que personne n'est censé vouloir sans raison jetter le sien : & la guere est de soi bien differente de la nature des contracts.

Il est bien vrai que les Etats qui sont en paix, voulant établir quelque regle certaine qu'ils pûssent suivre, pour ne pas s'engager mal à propos dans la guerre, ont introduit cette proprieté exterieure, dont nous avons parlé; mais elle peut fort bien sublister avec l'obligation interieure de restituer. Et c'est ce quo ces mêmes Auteurs semblent établir, à l'égard du droit concernant la captivité des personnes. Dans T. Live a les Samnites parlent ainsi, Nous avons remove les choses que nous avions prises sur les ennemis, quoi qu'elles parussent nous appartenir par le droit de la guer-re, quoi qu'elles parussent (disent-ils) parce que cette guerre étoit injuste, ainsi que les Samnites l'avoient déja auparavant reconnu. b

2. Il arrive presque une chose pareille dans un contract fait sans fraude, & dans lequel pourtant il y a inégalité ou lesion: Quoi que le droit des gens donne faculté de contraindre celui qui a contracté d'accomplir ce qu'il a promis, l'autre dont la stipulation est injuste, n'est toutefois pas moins obligé par le devoir d'homme de bien, ou de l'honnête vide homme de reduire les choses aux termes de fast. 11. l'équité. c

Tome III.

VI. 1. Comme aussi tout homme, qui à la une guer- veritén'a point causé lui même de dommage yi. Ou qui l'a causé sans qu'il y ait de sa faute;

mais qui se trouve saisi d'une chose qu'un autre a prise en une guerre injuste, est tenu de la rendre; car il n'y a aucune raison naturel-lement juste, qui puisse soussirir qu'il en prive celui à qui elle appartient. Il ne peut pas dire que c'est une punition qu'il ait meritée; enfinil ne peut pas se fonder sur une compen-

a vide su sation; a & ainsi ne peut point retenir juste-

pral. 11. ment cette chofe-là.

Il y a dans Valere Maxime b une histoire qui b lib. 12. vient ici à propos: Les armes du peuple Romain (dit-il) ay ant sous la conduité & les auspices de P. Claudius defait , pris , & vendu publiquement les Camerins ; Ce Peuple, quoi qu'il vit ses Tresors augmentez de cet argent, es ses frontieres étendues par ces nouvelles conquêtes, apporta neanmois un soin extréme à racheter les prisonniers & Trestituer ces terres, parce qu'on n'étois pas bien certain, que cette conquêse eut été justement faite par ce Général.

De même par un Decret du Peuple Romain, on rendit la liberté aux Phocenses, je dis la liberté publique & les terres qu'on leur cLiv.lib.avoit ôtées. c Et quelque tems aprés les Liauviii. guriens ayant été vendus par Pompiljus, on rendit l'argent à ceux qui les avoient achetez. & on les remit en liberté, donnant ordre aussi aLiv.lib. que leurs biens leur fussent restituez. d Le Senat ordonna la même chose à légard des Abderites, ajoûtant cette raison, que la guerre

«Liv-lib. qu'on leur avoit faite étoit injuste. e

XLIII.

III. LIV. CHAP. XI.

2. Toutefois fi celui qui a la chose entre ses mains 2 fait quelques frais & pris quelque peine, il poura, selon les principes que nous avons établis ailleurs, deduire ou pretendre autant qu'il auroit pû coûter au vrai maître; pour recouvrer une chose, dont il avoit perdu toute esperance: que si celui qui en étoiten possession de bonne soi, l'a consumée ou alienée, il n'en répondra point, si ce n'est pour autant qu'on pourra juger qu'il en aura fait son prosit.

#### CHAPITREXI.

Temperament au droit que l'on a de tuer en une guerre juste.

I. Q Ue dans une juste guerre il y a certaines actions , qui manquent de justice interieure ; ce qui est expliqué.

II. Qui sont ceux que l'on peut tuer selon

la justice interieure.

III. Que l'on ne peut tuer en conscience des malheureux, qui se trouvent engagez par force dans un parti.

IV. Ni pour une faute, qui tient le milieu entre les malheurs & la malice; on explique la nature de cette faute.

 Qu<sup>†</sup>il faut distinguer les auteurs de la guerre, d'avec ceux qui ne font que les suivre.

I 2

196 Droit de la Guerre & de la Paix. VI. Que dans ces auteurs là mêmes, il faut distinguer les raisons probables d'a. vec les raisons criminelles.

VII. Que même il est souvent louable de remettre aux ennemis la mort, qu'ils au. roient meritée en punition de quelque cri.

me.

VIII. Qu'il faut apporter le plus de pré. caution qu'il est possible, pour s'empêcher de tuer, même sans dessein prémédité, des personues innocentes.

1 X. Qu'il faut toajours épargner les enfans; les femmes si elles n'ont commis quelque grand crime; & les vieilles gens.

X. Qu'il faut aussi épargner ceux qui ne vaquent qu'à l'Eglise, ou à l'étude.

X 1. Les gens des champs.

XII. Les marchands & leurs semblables.

XIII. Et les prisonniers.

XIV. Qu'il faut recevoir à composition ceux qui se veulent rendre sous des condi. tions raisonnables.

X V. Qu'il faut pardonner aussi à ceux qui

se sont rendus à discretion.

XVI. Ce qui se doit entendre, pourvu qu'ils n'ayent point commis auparavant de crime énorme ; où l'on montre de quelle manière on le doit prendre.

XVII. Qu'il est à propos de pardonner, quand les coupables sont en grand nombre.

XVIII.

III. LIV. CHAP. XI.

X-VIII. Que l'on ne doit pas faire mourir les Otages, s'ils ne sont eux mêmes criminels.

XIX. Qu'il faut s'abstenir de tout combat inutile.

I. T L faut bien se garder, je dis même Temperadans une guerre juste, d'admettre la maxime qu'on prétend établir par ce vers.

a Luca-Denier la Justice est me tout accorder. 2

Ciceron b l'entend mieux en parlant ainsi : b. Off. t-Il y a des mesures d'honnêteté à garder même à plus haut l'égard de ceux qui vous ont offencé : car la liv. 11. vengeance & le châtiment ont leurs régles, ch. xx.

Auffiloue-t-il c ces vieux tems des Romains, xxvii. ausquels l'issue de la guerre étoit toûjours pleine de douceur, ou si l'on se portoit à quelque rigueur, c'étoit par une nécessité inévitable. Seneque da de fa part apellé cruels ceux-là mê-clem. c. me qui ayant raison de se vanger, ne gardent 4aucune moderation dans leur vengeance. Ariftide e en parle aussi en ces termes : O il cenx qui ent droit de se vanger penvent être injustes, s'ils passent les bornes de la vengeance : parce que tout homme qui dans le châtiment va jufqu'à l'injustice, fait à son tour une nouvelle in- fde Ponjure. Ovide f dit d'un certain Roi.

Pourpunir trop le crime,il s'estrendu coupable. 2. Ceux de Platée demandent dans l'oraison d'Isocrate; s'il est juste de les punir si rigoureusement & si demesurement pour des fautes si legeres Le même Aristide s'exprime en ces

Tempera-termes: Ne regardez pas seulement quelles mens auraisons vous avez de vous vanger; mais aussi annage.

11. qui sont ceux de qui vous devez vous vanger;

quinous sommes nous-mêmes, & jusqu'où doit se porter la vangeance pour être juste. Properce louë la conduite de Minos à l'égard de ses ennemis, en disant:

Tout victorieux qu'il fût, il leur fut équitable. Ovide dit la même chose par ces vers:

Ovide dit la même chose par ces vers:

Aux ennemis vaincus il imposa des loix:

Ainsi qu'à leurs sujets sont les plus justes Rois. II. Pour connoître quand la jultice interieure permet ou non de tuer, (car c'est parlà qu'il nous saut commencer) on n'a qu'à consulter ce que nous avons dit au premier chapitre de ce Livre. Déja il arrive que l'on tué quelqu'un, ou avec intention, ou sans intention de le tuer; on ne apeut tuer juste-

intention de le tuer: on ne apeut tuer juiteavité. dement perfonne de propos deliberé, que pourjur. bel-une juste punition; ou quand nous ne pouvons is. n. 16. nous deffendre «Cett à dire, fauver nôtre vie & nous biens fans en venir à cette extrémité.

A l'égard de la deffence, tuér un homme pour des choses perissables, c'est une action qui peut à la vertié compatir avec la justice prise en un sens étroit, mais nullement avec les loix de la charité; & pour la punition il faut, asin qu'elle soit; juste, que celui que l'on punit soit coupable, & même d'un crime qui auroit merité la mort devant un Juge équitable. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet-la davantage, puis que nous croyons n'avoir rien omis de tout ce qu'il en faut sea.

III. LIV. CHAP. XI. 199

scavoir, dans le chapitre de la punition. III. 1. Quand nous avons traité plus haut west au e des refugiez ou mal-heureux ( car il y en a carnage. aussi bien pendant la guerre, que pendant la a Liv. 3. paix ) nous avons distingué l'infortune d'avec 21 5. le crime. Gylippe dans le passage de Diodore Sicilien, que nous avons commencé à citer au même endroit, demande en quelle classe on doit mettre les Atheniens, si c'est en celle des mal-heureux, ou en celle des coupables, & il dit qu'ils ne doivent point passer pour malheureux, ayant d'eux-mêmes déclaré la guerre aux Syracufains, fans que ceux-ci leur eussent fait la moindre injure: d'où il conclut que puis qu'ils faisoient la guerre de gayeté de cœur, il étoit juste qu'ils essuyassent les maux de la guerre.

Les malheureux au contraire sont ceux là, par exemple, qui se trouvent parmi les ennemissans avoir le cœur ennemi; tels qu'étoient les mêmes Atheniens du tems de Mithridate, dont Velleie b Patercule parle ainsi: Si blib.in. quelqu'un impute aux Atheniens , la rebellion qui fut cause qu' Athenes sut ataquée par Sylla, il témoigne ne favoir ni la verité ni l'antiquité; car les Atheniens ont toujours & entoutes chofes été fi fidéles aux Romains , que ceux-cidifoient dans toutes les rencontres où la bonne foi éclatoit, que c'étoit une bonne foi d'Athenes; aureste tes pauvres gens étant opprimez par les armes de Mithridate. furent reduits au plus déplorable état où des hommes puissent tomber: parcequ'à ce même tems qu'ils étoient retenus par leurs ennemis, ils fe voyoient attaquez par leurs amis ; & avoient ainfi le cœur

Tempera- hors des remparts, & le corps au dedans par ment au la necessité qui les y forçoit. Ces dernieres paro-111. les semblent avoir été prises de T. Live, a qui rapporte, qu'Indibilis Espagnol disoit, que son a Lib.

AXVI. corps étoit avec les Carthaginois, mais que son cœur étoit avec les Romains.

2. La raison est (dit Ciceron b) que tous ceux b Pro Quintio. qui voyent quelqu'un maître de leur vie penlent bien plûtôt à ce qu'il peut , qu'à ce qu'il ne doit pas faire Le même dit aussi pour Ligarius: Il y a un troisième tems auquelilse cantonna en Afrique aprés l'arrivée de Varus : Que si c'est un crime , c'eft un crime de necessité , & non pas de volonté. Et c'est ce que Julien imite dans l'affaire de ceux d'Aquilée, selon le témoignage d'Ammien, c qui après avoir rapporté le XXI.

châtiment de quelques uns, ajoûte ces paroles: & pour tout le reste on leur pardonna, parce que c'étoit la necessité & non pas la volonté qui les avoit forcez à ces sanglants combats.

L'ancien Commentateur fur le passage de

& Lib. 1. Thucydide & touchant les prisonniers de Corcyre que l'on avoit vendus en parle en ces termes: Il fit paroître une clemence digne du naturel Grec: car c'est en effet une chose bien dure de tuër des prisonniers après une bataille; & particulierement des esclaves qui ne font point la guerre par leur propre volonté. Ceux de Platée dans cette même Oraison d'Isocrate disent, que ce n'est pas de leur bon gré, mais par force qu'ils ont servi les Lacedemoniens. Le même au sujet des autres Grecs parle en ces termes: Ils étoient contraints de suivre avec le corps le parti des Lacedemoniens, mais pour le cœur étoit

avec vous. Herodote e dit des Phocenses;

III. LIV. CHAP. XI.

qu'ils suivent le parti des Medes, non volontai-Temperarement , mais y étant forcez par la nécessité.

Alexandre de même pardonna, selon le rapport d'Arien a aux Zeldes ; parce qu'ils a lib. 1. avoient été forcez d'entrer dans le parti des Barbares. Nicolas de Syracuse dans l'oraison que raporte Diodore b pour les prisonniers, re-b lib. presente que leurs alliez avoient été contraints de porter les armes par l'ordre de ceux qui les tenoient sous leur domination; & qu'ainsi comme il étoit juste de punir ceux qui font quelque mal de propos délibéré, aussi étoit-il de la justice de pardonner à ceux qui péchoient contre teur volonté. De même les Syracusains se justifiant aux Romains dans T. Live difent, qu'ils clib. avoient troublé la paix par la crainte & l'artifice dont ils avoient été circonvenus. Et c'étoit pour le même fujet qu'Antigone d' disoir qu'il d'Justia avoit eû la guerre avec Cleomenes, & nord pas avec les Lacedemonions.

IV. 1. Mais il faut remarquer que souvent il se trouve entre une vraye injure, & une pure infortune, quelque chose qui tient le milieu, & qui est comme composée de l'une & de l'autre; en forte que l'onne peut pas dire, qu'une action foit purement de dessein prémédité & volontaire, ni purement involon-

taire & fans dessein.

2. Aristote donne à cette espèce le nom de plebe, quel'on peut désigner par celui de legere faute. C'est ainsi qu'il en parle : e Des choses que e Moral. nous faisons volontairement , nous en faisons lib. v. . quelques unes après avoir délibéré, & d'autres : fans deliberation : nous les faifuns après avoir delibere, quand notre elprit a fait reflexion, &

rampera, nous les faisons sans déliberation, lorsque nous mont au les faisons sans avoir réslechi. Comme donc il cannes, arrive dans la societé des hommes, que l'on 1V.

pent causer du dommage à un autre en trois façons; on apelle malheur ce qui arrive par ignorauce : comme si quelqu'un fait quelque chose contre une autre personne que celle qu'il croyoit; on autre chose qu'il ne pensoit; ou d'une autre maniére qu'il ne vouloit, ou contre ledeffein qu'il avoit formé; en sorte, par exemple, qu'il avoit crû le fraper d'une autre chose, que celle dont il l'auroit frape, de fraper un autre bomme , ou pour un autre sujet : & qu'il seroit arrivé ce qu'il ne s'étoit nullement proposé , ayant (fi vous voulez ) bleffe quelqu'un , qu'il ne vouloit que piquer, ou n'ayant pas blessé celui qu'il avoit intention de bleffer , nide la manière qu'il vouloit. Ainsi le mal qu'il fait en tous ces cas contre son attente est un malheur.

Que si l'on a pù en quelque maniére s' attendre de le prevoir à G qu'il n'y ait pourtant aucun mauvais dessein, ce sera alors une espèce de legere saute. Car celui-là aproche bien près d'une faute, qui a en lui le principe de l'action: comme au contraire celui qui n'a point ce principe agit par malbear. De meme si quelqu'un sait quelque chose avec connoissance, mais son sustesois avec délibération; l'on ne pourra pas des avoirer qu'il ne sais fou ne injure comme ce qu'on sait dans un trausport de colere, ou de quelqu'aurre passion naturelle, ou par une nécessité inévitable: carquiconque offence s' fait mal par un mouvement de colére, n'est peut-tre pas exempt de faire injure, mais neaumoins il ne pour a par site de la present de colére, mais neaumoins

il ne pourra pas être appellé injuste ni méchant. Comme au contraire si quelqu'un fuit la mêIII. LIV. CHAP. XI.

me chose de propos déliberé, il passera avec rai- Tempera-Son pour un injuste & un méchant homme.

4. C'est donc avec juste sujet qu'on croit que les choses qui se font par colere ne se font pas de dessein prémedité; car ce n'est pas celui qui fait quelque chose par colere , qui en est l'auteur , c'est celui qui a provoqué cette colére. Et c'est pour cette raison que dans le jugement de telles actions on ne met en question que le droit & non pas le fait : parce que la colére naît du tort que On ne demande pas ici l'on croit avoir reçû. comme aans les contracts, si la chose dont il s'a. git a étéfaite ; car à l'égard des contracts , il faut nécessairement que celle des parties , qui n'accomplit pas ce qu'elle a promis, soit de mauvaise foi , à moins qu'elle n'eut perdu la mémoire, mais on demande seulement si ce qui a été fait a été justement fait.

Or celui qui a le premier dressé des embuches ?. ou irritel'autre n'a rien fait par ignorance; & par conséquent il ne faut pas s'étonner si l'un croit qu'on lui a fait injure, & si l'autre ne croit pas en avoir fait, ce n'est pas toutefois, que celui qui dans une telle rencontre se vange de l'autre, ne puisse être injuste; il l'est sans doute en cas , par exemple, qu'il passe les bornes del'égalité ou de la proportion dans sa vengean-

ce.

Il en est de même d'un bomme juste, il sera juste s'il agit justement de propos déliberé, autrement ce sera bien volontairement qu'il agira justement ou fera de bonnes actions, mais ce ne Jera pas de dessein prémedité.

4. Aureste pour les actions qui ne se font pas de propos délibéré, les unes sont plus & les autress

204 Droit de la Guerre & de la Paix. tres sont moins dignes de pardon; celles qui mement au Cathere.

ritent d'être pardonnées sont celles qui se font IV . non seulement per ignorance; mais aussi à cause de cette ignorance : Et pour celles qui se font véritablement par ignorance, mais non pas à cause de cette ignorance, qui se font, dis-je, par ces déréglemens d'esprit, qui passent les boxnes ordinaires de la nature de l'homme, elles ne méritent aucun parden J'ai voulu mettre ce passage tout au long, parce qu'il est parfaitement beau, & d'un très-grand usage; & que n'étant pas d'ordinaire affez bien traduit, il n'est

par conséquent pas trop bien entendu. 5. Michel a d'Ephese expliquant cet endroit Nic. x 1"d'Aristote, met pour exemple de ce qui arrive sans y penser, & sans qu'on l'ait pû prévoir,

lors qu'un homme en ouvrant une porte bleffe fon pere; ou en s'exerçant à tirer de l'arc dans un lieu écarté blesse quelqu'un : Et pour exemple de ce qu'on a pû prévoir, maisoù il n'y a point de malice; lors qu'un homme tire de l'arc dans un grand chemin. Le même Auteur met pour exemple de la nécessité, un homme qui fait quelque action injuste, étant pressé par la faim ou par la soif : & pour exemple des passions naturelles, les choies que l'amour, la douleur, la crainte nous font faire.

Il dit que l'on fait quelque chose par ignorance, lors qu'on ignore un fait, comme quand quelqu'un ignore qu'une femme est mariée. Que l'on fait quelque chose par ignorance, mais non à cause de cette ignorance, lors Voyez qu'outre cela on ignore le droit : \* & que l'on est quelquesois excusable d'ignorer ce drois.

Dioit.

&.

III. LIV. CHAP. XI. 205 & quelquefois non; ce qui s'accorde parfaite-Tempera-

ment à ce que disent les Jurisconsultes. a

Il y a encore dans Aristote b un passage semlabable à celui-cien ces termes: l'équité nous or- a b&
donne de ne pas mettre les suetes au même rang de luis
que les cripses, ni les maibeurs au même dang de luis
que les cripses, ni les maibeurs au même degré l'an
que les fautes: Par les maibeurs on entend ce b Lib. t;
qui arcive sans qu'on l'ait pâ prévoir, & ce de atte
qu'on fait sans aucun mauvais dessein. Par les otatoisfautes, ce que l'on a pà prévoir, mais où il n'y
a aucune mauvais intention, & par les crimes
ce que l'on fait de propos délibéré & par malice. Les Anciens ont marqué ces trois degrez;
& cils se trouvent même dans ce vers d'Homere
cottage.

Il n'est point ignorant, imprudent , ni méchant.

6. Il y a une semblable division dans Marcien: d On péche (dit-il) ou de dessein prémédité, ou d'L. pers par emportement, ou par accident: De dessein dum 6.2. prémédité, comme des voleurs qui forment un D depæ parti pour voler : Par emportement, comme nis. lors qu'étant pris de vin l'on en vient aux mains ou aux armes : & par accident, comme quand à la chasse, on tue un homme en penjant tuer une bête. Ciceron e distingue en cette manière e De off. ces deux choses, je veux dire ce qui se fait de 1. dessein prémédité, & ce qui se fait par emportement : Il importe beaucoup , dit-il , de considérer dans toutes sortes de crimes, si on les commet par quelque transport d'esprit, qui le plus souvent passe & est de peu de durée ; ou bien à dessein, & de propos délibéré : car les fautes qui arrivent par un mouvement soudain .

mo.

Tempera- dain, sont bien plus legéres que celles qui ment au sarnage. Sont préméditées. Philon a en parle aussi de v. la même maniere dans l'explication des loix

aLib. 11. particulières ; voici fes paroles : Le crime Specia- put de minué ac moitié, lors qu'il n'a point été précédé d'une longue délibération d'ef-

prit.

7. Et c'est particuliérement de ce genre-là que sont les choses que la necessité excuse, si b voyez toutefois elle ne les justifie b pas tout à fait : plus haut car comme parle Demostene contre Aristoliv. 1 1. Crate: Les efforts que la nécessité fait sur nous, en xx. & nous ôtent le jugement, & empêchent de voit icidevant ce qu'il faut ou ne fant pas faire; c'est pour quoi des Juges équitables ne doivent pas les examiner si fort à la riqueur. C'est aussi en ce sens

que le même Demostene l'explique plus au long dans l'oraifon du faux témoignage contre

cLib. 14. Etienne. Thucydide c dit pareillement ; qu'il est vraisemblable que Dieu même est prêt de pardonner à ceux que la guerre, ou une sem-blable nécessité oblige de faire quelque mal ; puisque même tes Autels des Dieux donnent refuge anx fautes involontaires ; & que le crime n'est imputé qu'à ceux qui sont volontaire. ment méchans, mais non pas à ceux que l'ex-

trême nécessité force de l'être.

Les Cœrites dans T. Live d prient les Rod Lib. mains, de ne pas appeller dessein prémédité, ¥II. une vraye contrainte & une pure nécessité. Ceque Justine dit ainsi : L'action des Phocenses e Lib. PIII.

étoit en execration , à cause du sacrilége qu'ils avoient commis, cependant elle attira plus de haine fur les Thebains, qui les avoient ponffez à cette extrémité , que sur enx-mêmes. Ainfi. III. LIV. CHAP. XI. 207

au Jugement d'Hocrate, tout homme qui cher-Temperache à se tirer d'une extrême misser par la dépra-ment au vation, couvre son crime du voile de la nécessi-

vation, couvre son crime du voile de lu mécessité. Aristide dit que les tems fâcheux servent enquelque sagon d'exeuse aux Rebelles. Et Philostrate parle ainsi des Messeniens accusez de n'avoir pas voulu recevoir ceux qui étoient bannis d'Athenes: Toutes leurs raisons, dit-il, consissent demander pardon; donnant à entendre que la considération d'Alexandre & la crainte

qu'ils avoient de son ressentiment, dont en Grece il n'y avoit lieu qui n'eut ressenti les effets, les avoient obligez de faire caqu'ils avoient fait.

Il en est de même de celui dont Aristote fait la description en disant ; Il n'est que demi méchant ,il n'est pas injuste; parce qu'en effet il n'a pas mauvaise intention. Et Themistius raporte à la question que nous traitons ces différentes especes, en disant dans l'éloge de l'Empereur Valens: Vous avez Schfaire distinction entre le crime , la faute & le malheur : & quoi que vous n'étudiez pas les livres de Platon, ni d'Aristote , vous ne laissez pas de pratiquer leurs maximes par vos actions. Vous avez mis de la différence entre ceux que le même crime envelopoit; J'entens que vous n'avez pu seulement distingué ceux qui du commencement avoient été les boutefeux de la guerre, d'avecceux. ani dans la suite s'étoient laissez emporter à la violence des armes; mais d'avec ceux-la aussi qui avoient sucombé sous les loix du vainqueur; C'est pourquoi vous ne les avez pas cra dignes d'une égale peine , vous avez puni les premiers, vous avez fait correction aux autres, & vous avez en compassion des derniers.

8 Lc

Tempera- 8. Le même veut en un autre endroit, ment au qu'un jeune Empereur sache quelle est la diffesarrage.

1v. rence qu'il y a entre le malbeur, une legere fau-

te, & ur ya tente le madoui, une legere jaute, & ur crime; & combien il est de l'honneur d'un Prince de faire grace à celui-là, de corriger l'autre, & de ne punir que ce dernier. Ain-

a Lib. v. fi dans Joseph a Tite se contente de punir effecbelli jud. sivement le chef d'une mauvaise action, où plusieurs étoient engagez, & de ne faire aux autres

qu'une réprimande de bouche.

Les vrais malheurs ne méritent aucune punition, ni n'obligent à uu cune reftitution de dommage. Les crimes obligent à l'un & à l'autre; & pour la faute qui tient le milieu entre les deux, comme elle oblige à reftitution, auffi ne merite-t-elle fouvent aucune punition, & moins encore une punition de mort. C'est le sens que l'on peut donner à ces vers de Valerius Flaccus.

Ceux qui contre leur grése portent au carnage, Ont des remords cuisans, que le sort les engage Ace cruel excès du vrai crime approchant; Que de sang froid sans cesse ils se vont repro-

chant.

6 Gall.

V. Le précepte que donne Themiftius, qu'il faut diffinguer ceux qui ont été les auteurs de la guerre, d'avec ceux qui les ont fuivis', a de fréquens exemples dans l'Histoire. Herodote b rapporte que les Grecs avoient punic ceux qui avoient confeillé aux Thebains de

fe révolter & de se donner aux Medes. Et T.

d'Ardée pour la même raison. Le même Audib. teur d'dit que Valerius Levinus, ayant pris la xxxx. Ville d'Agrigent sit trancher la tête aux Chess

de

III. LIV. CHAP. XI. 209 de la faction, après les avoir fait battre a-Temperavec les Laguettes, & que pour les autres il ment a les fit vendre avec le pillage. Et en un autre endroit : Que les Villes d'Atelle & de Calafie s'étant rendues, on n'en punit non plus que les principaux. De même en un autre endroit on s'adresse au Senat en cette sorte: Puis que les auteurs de la révolte ont reçû des Dieux & de vous (Auguste Assemblée) le juste châtiment qu'ils avoient merité; que vous plaitil à present de faire de cette populace innocente; & l'Historien ajoûte qu'à la fin on leur pardonna leur donnant même droit de bourgeoisie. Ce que l'on fit, comme le même Auteur a remar- a Lib. que ailleurs, afin que la punition s'arrêtat au xxviii. lieu d'où étoit venu le crime. Dans Euripide onfait l'éloge d'Eteocle d'Argos en ces termes.

Par un principe de Justice Il veut toujours que l'on punisse, Le véritable criminel; Qu'on le distingue comme tel De la Ville & de la Patrie. Que bien souvent on calomnie Pour le mauvais gouvernement D'un Prince plein d'emportement.

C'est pour cette raison, que les Atheniens felon Thucydide b , se repentirent de l'arrêt b Lib. qu'ils avoient rendu contre les Mityliniens, parce qu'ils ordonnoient de passer tous les babitans de la Ville par le fil de l'épée, au lieu de borner ce suplice aux auteurs seuls de la révolte. Aurapor t de Diodore, Demetrius après la prise de Thebes, se contenta de faire mourit dix des principaux auteurs du soulevement.

VI. 1. Et même il faut dans les auteurs ment au de la guerre, mettre de la distinction entre vi. les raisons qui les y ont portez : il y en a qui à la vérité ne sont pasjustes, mais qui sont pourtant telles ,qu'elles p euvent surprendre

a Vict.de des esprits qui vont à la bonne foi. a

L'auteur à Herennius b veut que ce soit un 2 59 bLib.11. trés-juste sujet de pardonner, quand celui qui a fait une faute n'a point été animé de haine ou de cruauté, mais d'un motif de charité & d'un e Lib. 11. zele bien fondé. Le sage de Seneque e aonnera

de clem, quartier aux ennemis; & même quelque fois leur déférera des bonneurs, s'ils n'ont pris les armes que pour une cause honête, comme feroit pour garder la foi qu'ils doivent, ou pour satisfaire à une alliance, ou pour défendre leur

liberté. Dans T. Live de les Coerites demandent pardon de la faute qu'ils avoient faite, d'a-VIII. voir été au secours des Phocences, s'excusant fur ce qu'ils étoient leurs proches parents. Et les Romains pardonnent aux Chalcidiens & autres qui avoient assisté Antiochus, à cause de l'alliance qu'ils avoient avec lui. Aristide

e Leuc- e dit, que les Thebains qui avoient suivi les trica. 11. Lacedemoniens contre les Atheniens furent à la vérité participans d'une mauva fe action ; mais qu'ils la convroient de quelque espece de Justice, alleguant l'engagement de leur foi

aux chefs de teur alliance.

2. Ciceron F dit qu'il faut donner quartier à ceux qui n'ont été ni cruels ni tyrans pendant la guerre; & qu'avec cela on ne doit pas ufer de tant de rigueur dans des guerres, où pour prix de la victoire on ne fe propose que la gloire de regner. Ainsi le Roi Ptolemée fait entendre

III. LIV. CHAP. XI.

tendre à Demetrius, qu'ils ne se faisoient pas Temperaune guerre à outrance mais qu'ils combattoient ment au seulement pour la Puissance Souveraine & carnage. pour la gloire. Severe parle dans Herodien a en alib 111. ces termes : Lorsque nous avons fait la guerre contre Niger, nous n'avions aucunes raisons bien plausibles d'être ennemis: car il ne s'agissoit entre nous que de la Souveraineté, qui étoit encore alors en contestation, & que chacun de nous tiroit à lui par un mouvement égal d'ambition.

3. Souvent il arrive ce que dit Ciceron b de b Epift. . la guerre de Cesar & ce Pompée en ces termes : Il y avoit de l'obscurité dans leur droit. C'étoit d'illustres chefs qui combattoient l'un contre l'autre, ainsi plusieurs doutoient au milieu de ces deux partis lequel étoit le meilleur. Et ce que le même dit en un autre endroit : e Ilest vrai cpro M. que nous sommes coupables de quelque faute provenue de cette erreur à laquelle tous les bommes sont sujets, mais certainement nons

sommes exempts de crime.

Cela est sans contredit, & l'on juge absolument dignes de pardon, les fautes que l'on commet, comme dit Thucidide, sans malise , & bien plûtôt avec quelque déchet de saréputation. Le même Ciceron parlant de Déjotare use de ces paroles : Il n'a rien fait par une baine particuliere qu'il eut contre vous, mais il afailli par l'erreur commune. Salutste dans fon Histoire s'exprime ainsi. Le reste de la troupe s'est gouverné plûtôt à la maniere du menu peuple, qu'avec discernement; l'un a suivi l'autre comme le croyant le plus sage. De même je pense que ce que Brutus a appliqué

Tempra- aux guerres civiles ne conviendroit pas malà ment aux guerres civiles ne conviendroit pas malà ment au beaucoup d'autres guerres: Qu'il vaus mieux ennege.

VII. employer la févérité pour les prévenir , qu'exercer [a colere fur les vaineus, pour les terxercer [a colere fur les vaineus, pour les ter-

a Bem. miner. a

\* III.

xi VII. 1. Et quand même la Justice ne l'éxigeroit pas, c'est une action toutesois digne de la douceur de la moderation, & de la grandeur d'une ame genereuse. Le Peuple Romain (dit Saluste) a augmente sa puissance en pardonnant. Et Tacite b l'exprime en ces termes Autant qu'ilfant saire paroitre de sermet é contre des ennemis publics, autant saut-il témoi-

gner de douceur & de bonté a des malbeureux qui demandens quirtier. C'est une action de c De bêtes sauvages (dit Seneque c) & encore des clem. bêtes qui n'ont rien de genereux, que de s'acbar-

ciem. bêtes qui n'ont rien de genereus, que de s'achartics, ner à mordre & à mal-traiter ceux qu'elles ont abbatu. Les Elephans & les Lions ne touchent point à ce qu'ils ont terrassé. Souvent ce que dit Virgile par ces vers vient à propos...

Là jamais les Troyens ne mirent la victoire : Où l'ame des vaincus est le prix de la gloire.

d lib. 4. Z. Il y a dans l'Auteur à Herennius a un paffage digne de remarque sur ce sujet, en voici les paroles: Nos anceres avoient une loñable maxime, c'étoit de ne faire monrir aucun des Rois qu'ils premoient prisonniers. El pourquoi à vôtre avis è parce qu'il est indigne de convanure la saveur que la fortune nous suit, par la mort de ceux que la même fortune avoit élevez, un pen auparavant à un étas sublime de grandeur Est de puissance. Ony dites-vous mais il vient dem attaquer à la sête d'une rmée. Je ne m'en sur les

III. LIV. CHAP. XI. Souviens plus. Etpour quoi?parce qu'il est d'un Tempera-

cœur m. gnanime de ne prendre pour ennemis ment au que ceux qui disputent la victoire , & de les regarder comme hommes aussi tot qu'ils sont vaincus; afin que cette mag nunimité puisse calmer la guerre, & cette douceur cimenter la paix. Mais s'il fût demeuré victorieux en auroit il use de même? sans doute il n'auroit pas été si sage. Pourquoi donc lui pardonner ? parce

que c'est ma coûtume de mépriser cette sorte d'emportement de folie, Enon pas del'imiter. Que si vous l'entendez des Romains ( ce qui est incertain, car cet Auteur se sert de raisons étrangeres & supposées ) vous trouverez que

cela est directement opposé à ce qui est contenu dans le Panegirique de Constantin fils de Constance en ces termes : Ilfaut avouer qu'encore que ce soit un grand témoignage de prudence de sçavoirvaincre des rebelles par la donceur & le pardonic'est pourtant une preuve bienplus éclatante de courage de sçavoir les mettre sous ses pieds dans le fort de leur animosité. Vous avez, Seigneur, fait revivre cette ancienne confiance de l'Empire Romain, qui se vengeoit des chess des ennemis qu'il avoit sait prisonniers, & qui s'en vengeoit en les faifant mourir. Car alors ces Rois captifs ayant servi à l'honneur du triomphe du vainqueur, depuis la Porte jusqu'à la place des triomphateurs, étoient menez en prison aussi tôt que le Général tournoit son Char vers le Capitole: & là ils étoient mis à mort:un feul Perfée, à la priere de Paul a Æmille à qui , il s'étoit rendu, évita cette Loi rigoureuse. Tous les aut-es qu'on privoit de la lumiere dans les Paulo fert, aprendent aux Rois à diener mieux recher- Amilio.

214 Droit de la Guerre & de la Paix. Tempera cher l'amitié des Romains, qu'à irriter leur muni au Justice.

sathage. Mais celui-ci va un peu trop loin: Joseph parle bien de la severité des Romains en mêmes termes; dans l'histoire de Simon, fils de Jora, qu'ils sirent mourir, mais il ne fait mention que de ces fortes de chefs, tel qu'étoit Ponce le Samnite, & non pas de ceux qui portoient le nom de Rois; Voici le sens de ses paroles: Le triomphe finissoit quand on étoit arrivé au Capitole où étoit le Temple de Jupiter : car selon l'ancienne coûtume de Rome les Généraux étoient obligez d'attendre là, qu'on leur vint annoncer la mort du chef des ennemis.C'étoit Simon fils de Jora qui étoit mené en triomphe parmi les prisonniers de guerre, alors on lui mit une corde au cou, & on le tira de force vers la place publique , les Archers le chargeant cependant de coups: C'est en ce lieu là que les Romains ent accoutume de mener au supplice ceux qui sont condamnez pour des crimes dignes de mort. Aussi tôt donc qu'on rapporta qu'il avoit perdu la vie, on n'entendit que væux de prosperité qui furent suivis de sacrifices. Ciceron a dit presque la même chose.

a Verrina de fuppliciis.

Nous avons beaucoup d'exemples de Chefs qu'on a ainfi fait mourir: nous en avons à la vérité quelques-uns de Rois comme d'Ariftonique, de Jugurtha, d'Artabasse. Mais nous voyons austi qu'outre Persée, ceux ci, sçavoir Syphax, Gentius, Juba, & du tems des Cesars Caractaque, & autres, ont été exemptez dece supplice; pour saire voir que les Romains mettoient en consideration la cause de la guerre, & la maniere dont on la III. Liv. Chap. XI. 215
taifoit; quoi que Ciceron, a auffi-bien que Temperad'autres, reconnoissent qu'ils passoines de l'équité par la severité qu'ils exervii.
çoient dans la victoire.

Aussi Paul Æmille dans l'assaire de Persée, sait cette leçon judicieuse aux Senateurs Romains, selon le raport de Diodore b Sicilien: b Exc. Que s'ils me raignoient point les bommes, ils devoient craindre lu vangeance divine, qui tonjours est prête à fendre sur la tête de ceux qui user insolemment de la victoire. Plutarque c remarque pareillement, que dans les guer-c Plut-res entre les Grecs, tout ennemis qu'ils sus-fient, on n'avoit jamais porté les mains sur la personne des Rois de Lacedemone par respect

pour leur Majesté.

4. Il faut donc conclurre, qu'un ennemi qui voudra écouter, non ce que les loix humaines lui permettent, mais ce que fon devoir, l'honnêté, & la vertu lui fuggerent, ne trempera jamais fes mains dans le fang de fon ennemi; ni ne donnera jamais la mortà perfonne, fi ce n'est pour l'éviter lui-même, ou pour quelque chose de semblable; ou enfin pour des crimes perfonnels, qui foient parvenus à cet excés, que de meriter la mort. Et bien plus il fera grace même à que: ques-uns de ceux qui meriteroient la mort, ou de toute la peine, ou du moins en leur donnant la vie, foit par un motif d'humanité, foit pour d'autres legitimes raisons.

Le même Diodore a Sicilien que j'ai cité, d Lib. dit excellemment que la prife des villes, le gain xxvii. des battailles, ¿5° ces autres avantages que l'on jent remporter dans la guerre, sont souvent des

effets

Tempera- effets de la fortune plûtôt que de la valeur : ment au mais que de faire grace à des ennemis vaincus. vill.ix, quand on a tout le pouvoir entre ses mains, c'est un effet de la Sagesse seule. Nous lisons de même dans Q. Curce ces paroles : Quoi qu' Alexandre eut sujet de s'animer d'une juste colere contre les auteurs de la guerre, il pardonna néanmoins généralement à tous,

VIII. Pour ce qui regarde la mort de ceux que l'on tuë par un accident non prémedité, il faut observer ce que nous avons dit plus haut, qui est que si ce n'est pas un principe de Justice, c'en est un de charité, de ne rien entreprendre, qui puisse causer la perte de ces personnes innocentes, que quand il s'agit de choses trés importantes, & desquelles dépend le falut d'un grand nombre d'autres personnes.

Polybe, est de même sentiment que nous, quand il parle ainsi : Il est de la vertu des gens de bien de ne pas faire une guerre sanglante & carnaciere, même contre ceux qui servient en quelque façon méchans, ou plûtôt de ne la faire que pour tirer raison & satis-faction de l'offense, sans envelopper dans la vengeance l'innocent avec le coupable ; au contraire il faut pardonner même aux coupables à cause des innocens.

XI. 1. Ces choses une fois bien entenduës, il ne fera pas mal aise d'établir celles qui descendent dayantage dans le détail. Que l'âge excuse les enfans, & que le sexe parle en sa. b Lib. de veur des semmes ( dit Seneque b dans les livres où il se met en colere contre la colere) Dieu dans les guerres des Hebreuxeveut aprés même cheurer.

X 2 ++

### III. LIV. CHAP. XI. 217

que des ennemis auront refuié la paix qu'on Tempreleur aura offerte, que l'on éparque les femmes ment au & les enfigns; hors, à l'égard d'ul petit nom bre de Peuples exceptez par un commandement particulier; la guerre qu'on faifoit contr'eux n'etant pas en effet une guerre, que leur fissent des hommes, mais Dieu même, & laquelle, pour cette raison, l'on appelloit la guerre de Dieu. Et lors même qu'il ordonna de tuër les femmes des Madianites, a à cause a Numi de ieur propre crime, il voulut que l'on épargnat les filles.

Bien plus, lors qu'il menaça les Ninivites b b Jon. dans le fort de sa colere, de les mettre tous à 1v.2. seu de la simple de la simple de la simple de la simple seu leur crimes énormes, il trouva bon toutefois de se lailser flechir par la compassion, en saveur de tous ces milliers d'ames, dont l'âge n'étoit pas capable de discerner le bien d'avec le mal. Ce qui se rapporte à la penisse de Seneque, «quand il parle en ces c Delra, termes: Peut on se mettre en colere contre des entre seus en se me se

### Quel crime où des enfans meriterent la mort?

Que si Dieu a fait & ordonné de telles chofes; Dieu (dis-je) qui peut fans injustice, quoi que sans aucun sujet, mettre à mort quelques personnes que ce soit, & de quelque sexe, & de quelque âge qu'elles soient, comme étant l'Auteur & le Maitre absolu de la vie; Que n'est il pas justic que des hommes fastent, puis qu'il ne leur a donné aucun droit sur les hommes, qu'autant qu'il est necessaire qu'ils en ayent pour le salut & Tome III.

Townson Cares

la conservation de la societé des hommes? Tempera-2. En premier lieu, voici, touchant les ment ass carnage. enfans, le jugement de ces Peuples & de ces IX. tems aufquels regnoient davantage les dewict. de Jure belli. voirs de l'honnêteté. Nous avons les armes à la main (dit Camille dans T. Live ) non contre cet n. 36. âge, que même on a coûtume d'épargner dans la prise des villes, mais contre les gens armez. ajoûte que c'est là une des loix de la guerre,

c'est à dire, des loix naturelles. Et Plutarque parlant de la même chose dit, que parmi les milli. gens de bien, il s'observe même quelques loix dans la guerre. Où vous remarquerez ces termes, parmi les gens de bien, afin de faire difference de ce droit interieur d'avec ce qui est établi par l'usage & l'impunité. C'est aussi

c lib. t. pour ce sujet que Florus e dit, que l'on ne peut faire autrement sans blesser la probité. Nous trouvons en un autre lieu de T. Live ces parod lib.

les : d C'est un âge que les ennemis épargnent mê-XXIV. me dans l'excés de leur colere : & plus bas : La cruauté en est venue jusqu'au carnage des en-

fans. 3. En second lieu, ce qui s'observe toû-

jours à l'égard des enfans qui n'ont point l'ufage de la raison, s'observe d'ordinaire aussi à l'égard des femmes ; cela s'entend fi elles n'ont rien commis de particulier, qui merite châtiment, ou si elles n'ont point fait l'office & les actions des hommes: étant du reste un sexe peu adroit & inhabile aux armes, comme parle e Octavia. Stace. Neron dans la tragedie e appellant

Octavie son ennemie : le Prefect lui répond :

Une femme porte-t-elle ce nom?

Alexan-

#### III. LIV. CHAP. XI. 219

Alexandre dans Q. Curce dit, qu'il và pus trasportace des faire la guerre contre des efelaves ui menta a contre des semmes: Il saut (ajobte t-il) que ce- x lui que je regarde comme enuemi foit arnel. Et a lib. r. Gryppe dit dans Justin b que jamais aucun de b lib. se ancêtres n'avoit tourné fei armes contre dex xxxvitt. jemmes, quelques guerres domestiques & trangéres que l'on eut jait: Le sexe les ayant, comme à l'ordinaire, tohjours mises également à couvert, & des perist de la guerre. É de la colere des vainqueurs. Un autre dit de même dans Tacite; qu'il fait la guerre ouvertement contre des gens armez, & non pas coutre des femmes.

4. Valere e Maxime appelle une cruaut c lib. 1x.

4. Valere e Maxime appelle une cruauté in la tarforcence de exercable, celle que Munatius en la fans. Diodore d'apporte que les Carthagi d'lib. nois, à la prife de Selyono, tuferent inhumai. xiii nement les bêtes, les femmes, & les enfans, ce qu'il appelle ailleurs une cruauté. Latinus e lib. xiv. Paccatus appelle les femmes, m sex que la

querre épargne.

5. En troisséme lieu, nous avons le sentiment de Papinius, qui dit la même chose au sujet des vicilles gens, dans ce vers:

# Mars pour les vieilles gens ent toûjours du respect.

X. I. C'est outre cela une maxime qu'il faut en général observer, à l'égard des personnes même de sex masseulin, dont le genre de vie n'a aucun commerce avec les armes. E Le suite d'arange doit l'adresser par le droit de la guerre à loco. des gens, qui out les armes à la main, G qui réglishent, dit T. Live, & entendant le droit, qui xeviis.

Tempera. ment au carnage. a Ant. ¥11. C. 3. b Liv. lib. v.

est conforme à la nature. C'est sur ce principe que Joseph a dit qu'il est juste de punir dans le combat ceux qui ont pris les armes ; mais qu'il faut épargner les personnes qui sont innocentes. Camille ayant forcé la Ville de Vejes ordonna d'épargner ce qui étoit sans armes. b

Il faut en premier lieu, mettre en ce rang-là les personnes dévouées à l'+ glise; parce que c'a été de tout tems l'usage & l'ordre de toutes les Nations, qu'ils s'abstinssent de porter les armes: & que réciproquement on les épargnat dans la guerre. Ainsi les Philistins, quoi qu'ennemis des Juifs, ne firent aucun mal aux Prophetes qui demeuroient ensemble à Gaba. e De même David se sauva avec Samuël en un

d i Sama X1X 18

Gtzc.

x 5 & 10. autre lieu où il vavoit un femblableCollege de Prophetes, comme en un lieu qui étoit à couvert de la violence des armes, d Plutarque e e Quaft. de son côté rapporte que ceux de Crete, quoi que fortement acharnez les uns contre les autres dans des guerres civiles, ne firent pourtant jamais aucun mal aux Prêtres; ni à ceux qu'ils appelloient Brûleurs, les nommant ainsi parce qu'ils avoient la charge de brûler & d'enterrer les morts. On peut rapporter à ceci ce Proverbe Grec : Il n'v a pas en un feul Bruseur de

flib.viii. manque. Strabon fremarque de même qu'encore que la Grece se trouvat autrefois toute en feu par la guerre, on laissoit néanmoins vivre dans une profonde paix, non sculement les Eléens comme étant consacrez à lupiter, mais aussi leurs hôtes.

2. Ceux qui menent un même genre de vie que les Prêtres, meritent en ceci avec rai-

fon

son le même traitement qu'eux; tels que sont Temperales Religieux & les Convertis, c'est à dire les ment au penitens ; les Canons ofondez fur l'équité na carnege. turelle veulent qu'on les épargne comme on épargne les Prêtres mêmes. Vous y ajoûterez e c de auffiavec justice ceux qui s'appliquent aux bel treng. & les lettres, comme à une étude honnête & utile pace.

au genre humain.

XI. Les gens qui labourent la terre viennent ensuite, & les Canons les mettent aussi de ce nombre. Diodore b Sicilien rapporte à b 11b. 11. la louange des Indiens, que dans la guerre les Bibl. ennemis s'entretuoient les uns les autres, mais qu'ils ne touchoient jamais aux gens des champs, les confiderant comme gens nez pour l'utilité commune. Plutarque pareillement dit des anciens Corinthiens & des Megares ; que personne ne faisoit non pas même le moindre mal aux Paisans. Et Cyrus e fait sçavoir au Roi des Assiriens ; e Xen. de qu'il étoit prêt de donner quartier & de faire tout Cyri. inbon traitement aux gens de la campagne. Suidas fit. v. de même dit de Belisaire ; qu'il épargnoit tellement les Paisans & avoit un si grand join d'eux, que tandis qu'il avoit commandé, l'on ne leur avoit pas fait la moindre violence.

XII. Le Canon ajoûte les Marchands, & il ne faut pas l'entendre de ceux-là seulement qui ne demeurent que pour un tems dans un païs ennemi, mais de ceux-là mêmes qui font fujets actuels; parce que leur vie est de même genre que celle de ces autres personnes éloignées du maniment des armes. Et sous ce nom l'on comprend aussi les artisans & les ouvriers dont l'intérêt est de cultiver la paix, &

non pas la guerre.

XIII. Kз

Temperament au carnare. XIII. XIII. 1. Pour venir à ceux qui avoient pris learnes, nous avons déja rapporté ce que dit Pyrrhus dans Seneque, que l'honneur, c'eft à dre l'équité nous défend d'ôter la vie à un prifonnier. Nous avons de même fait mention d'une pareille penfée d'Alexandre, qui mettoit les prifonniers au rang des femmes, & nous ajoûterons maintenant celle de faint Augustin a qui dit, que c'est la necessité past doit obliger qui dit, que c'est la necessité past doit obliger.

s ad Bonif. ep. 1.

a qui dit, que c'est la necessité qui dois obliger de tuer l'ememi dans le combat és non pas la volonté: car de même que l'on rènd résistance pour résistance à un homme qui combat és que tissif on lui dois de la clamence, quand il est vaince uous sais president, est particulierement quand on n'a pas sujet a apprehender qu'il trouble la paix. Xenophon dit d'Agestiaus; qu'il donno ordre aux sollats de me point traiter les prisonniers comme des criminess, mais de les forguer comme des hommes. Il y a pareillement dans Diodore de Sicile, que les Greess s'opinisistent contre coux qui réssient, mais qu'ils leur donneur

b lib. x111. c lib. x111.

quartier, quand ill les ont founns. Auffi selon le jugement du même Auteur, e les Maccdomiens qui servoient sous Alexandre, en avoient use à l'égard des Thebains plus rigoureusement,

que ne permettoit le droit de la guerre.

2. Saluste ayant rapporté dans son histoire de la guerre contre Jugurtha, que tout el a jeuneste, avoit été passée au fil de l'épée, ajoûte que étoit là une action contre le droit de la guerre, c'elt à dire contre l'équité naturelle, & contre l'usage reçû parmi ceux qui viven avec quelque humanité. L'ou pardonne aux vaincus (dit Lactance a) & la

d lib.v. pardonne aux vaincus (dit Lactunce d) & la clemence trouve place au milieu des armes. Ta-

cite

## III. LIV. CHAP. XI. 223

cite : loue sur toutes choses Antoine & Varus Tempera-Généraux de Vespassen, de ce qu'ils n'usoient ment an hors du combat d'ancune violence contre percaracte. Ionne. Et dans Aristide bil y acen ces termes; a histi v. c'est à des hommes de notre naturel de forcer par les b de pace armes ceux qui résisent : mais aussi de traiter ha. 11. mainement ceux qui se rendent.

3. Le Prophete Elisée e parle ainsi des pri- e 11. Reg. sonniers de guerre au Roi de Samarie: Tue- 11. riez. vous donc de vôtre propre épée de de vôtre arc l'el prisonniers que vous emmeneriez du combat? dans les Heraclides d'Euripide l'Ambassadeur

disant :

Vôtre loi défend donc de tuer l'ennemi? Le cœur lui répond :

Si Mars le garantit du fort du combat, ody. Là même, Euristhée qui est prisonnier de guerre dit:

Sans crime l'on ne peut attenter à ma vie.

Dans Diodore à de Sicile les Bizantins & d lib. x11.

les Chalcedoniens, qui avoient tué un affez bon nombre de prifonniers font notez de cet Eloge: Il ont fait en tela (dit l'Auteur) une adion à une cruanté inonie. Le même appelle ailleurs une loi générale de pardonner à des prifonniers de guerre, & il dit que ceux qui en ufent autrement pechent fans contredit. Et Seneque e comme nous avons entendu il n'y a e v. de pas long tems, dit dans fes Ecrits philo-benef. c. fophiques qu'il eft de l'effence de la Juftice. de de l'honnêteté de pardonner à ceux que l'on a pris. Aussi lisons nous que l'histoire loüe K 4 ccr-

Temperament are carnage. XIV.

certains Conquerants, qui voyant que le trop grand nombre de prisonniers leur étoit à charge ou suspect, aimoient mieux les laisser tous

aller, que de les faire mourir.

XIV. 1. Il faut aussi pour ces mêmes raifons donner quartier à ceux qui demandent la vie, ou dans un combat, ou dans un siege. Arrien parlant des Thebains qui avoient fait main batte fur des gens qui s'étoient rendus, dit que cette boucherse n'ésoit pas Grecque, c'est à dire selon l'usage des Grecs. De même Thucydide l'exprime en ces termes : Vous nous avez mis Sous vôtre puissance de nôtre propre mouvement & vous tendant les bras : & cela étant vous sçavez que ce n'est pas la coûtume des Grecs de tuer ceux qui se sont ainsi rendus. Les Senateurs de Syracuse parlent aussi en mêmes termes dans Diodore de Sicile disant, que c'est une action digne d'un grand courage de pardonner à ceux qui se jettent à nos pieds. Et Sopater ; que l'ujage de la querre est de donner la vie aux suppliants.

2. Et c'est ce que les Romains observoient dans le fiege des Villes avant que le belier eut battu la muraille. Ccfar, e felon cette maxime, fait sçavoir aux Advaticiens qu'il conserveroit leur ville, s'ils se vouloient rendre avant qu'on n'en eut approché le belier. Ce qui est la même chose que ce que l'on pratique aujourd'hui à l'égard des places, qui ne sont pas d'une grande défense, leur offrant capitulation, fi elles se rendent avant que l'on ait tiré le canon. Et à l'égard des places fortes, avant que l'on ait donné l'assaut.

b Off. t.

a lib II.

de bello

Gall

Ciceron, b d'autre part, ne regardant pas tant ce qui se fait dans le monde, que ce qui est con-

conforme à l'équité naturelle, porte ce juge: Tomprament fur ce sujet: Non seulement (dit-il) is au time de pargner ceux que vous aurezs, torcé par les armes, carmes des pargner ceux que vous aurez sorcé par les armes carmes des seulements de les armes bas, se rendent à disfretion aux Généraux, quand même le belier arneit battu les murailles. Les Interpretes Hebreux remarquent, que leurs Ancêtres avoient costrume, quand ils affigegoient une ville, de ne point achever la circonvalation, mais d'en laisser un côté libre à ceax qui voudroient se sauver, afin que le fiege se passa avec moins d'essussion de sans.

XV. La même équité nous ordonne de pardonner auffi à ceux qui se rendent sans aucune condition, & qui se jettent aux pieds du vainqueur. Tuer ceux qui se rendent ( dit Tacite a) c'est une grande cruauté. Saluste b de même a Ann: avant rapporté le carnage que fit faire Marius \*11. de tous ceux des Campfanes, qui avoient atteint l'âge de puberté, lesquels s'étoient rendus à lui, ajoûte que cette action (toit contre le droit, c'est à dire le droit naturel de la guerre. Le même en un autre endroite dit, que l'on e lib. 1. de n'avoit pas tué selon les loix de la guerre des gens Rep. ord. armez ni en plein combat, mais des gens desarmez qui se rendoient. Auffi felon T. Live, d comme d lib. nous avons déja dit, Le carnage ne doit s'exer- XLV. cer que contre des gens armez & qui résistent. en un autre endroit il l'a dit en ces termes : // avoit déclaré la guerre contre droit & raison à des gens qui s'étoient rendus.

Bien davantage, il faut par la terreut tâcher de les porter à se rendre, tant s'en faut qu'il faille les tuer. On loue cette action dans Brutus de n'avoir pas voulu soussirir, que l'a

7 ) #111

Temperament au carnage, XVI. allat tête baissée contre les ennemis, mais de les avoir sait invessir par sa cavalerie, avec ordre de les epargner comme gens, qui dans peu de tems devoient être à lui.

XVI. 1. On met d'ordinaire à ces regles d'équité & de droit naturel certaines exceptions, comme feroit de vouloir rendre la parcille; de vouloir donner de la crainte à d'auêtres, de vouloir punir l'opiniatreté avec laquelle l'ennemi aura résisté; mais elles ne sont nullement justes. En este qui conque se souvendra de ce que nous avons dit, en parlant des justes raisons, que l'on doit avoir pour tuer, jugera facilement que ces choses-là ne fussilement qua pour justifier ce carnage.

n Vict de jure belli. 11 49. & 60.

Déja l'on n'a rien à craindre de la part de ceux qui sont prisonniers, ni de ceux qui se font rendus, ou qui desirent de se rendre : & il faudroit pour les tuer avec justice qu'un crime precedat, & tel même qu'un juste Juge le crut digne de mort, ainsi que nous voyons arriver quelquefois, lors que l'on fait passer pat le fil de l'épée des prisonniers de guerre & autres que l'on a pris à discretion; ou que l'on a refusé de recevoir à condition de la vie; parce que, par exemple, encore qu'ils fussent perfuadez eux mêmes de l'injustice manifeste de la guerre, ils n'auroient pas laissé de demeurer fous les armes, ou parce qu'ils auroient déchiré la réputation de leur ennemi avec les derniers outrages; ou parce qu'ils auroient violé leur ferment, ou quelque droit des gens, comme scroit celui des Ambassadeurs; ou enfin parce qu'ils scroient transfuges, ou fugitifs.

2. Pour letalion, la nature ne l'admet que

contre ceux là mêmes qui ont peché : & il ne Temperas suffit pas que l'on se represente en idée tous les ment au ennemis comme un seul corps; ainsi qu'on earnage. XVI. peut comprendre de ce que nous avons dit au- a Lib. 11. paravant a touchaut la communication des c. xx1 6. peines.

Nous lifons dans Aristide b ces paroles : b Depa-N'est-ce pas une chose absurde que vous veüilliez ce. 11. imiter, comme bonnes, les choses que vous déclarez & condamnez vous même comme mauvaifes. Et c'est pour ce sujet que Plutarque c bla- e Plue. me les Syracufains d'avoir tué les femmes Tim & les enfans d'Hicetas, parce, disoient-ils, Dione. qu'il avoit tué la femme, la fœur, & le fils de Dion.

3. A l'égard de l'avantage qu'on espere tirer de la terreur que l'on prétend donner pour l'avenir; il n'est pas non plus suffisant pour avoir droit de tuer : mais si déja l'en en avoit d'ailleurs un juste sujet, il peut bien entrer au nombre des raisons, qui peuvent empêcher

que l'on ne relâche de ce droit.

4. Et pour le zele opiniatre qu'on peut avoir témoigné pour son parti ; il ne merite aucune punition, pourvû que la cause de ce parti ne soit pas tout à fait odieuse, comme parlent les Napolitains dans Procope; dond Lib 1. s'il en merite, elle ne doit pas aller à la mort; Goth. étant certain qu'un Juge équitable ne l'ordon-

neroit pas.

Aussi Alexandre ayant fait faire main basse. fur tous ceux qui avoient passé l'âge de l'enfance dans une certaine ville qui s'étoit bien défenduë; cette action le fit paffer parmi les Indiens, pour un homme qui faisoit la guerre à

Temperament as carnage. XVI. a Polizn. lib. IV.

la maniere des voleurs de grand chemin, ce qui fut cause que ce Prince, craignant de s'attirez cette mauvaise réputation, commença à user dans la suite plus modérément de la victoire, . Il agit en effet plus généreusement une autrefois, donnant quartier aux Milefiens, parre qu'il les avoit reconnus braves & fidéles à leur parti, selon les termes d'Arrien. Phyto Præteur des Reginiens, voyant que Denys l'avoit condamné aux tourmens & à la mort, pour s'être opiniatré à la défense de la place qu'il commandoit, s'écria qu'on le faisoit mourir pour n'avoir pas voulu la livrer par trahison, mais que Dicu vangeroit en peu de tems fa mort. Diodore Sicilien appelle ces injustes supplices des vangeances énormes ; je trouve le fouhait, qui est dans Lucain, admirable, quand il dit:

Je vondrois pour vainqueur celui qui des vaincus Ne se vange autrement, qu'à les voir abbatus. Qui croit que ses sujets n'ont point commis d'ofseuce.

D'avoir contre lui-même exercé leur vengeance.

Pourvû toutefois que nous entendions par le mot de sujets, non ceux de cet Etat ici, ou de celui-là; mais de cet Etat commun, qui est composé de tout le genre humain.

5. Enfin le regret ou le dépit de la perte de quelque bataille, autorife encore moins l'effusion du sang, quoi que nous lisions qu'Achille, Ænée, Alexandre ayent facrisse aux Manes de leurs amis les prisonniers de guere qu'ils avoient faits, aussi-bien que ceux qui s'étoient rendus. Aussi est-ce avec raison Tempera qu'Homere ajoûte : meni au carnate.

Roulant dans son esprit une noire action.

XVIII

XVII. Et même lors qu'il se rencontrera des crimes qui paroîtront dignes de mort, il fera de la clemence du Victorieux de relâcher quelque chose de cette rigueur, en consideration du grand nombre des criminels. Nous avons Dieu même pour exemple de cette douccur, lorsqu'il veut que l'on offre la paix & la vie aux Cananéens, & aux Peuples voifins, à condition de payer tribut, quoi qu'ils fussent coupables detrés grands crimes; on peut aussi fort bien appliquer à cette maxime ce que dit Seneque : en ces termes : La févérité du Prin- : 11. de ce se déploye contre des particuliers : mais quand toute une Armée deserte, il faut necessairement pardonner. Qu'est-ce qui desarme, continuët-il, la colere du sage ? le nombre des coupables. Ces vers de Lucain expriment la même chofe.

Détruire tant de monde & fans distinction, Peut bien ètre l'ested une grande famine, D'un air contagieux, ou de quelqueruine, Un naufrage le peut : Mars, la divission; Mais jamais le supplice ou la punition.

Pour éviter qu'un trop grand nombre ne perit par le supplice, on a introduit l'ulage de tirer au fort, dit Ciccron; è & Saluste parle ainsi à b Pro Cesar: Personne ne vous porte à ces cruels châti-cluent, mens, ou à ces jugemenssévéres, qui détruisent une l'île plâtés qu'ils ne la corrigent.

XVIII. 1. Pour ce qui regarde les ôta-K 7 ges,

Temperament an carnage. XVIII.

ges, on peut voir ce que nous en avons dit plus haut, pour sçavoir comment on en doit user à leur égard, selon le droit de nature. Lors qu'autrefois l'opinion commune étoit, que chacun a le même pouvoir sur sa vie, que sur les autres choses, dont on peut aquerir la proprieté ; & que ce droit étoit par un consentement ou tacite ou précis, passé des particuliers à l'Etat, il y avoit moins de quoi s'étonner, que des ôtages, quoi qu'innocens eux-mêmes, fusient, comme nous lisons, mis à mort pour le crime d'un Etat, soit que cela arrivat en consequence de leur consentement particulier, soit que ce fût en vertu d'un consentement public, dans lequel le leur étoit com-

jure belli. m. 43.

a Vict de pris. a Mais depuis qu'une plus saine sagesse nous a appris que le droit de proprieté sur nôtre vic est réservé à Dieu seul ; il s'ensuit que personne ne peut, par le seul consentement, ou par une simple convention, donner droit à quelqu'un fur fa vie, ou fur celle de fon fuiet.

Et c'est la raison pourquoi, au rapport d'Agathias, b il parut fort cruel au Général Narb Lib. I. fetes, qui étoit homme de bien, de faire mourir des ôtages innocens : d'autres Auteurs rapportent la même chose de quelques autres; &

e Liv. lib. nous avons l'exemple de Scipion, e qui disoit qu'il ne vouloit pas se vanger sur des ôtages EXYLLI. innocens, mais fur ceux-là personnellement qui s'étoient révoltez : qu'il ne s'en prendroit pas à des personnes desarmées, mais à un ennemi qui avoit les armes à la main.

2. Et pour ce que disent quelques Juriscond Menoch sultes d nouveaux, qui même sont hors du arb q. 72 comcommun, que telles conventions font valides, Temperaou donnent droit, fil'usage les autorise, j'en ment an demoure d'accord, s'ils appellent droit l'im-carnage, punité seule, ainsi qu'on l'appelle souvent de ce nom là dans cette matière : Maiss'ils s'imaginent que ceux-là soient exemts de péché, qui ôtent la vie à quelqu'un en vertu seulement d'une fimple convention, j'ai bien peur qu'ils ne se trompent eux-mêmes, & qu'ils ne trompent ceux qui suivront une si dangereuse autorité. Véritablement si celui qui vient pour être ôtage est, ou a été auparavant au nombre de quelques grands criminels; ou si ensuite il viole, en chose de grande importance, la parole qu'il a donnée, alors il se peut faire que son châtiment sera juste.

-3. Sans cela nous voyons que Clelie qui avoit été donnée en ôtage par ordre public, & non pas de son propre mouvement, & qui s'étoit fauvée en repassant le Tybre à la nage, non seulement n'en stut pas punie par le Roi d'Hetrurie, mais que ce même Roi honora en elle sa vertu, ce sont les propres termes dont se serti. Live » pour faire le recit de cette Hi - Lib. 11.

ftoire.

XIX. Il faut encore ajoûter que tous les exploits ou combats qui ne fervent point à obtenir ce qu'on prétend, ou qui ne contribuent nullement à finir la guerre, mais tendent feulement à tirer vanité de la puissance, ou ne sont, comme les Grees parlent, qu'u-b Art. no ostentation de ses forces plátôt qu'un combat con-lib. 1. tre les ennems: Pour tous ces combats (dis. je) ils répugnent au devoir d'un Chrétien, & à la nature même de l'homme. C'est pourquoi

Common Carmel

Temperament au sarnage. les Puissances superieures doivent les désendre rigoureusement, se souvenant qu'elles rendront compte à celui pour qui elles portent l'épée, de ce sang répandu inutilement.

Aufi Saluste fait l'éloge de ces chess qui remportoient la victoire sans esfusion de sangs & Tacite dit des Cattes, qui étoient un Peuple reconnu pour être brave; qu'ils alloient rarement en parti, & que leurs combats n'arrivoient que par bazard.

### CHAPITRE XII.

Temperament au dêgât, & autres violences.

- I. Quel dégât est juste, or jusqu'où il se doit étendre.
- Qu'il faut s'abstenir du dégât d'une chose qui nous est utile, & qui en même tems n'est point au pouvoir de l'ennemi.
  - III. Qu'il faut s'en abstenir s'il y a grande apparence d'une prompte victoire.

IV. Si l'ennemi a d'ailleurs de quoi subsi-

' ster.

V. Si la chose dont il s'agit n'est d'aucun usage pour fomenter la guerre.

VI. Que cette maxime a particulierement lieu à l'egard des choses sarrées, ou qui en dépendent.

VII.

### III. LIV. CHAP. XII. 23

VII. Aussi bien qu'à l'égard des choses religieuses.

VIII. On fait voir les avantages que l'on tire de cette modération.

I. I. A fin que quelqu'un puisse sans inju-Tomprafice diffiper à ravager le sien d'un mem auté
autre, il raut que l'une de ces trois choses présede en premier lieu une pareille necessité que
celle que l'on a entendu excepter, quand on
a étabil la proprieté des choses; comme, par
exemple, il artiveroit si quelqu'un pour sauver sa vie prenoit l'épée d'un tiers, dont il verroit qu'un homme aliené d'esprit se voudroit
saisse contre lui, & la jettoit dans la Riviere:
auquel cas même nous avons dit ailleurs, que a lib. 11.
le sentiment le plus véritab e est, que l'on demeure obligé à la réparation du dommage
causé.

En second lieu une dette procedant de quelque lesson; sur quoi même il sau observer, que la chose ravagée doit entrer dans le payement de cette dette, comme chose reçûe; car

autrement il n'y auroit pas de Justice.

Et en troisséme lieu, quelque crime qui ait merité châtiment, & auquel ce châtiment réponde, ensorte que la punition n'excede point la nature & la grandeur du crime. Sans cela il n'est pas juste, comme a fort bienremarqué un Théologien b de bon sens, que b viêt. de pour quelques bétes, que l'on aura enlevées, jure bestit ou pour quelques massons qu'on aura brû. "12. & lées, on ravage tout un Etat : & c'est aussi 156. ce que Polybe e a observé, quand il a dit, e lib, v. qu'il

Designation Colored

Temperament au degât.

a Stat.

c. 6.

qu'il ne falloit pas que la punition allat jusqu'à l'infini dans la guerre, mais jusqu'à une juste expiation du crime.

Ce font donc là les raisons ou les bornes, dans lesquelles il faut se contenir à l'égard du dégât, si l'on veut qu'il soit sans injustice.

2. Avec cela fi l'on n'a quelque raison d'utilité pour se porter à ce dégat, c'est une grande folie de faire du mal à un autre sans qu'il nous en arrive aucun bien. Aufli ceux qui font profession de bon sens, considerent en cela d'ordinaire l'avantage qui leur en peut revenir: le principal est celui qu'Onesandre a marqué par ces paroles: Qu'ilse souvienne de ravager, de brûler, de piller les terres de l'ennemi; parce qu'autant que l'abondance fomente la guerre, autant la disette d'argent & de grains la diminue : Procle ne s'éloigne pas non plus de ce fentiment quand il dit : Qu'il est d'un bon Général de diminuer les biens de l'ennemi par tous les moyens possibles. Ni Q. Curce en parlant de Darius en ces termes : Il croyoit pouvoir forcer par la disette un ennemi, qui ne subsistoit que de ce qu'il pilloit.

b Herod. lib. r. Pol lib. 4. Front. Liv. lib Y. 111. XXXIV. XL. Cæfar de bello gall. lib. v I.

3. Ce ravage est en effet legitime, quand il oblige les ennemis à demander promptement la paix : & c'est aussi de ce moyen dont userent Haliatte contre les Milesiens ; les Thraftrat. 111. ces contre les Byzantins, les Romains contre les Campaniens; les Capenates, les Espagnols, les Genois, les Nerviens, les Menapiens & Cependant si vous considerez bien la chose, vous trouverez que le plus souvent on se porte à cette extrêmité plûtôt par passion, que par aucune raison pertinente. Car presque toûjours

il

### III. LIV. CHAP. XII.

il arrive que ces raisons, qui porteroient à ce Temperadégât cessent tout-à fait, ou qu'il s'en trouve mem au d'autres plus puissantes qui le dissuadent.

II. 1. C'est ce qui arrive en premier lieu, lorsque nous sommes tellement maîtres des fruits de la campagne, qu'ils ne peuvent tourner à aucune utilité aux ennemis. La loi divine a particulierement cette raison en vûë, quand elle ordonne de ne se servir que d'arbres qui ne portent point de fruit pour des fascines, & autres necessitez de guerre, & de garder les arbres fruitiers pour vivre ; ajoûtant pour raison, que les arbres ne nous peuvent pas faire la guerre comme les hommes. Ce que Philon a par un rapport de raison étend a de creat. aux terres labourables; ajoûtant ces paroles à magift. la loi : Pourquoi vous mettre en colere contre des choses qui n'ont aucunsentiment, & qui aucontraire sont bonnes & portent de bons fruits? est-ce donc que les arbres vous traitent d'ennemis, comme ont accoûtume de faire des hommes qui sont en guerre contre vous; & qu'il faut les arracher par la racine pour les punir de ce qu'ils font ou de ce qu'ils menacent de faire ? Bien au contraire ils tournent à utilité aux vainqueurs, en leur donnant en abondance les choses quiservent nonseulement à la necessité, man même au delice. Les bommes ne payent pas seuls le tribut; les arbres le payent aussi, & bien plus richement en leurs Saisons; jusques-là même que l'on ne peut vivre Sans eux Joseph dit fur ce passage, que fi les arbres pouvoient parler, ils diroient que c'est bien injustement qu'on leur fait souffrir les maux de la guerre, puis qu'ils n'en sont pas la cause. Et c'est de là, si je ne me trompe, que

Temperament an degât. 11.

vient ce que dit Pythagore dans Jamblique en ces termes : On doit tenir pour un crime d'endommager ou de couper un bon arbre, & portant fruit.

a lib zv de non edendis animal.

2. Porphyre a de fon côté décrivant les mœurs des Juifs, & fe fondant, comme je croi, sur l'usage reçu parmi eux, étend cette loi aux animaux qui servent au labour ; il dit que Moyse avoit ordonné qu'on les épargnat auffi dans la guerre. Et le Talmud auffi bien que les Interpretes Hebreux ajoûtent, que cette loi doit comprendre toutes les choses, dont la perte ne courne à aucun profit, comme feroit de brûler des maisons, de diffiper & de gâter des munitions de bouche.

La moderation toute sage de Timothée Chef des Atheniens s'accorde avec cette loi: Il ne souffroit pas (dit Polycoene) que l'on ruinat la moindre maison; ou la moindre ferme, ni que l'on coupat aucun arbre àfruit. De même nous trouvons cette loi dans Platon :

. lib. y.

b de Rep. b Que l'on ne ravage point les terres, qu'on ne brule point les mailons. 3. Mais c'est ce qui se doit encore bien plus

c Off. I.

observer aprés une entiere victoire. Ciceron e n'approuve pas la destruction de Corinthe ; quoi que même les Ambassadeurs Romains y eussent été traitez avec indignité. Et le même dit en un autre endroit, d que la guerre que l'on fait à des murailles, à des toicts, à

d pro demo fua ad Pont.

des colomnes, à des portes est une guerre horrible, abominable & remplie devenin & de malice; d'autre part T. Live e loue la douceur des Romains, en ce qu'aprés la prise de Capoue, l'animosité n'alla point à brûler,

c Lib. AXVI.

Oll

# III. LIV. CHAP. XII. 237

ou à renverser des toicts ni des murailles innocentes. Agamemnon dit dans Seneque: a ment au désat.

Pour moi j'aurois voulu que ces superbes a Troaditours,

(En moi Grece souffiez souffrez un tel discours.)

Où le Troyen long-tems a bravé nôtre Em-

Eussent subi le joug : mais loin de les détruire,

Et de les renverser jusques au sondement, J'aurois voulu moi-même y mettre empêchement.

4. A la vérité, la fainte Ecriture b nous b Jol via apprend que Dieu a condamné des Villes à une cotale defruétion : & que même contre cette loi générale, dont nous avons parle, il a ordonné que l'on coupat les arbres des Moabites : mais ces chofes-là n'ont pas été executées par un principe de cette haine qu'on peut avoir contre des ennemis ; mais par une juste détestation de leurs crimes, qui étoient ou publiquement connus, ou succ. à de tels châtimens par le jugement de Dieu même.

111. 1. Secondement, ce que nous difions arrivera, je veux dire qu'il faudra obferwer cette rete: ue, quand même nous ne ferions pas entierement maîtres de la campagne, s'il y a grande apparence que nous remportions promiement la victoire, & que les terres & les fruits qu'elles apportent foient ceux de nôtre conquête. Ainsi Alexandre au rapport de Justin e défendit à ses troupes

c lib. xr,

# 238 Droit de la Guerre & de la Paix. de ravager l'Asie, disant qu'il faloit épargner

Temperament au dégât. III.

a Vita

Flam.

lib. I.

b Herod.

son propre bien, & me pan per dre mal à propos les choles dont ils étoient venus prendre possession. Ainsi Flaminius, lorsque Philippe couroit la Thessaire avec des troupes qui faisoient dégât par tout, exhorte de son côté ses soldats (comme par le Plutarque ») de marcher avec se même ordre que dans un païs conquis, ou un païs qui sut déja à cux. Crœssus persuadant à Cyrus de ne point permettre que ses troupes ravageassent la Lydie, lui par le en ces termes: Vous ne pullerez ni ma ville ni mes biens, car je n'y as plus rien; tout cela st à vous, & cestra le principal de la constitue ni mes viens, car je n'y as plus rien; tout cela st à vous, & cestra le choies données de la constitue ni mes viens, car je n'y as plus rien; tout cela st à vous, & cestra le choies de la choies de la constitue ni mes viens.

vôtre bien propre qu'ils ravageront.

2. On peut appliquer à ceux qui en usent autrement les paroles de Jocaste à Polynice

dans la Thebaïs de Seneque.

Porter le feu, le fer, au sein de sa patrie; Ly porter pour l'avoir, c'est excés de solie; Car de perdre un pais de l'un à l'autre bout, Pour se l'approprier, c'est n'avoir rien du tout. Chacun bien loin de là cet desordres évite, Conserve la moisson, necause aucune suite, Et detourne ces maux des lieux qui sont à lui.

Tu cross au lieu du tien, que c'est le bien d'autrui,

N'en faisant qu'un desert, & qu'une boucherie,

Par le saccagement, le ser, & l'incendie.

e lib. 1x. C'est dans le même sens que Q. Curce e parle ainsi : Ils déclarerent que tout ce qu'ils avoient ravagé, étoit aux ennemn. La pensée de Ciceron

Donney Licen

# III. LIV. CHAP. XII. 239

ceron ne s'en éloigne pas beaucoup, j'entens Temperace qu'il soutient dans ses lettres à Atticus, meni au faire mourir de faim sa patrie. C'est pour ce a Ep 7. fujet auffi qu'Alexandre Isien blame Philippe 9 10. dans Polybe, b dont T. Live a traduit ainsi b Lib. les paroles : On ne le voyoit pas (parlant de c Lib. Philippe) combattre l'ennemi en pleine cam- xxxII. pagne enseignes déployées; mais au contraire on le voyoit fuyant & dans sa retraite brûler & piller les villes, & tout vaincu qu'il fût, ruiner la récompense du vainqueur. Ce n'est pas ainsi qu'en usoient les anciens Rois de Macedoine ; ils avoient accoûtume de combattre en bataille rangée, & d'épargner autant qu'ils pouvoient les villes, afin d'avoir un Empire plus riche. En effet, continuë-t il, quelle conduite est-ce de ne se réserver des choses pour lesquelles on fait la guer-

re, que la guerre même?

IV. I. En troisséme lieu, on épargnera le pais ennemi, il les ennemis peuvent recouvere d'un autre côté de quoi subsifier; comme si la mer ou quelqu'autre endroit du païs est libre & ouvert. Archidame au rapport de Thucydide dans l'oraison, où il détourne les Lacedemoniens de la guerre contre Athenes, leur demande quelle ressource lis avoient pour la faire: s'ilis esperoient, à cause, peut-être, du grand nombre de troupes qu'ils avoient, de ravager sans peine le pais Attique ? Oiy, dit il, mais il out d'autres terres qui sint alestre dépendance (entendant parler de la Thrace, & de l'Ionie) L'es sils peuvent même res evoir par mer les choses dont ils out besoin.

On en use donc, en ce cas-là, plus sagement

Temperament au dégât. IV. ment de permettre de cultiver les terres en toute surces, sur les deux frontieres : ainsi que nous l'avons vû de nôtre tens pratique dans la guerre des Païs-Bas, à la faveur des contributions que l'on payoit à l'un & à l'autre parti.

2. Et d'est ce qui est consorme à l'usage ancien des Indiens, chez lesquels comme parle Diodore à de Sicile, les gens des champs jont invojables est comme jacrez: Que dus jet on les voit occupez à leur travail, proche du camp est des troupes, sans être expolezau moinde danger. Avec cela il ajoûte: Ils ne brâlent point les terres des ennemis, ni ne coupent point les arbres. Et un peu aprés: Ancun des ennemis ne jait jamais de mal aux Paijans : ce genre d'hommes qui est ne pour le bien commun, est commandment aussi à couvert de toutes fortes

d'injures.
3. Xenophon remarque pareillement, que

Cyrus & le Roi d'Affirie étoient demuurez d'accord ensemble, qu'un auroit paix avec les labourents, se quere avec ceux qui proteroient les armes Ainii Timothée affermoit le pais, & particulierement les terres labourables à leurs sermiers mêmes, comme rapporte Polyane. Bien plus Aristote b ajoûte qu'il en vendoit les fruits aux ennemis, & qu'il payoit de cet argent-là ses troupes. Ce qu'Appien témoigne que Viriatus avoit aussi fait en Espagne. Et nous l'avons même vûtrés-sagement & trés-avantageusement pratiquer dans cette guerre des Pais-Bas, dont nous avons

e C. 2. de greug & pace.

b Æco.

pom. 11.

parlé, à l'étonnement des Etrangers.

4. Aussi les Canons e qui enseignent l'humanité

#### III. LIV. CHAP. XII. -24t

manité aux Chrétiens, leur propofent à tous rempragénéralement ces exemples de moderation à ment au imiter, comme étant obligez par la profeffion déjat, qu'ils font, à de plus grands devoirs de charité, Nie. D. que les autres : c'est fur ce principe que non mofe. feulement ils veulent qu'on épargne les gens de la campagne, mais aussi que l'on ne touche principe de la campagne, mais aussi que l'on ne touche principe de la campagne, mais aussi que l'on ne touche principe de la campagne, mais aussi que l'on ne touche profession aux animaux de labour, ni aux grains qu'ils Chrys.

Et c'est fans doute pour la même raifon que LXIV.

les loix civites a défendent de faisir, ou d'executer pour dette les choses qui servent au la «. quæ res
bourage. C'étoit aussi autrefois un crime chez. Piga.

les Phrygiens & ceux de Chypre, & puis parmi les Atheniens & les Romains, de tuér un

bœuf de charruë.

V. Il arrive en quatriéme lieu, qu'il s'agit souvent de choses qui ne servent en aucune maniere ou à faire ou à continuer la guerre : & lesquelles même la raison veut que l'on épargne dans la guerre. A cela convient la harangue des Rhodiens à Demetrius le preneur de villes, pour le portrait de Jalise; Gellius ben a b Lib. xv. ainsi traduit le passage. Quelle rasson, malbeu- c. 31. reux que nous sommes, y a-t-il, de brûler les maisons pour envelopper ce tableau dans l'embrasement? Si vous vous rendez maître de nos personnes & de cette place, cette peinture demeurant en son entier ne sera-t-elle pas ausi le fruit de vôtre victoire? Que si, au contraire, vous ne pouvez nous réduire par ce siege, quelle bonte ne sera-ce pas, n'ayant pû vaincre les Rhodiens vivans, d'avoir fait la guerre à Protogene mort?

De même Polybe e dit que c'est d'un esprit e Lib. v.

Temperament au dézát. VI.

enragé de détruire des choses, qui d'un côté n'affoiblissent point l'ennemi par leur destruction. & qui de l'autre n'apportent aucune utilité à celui qui les détruit, tels que sont les Temples, les Portiques, les Statues & autres

a Verr. 11. femblables chofes. Ciceron a loue Marcelle de ce qu'il épargna tous les édifices de Syracuse, les choses publiques & particulieres, les sacrées & les prefunes, avec autant de soin que s'il fut allé là avec son Armée pour les défendre, & non pas pour les conquerir. Le même dit ensuite : Nos ancêtres ne touchoient point aux choses qui pouvoient donner quelque satisfaction aux vaincus, & qui en même tems ne nous étoient d'aucune

b lib. IV. importance, b

VI. 1. Or si pour la raison que nous venons de dire, on doit observer cette maxime à l'égard des choses qui ne regardent que l'embellissement, on le doit encore par une raison particuliere à l'égard de celles qui font dédiées à un usuge pieux: car quoi que ces choses-là mémes, comme nous difions dans les chapitres e ch. s. 1. précédens e soient publiques en leur maniere.

& que par conséquent on puisse les violer impunément par le droit des gens : néanmoins fi l'on n'en apprehende aucun mal, le respect qu'on doit avoir pour ce qui est consacré à Dieu, demande que l'on conserve ces édifices faints & ce qui en dépend, particulierement fi la guerre se fait entre personnes qui reconnoisfent un même Dieu, & qui le servent dans une même Religion, quoi que peut-être ils soient de differente opinion sur quelques points, ou sur quelques statuts & ceremonies. d

d Syl de bello p. 3.n. 5.

2. Thucydide rapporte que parmi les Grecs de

#### III. LIV. CHAP. XII. 243

de son tems, il y avoit une loi portant dejenses Temperaà ceux qui entreroient à main armée dans un pais ment au ennemi, de toucher aux lieux sacrez. T. Live degai. dit pareillement, que l'on épargna les Temples des Dieux, lorsque les Romains ruinerent Albe. Et Silius a au sujet du sac de Ca- a lib. pouë prise aussi par les Romains, parle en ces xiii. termes.

D'abord la pieté par un saint mouvement, Fait naitre dans le cœur un noble sentiment : Et pour calmer des Dieux l'équitable colere, Inspire d'empêcher qu'une flame severe N'engloutisse les lieux sacrez.

T. Live b rapporte qu'on accusoit Q. Ful- b lib. 42. vius le Cenfeur, d'intereffer la conscience du Peuple Romain, en ce qu'il construisoit des Temples de la destruction & de la ruine des Temples, comme si ce n'étoient pas par tout les mêmes Dieux immortels, & comine s'il faloit honorer & orner les uns des déponilles des autres. Marcius Philippus étant venu prés de la ville de Die, fit camper ses troupes sous le Temple même, afin qu'on n'y fit aucun desordre. c Strabon rapporte d aussi c lib. que les Tectosages qui avec d'autres avoient d lib iv. pillé l'argent du Temple de Delphes, l'avoient à leur retour en leur pais confacré avec usure, pour appaiser la colere de cette Divinité.

3. Pour venir aux Chrêtiens, Agathias e fait e lib. 11. mention, que les François avoient épargné les Temples, comme étant de mêmeReligion que les Grees. Bien davantage, on a coûtume d'épargner les hommes à cause des Temples. C'est ce que nous apprend le témoignage de saint Augustin, (pour ne pas rapporter les exemples que

Temperament and degree. VII. a Diod. lib xix. b lib 1.

de Civit.

c L. funt

perfonz

ligiotis.

D dere-

Dei.

que nous en fournissent les Nations profanes; dont nous avons d'autant plus grand nombre, que les Ecrivains a appellent cette pratique, un droit communément établi par mi les Grecs.

Ce Pere b louë la moderation des Goths à la prise de Rome, en ces termes : Les lieux saints des Martyrs, & les Eglijes des Apôties en rendent temoignage. Elles fervirent dans ce faccagement de retraite aux leurs ausi bien qu'aux aut es, qui Par tout ailleurs la fureur de s'y réfuziosent. l'ennemi fanguinaire ne gardost aucunes mesures. Là le carnage recevoit des bornes. C'étoit là méme, où ceux des ennemis qui avoient le cœur plus tendre à la compassion, conductoient les personnes à qui bors de ces saints lieux ils avoient donné quartier : ils les conduisoient de peur qu'ils ne tombaffent entre les mains de ceux quin auroient pas pour eux la même indulgence. Aufi voyost-on que tout animez & tout cruels qu'ils fuffent ailleurs, ils n'étoient pas plûtôt arrivez à ces lieux sacrez, ou l'on avoit désenduce que le droit de la querre permettost autre part, que toute leur rage ela passion qu'ils avoient de faire des prisonniere, je dissipost & se calmost.

VII. 1. Ce que je viens de dire des lieux Religieux, & méme de ce qui eft élevé à l'honneur 
des morts: car quoi que le droit des gens permette auffi de violer ces chofes là avec impunité, l'on ne le peut toutefois fans violer l'humanité même. C'eft pour ce fuyet que les Jurifconfultes e difeut, que les chofes qui regardent la Religion ne dépendent pas des loix,
mais fout à couvert fous cette loi suprême de

mais sont à couvert : la Justice interieure.

Nous

# III. LIV. CHAP. XII. 245

Nous avons dans les Troades, pour les lieux Temperatant religieux que sacrez une pensée d'Euripi-ment au de pleine de pieté, en ces termes:

Quiconque détruit les Citez Et contre le repos des Manes,

Porte aux Temples ses mains profanes, Muntre son neu de vusement.

Montre son peu de jugement, Et doit apprehender un pareil châtiment.

De même Áppollonius Tyanœus, interprete la fable du Ciel attaqué par les Geants en difant, Qu'ils avoient attaqué les Temples Et lademeure facrée des Dieux. Et selon Stace. Annibal elt un sacrilege de mêler les Aurels dans le feu de se armes.

2. Scipion aprés la prife de Carthage récompense les soldats, bors ceux qui avoient violéte Temple d'Apulm selon ce que dit Appien,

a comme rappôrte Dion b., Cesar n'oja point a Panie.

abbattre un trophée d'euép ar Mitorialet, parce b lib.

XLII.

qu'il étoit consacré aux Dieux de la guerre. Ciceron e de même, dit que Marcelle ne voulut e veripoint par respect pour la Religion toucher aux nutrochoses sacrées, quoi que la victoire les cut rendu prosanes; & il ajoûte au même endroit qu'il

y a des ennemis, qui ne laissent pas de garder
dans la guerre les loix de la Religion & des
bonnes meurs.

Le même, ailleurs appelle la guerre que fit Brennus au Temple d'Apollon, une guerre impie: Et T. Live da ppelle l'action de Pyrthus d lib xtv. qui avoit pillé les Trefors de Proferpine, une action honteuse & pleine d'infolence contre les Dieux. De même Drodore appelle celle d'Himilton, qui étoit toute pareille, zacimpieté d'un faeralege. Comme aufile même L 3 T. Li-

•

Temperament an deget. VIIL

T. Live appelle impie & facrilege, la guerre de Philippe, il dit qu'elle est une fureur & un amas de crimes, étant faite aux Divinitez des Cieux & des Enfers. Florus parle auffi du même en ces termes : Philippe passant les bornes du droit que lui donnoit la victoire, a porté sa colere jusques contre les Temples, les Antels, les Tombeaux. Et Polybe sur la même Histoire ajoûte ce Jugement : Qui n'avouera que de ravager & de gater les choses qui ne nous sont d'aucun usage pour la guerre : ni qui n'apportent aucune incommodité aux ennemis, & particulierement les Temples . & les Statuës, & autres Ornemens qui y sont, ce ne soit des actions d'un esprit malin; & que la colere jette dans la fureur? Et en cet endroit là même, il ne recoit point l'excuse du Talion.

VIII. I. Au reste, quoi que ce ne soit proprement pas de nôtre sujet, de parler de ce qui est le plus expedient de faire, à que nous nous soyons bornez à réduire la trop grande licence de la guerre à ce que la nature permet, ou à ce qui est le plus louishle entre ces choses permises, j'espere touterois que la vertu qui est aville en ce siecle me pardonnera bien, si la voyant méprisée en essembles, je tâche de relever son merite en representant les biens

qu'elle produit.

Je dis donc en premier lieu, que cette moderation que l'on apporte à l'égard des choses, dont le dégât n'arrête point le cours de la guerre, est un puissant moyen pour arracher des mains des ennemis l'arme la plus dangereuse qu'ils ayent, c'est le desespoir. Archidame dit dans Thucydide, que nons ne devons pas regar-

## III. LIV. CHAP. XII. 247

der autrement le pais ennemi, que comme un ôta-tempra, ge, G que cet ôtage est d'autant plus constiderable, ment au que le pais est mieux cutièré. On il sant pour cette éagét, raison l'épargner, de peur que le desespoir des ennemis ne rende plus dissicile la victoire que l'on s'en promet.

Ge fut par un semblable conseil qu'Agesilaus = laissa aux Acarnaniens contrele sent: \_xen. ment des Achéens toute liberté de semer, di hit grant, que plus ils auroient semé, plus ils se 'y' roient portez à la paix. C'est en un mot ce que dit la satyre:

A qui l'on ôte tout, il lui reste des armes.'

T. Live racontant la prise de Rome par les Gaulois dit, que les chess avoient résolu de me pas tout brâler; afin que ce qui pourroit rester de la ville, fât un gage qui servit à stéchir les esprits des ennems

2. De plus, en casque la guerre continue, cette conduite est un préjugé d'une grande consiance qu'on a de remporter la victoire; outre que la douceur est propre d'elle-même à calmer & à concilier les céprits. Annibal dans T. Live ne fait aucun dégât sur les terres de ceux de Tarante, & il fembloit, dit cet Auteur, b que cela fe fit plûtot pour gaguer leur amitié, que par la moderation des gens de guerre ou xxxiv. de leur chef. De même Augulte's abstituoit du pillage dans la Pannonie, parce, rapporte Dion e, qu'il espersit de les conquerir par ce e lib. moyen la sont tirer l'épée.

Polybe a pareillement dit, que Timothée, a lib. 113 faisant observer l'exacte discipline dont nous avans purlé, gagna, outre plusieurs autres avan-

L 4 tages,

Tempera-

tages, une grande affection parmi les ennemn

degât.

Plutarque ayant rapporté de Flaminius & des Romains qui étoient avec lui, les choses que nous avons remarquées plus haut, apoûte ces paroles. In recueilirent bien-tôt après le f'sit de cette moderation: car comme ils furent arrivez, en Theffalie: les villes embrafferent leur parti. Bien davantage, lei Grect qui babiotient le past qui elt entre les l'hermopyles, defroient ardemment l'arrivée de ce Cénéral. Les Achéent mêmes renonçant à l'amitié de Philippe, firent me l'igue contre lui avec les Romains. Et Frontin arapporte que ceux de Langres, lors de la vegere que Domitien failôticonrec Civilis Hoe.

e Lib. v. c. j.

b Lib. XXVI. namet venou, at l'amitte de l'intippe, puem mue l'auc contre lui avec les Romains. Et Frontin a rapporte que ceux de Langres, lors de la guerre que Domitien faisoit contrectivitis Holandois de fis Alliez, sous la conduite de Cerealis, ayant évité le dégât qu'ils apprehendoire, d'un vient elle avoient été confervez, d'qu'ils n'avoient rin protat, s'étoient mis sous son obésssance, d'un avoient ament soix ante d'un mille combattant.

3. D'autre part, nous voyons que des con-

3. D'autre part, nous voyons que des confeils contraires à ceux là, ont auffi eu de contraires évenemens; ainfi que T. Live b nous en
donne un exemple en la perfonne d'Aunibal
en ces termes : Cet efipris 'abazadonna a' l'avarice & à la cruanté, ravageant ce qu'il ne pouvoit pas garder pour le lailfer en rume aux conemis : Miais commece fast un manvajiconfeit dans
fon projet, auffi le fut il dans le faccé: : car non
feulement ceux qui fouffroient des tobjes fi sadignes, mes même tous les autre- fe détacherent
de ses intérêts, parce qu'en effic l'exemple en regardoit un bien plus grand nombre que le mal
méme.

4. Pour

# III. Liv. CHAP. XIII: 249

4. Pour moi, je tiens pour trés-véritable Temperce que quelques Theologiens a ont remarqué, montais qu'il eft du devoir des Puissances superieures, & des chefs, qui veulent passer pour Chrétiens a Rejuisse devant Dieu & devant les hommes, de pré-Rejuis de venir ces grands saccagemens de villes, & au-thios sureminer, fans faire fousfirie de trés-cruels 127. maux à un nombre infini de personnes innocentes, & qui souvent servent de trés-cruels echose à l'affaire principale, qu'on se proposé par la guerre: Aussi presquent de trés-cruel Chrétienne, & le plus souvent même la Justice, ont horreur de tels excés.

Il y a fans doute, maintenant plus d'union entre les Chrétiens, qu'il n'y en avoir autrefois entre les Grees; cependant dans leurs guerres il étoit défendu par un decret des Amphietyons, de ruiner aucune ville de Grece; & les anciens rapportent d'Alexandre, que jamais il ne fut touché d'aucun plus sensible de

plaifir, que d'avoir faccagé Thebes.

#### CHAPITRE XIII.

Temperament touchant les choses prises.

 Que les choses qui appartiennent aux sujets des ennemis ayant été prises dans la guerre, ne se peuvent retenir, que jusqu'à la concurrence d'une dette, que l'on auroit à prétendre.

L 5

II. Et nullement pour le crime d'un autre.

III. Que par une dette, on entend aussi celle qui se peut contracter dans le cours de la guerre: on en apporte des exemples.

IV. Qu'il est de l'humanité de ne pas user ici de son droit à la rigueur.

Temperament au pillage.

N ne doit pas croire qu'en ne prenant que ce qui appartient à l'ennemi, & ne le prenant même qu'en une guerre juste, on ne puisse pas commettre de péché, ou que l'on ne soit pas obligé à restitution : si vous regardez la droiture d'une action, il n'est pas permis de rien prendre, ou de rien retenir au delà de ce que l'ennemi peut devoir, si ce n'est que l'on soit dans la necessité de pourvoir à sa fureté; car alors on peut retenir au delà, mais à condition, quand on est hors du peril de restituer, ou la même chose que i'on aura retenue, ou la valeur, e selon les principes que nous avons déja établis. b En effet puis que la même chose seroit permise à l'égard de ce qui appartient à des Etats neutres : elle le peut être à bien plus forte raison à l'égard de ce qui est à des ennemis. C'est donc ici un certain

a Vict de Jure belli n. 55. 56. b Lib 11. cap. 11.

les matres.

2. Or comme on peut nous devoir à cause de quelque inégalité ou lesion, & à cause de quelque offense, on peut aussi aquest ce qui est à l'ennemi par l'une & l'autre de ces raisons, mais avec différence pourtant.

droit qui nous donne faculté de prendre, sans nous donner celle d'aquerir, ou d'en devenir

A l'égard de l'a premiere espece de dette, non

non seulement comme nous dissons ailleurs, Temperace qui appartient au debiteur, mais auffi ce qui ment an est à ses sujets est obligé, par forme de garantie Pillage. en conséquence de cette premiere dette, selon le droit introduit parmi les Nations. croyons même que ce droit de prendre le bien des sujets en cette rencontre, est d'une autre espece que celui qui ne consiste que dans la seule impunité, ou dans le droit exterieur que donnent les Arrêts des Juges; car de la même maniere qu'une personne avec qui nous traitons dans le commerce du monde, acquiert par nôtre consentement particulier, un droit non seulement exterieur, mais interieur sur ce qui nous appartient; il en est de même du confentement général d'un Etat, parce que ce consentement contient en soi, par une certaine vertu tacite, le consentement de chacun des sujets en particulier, dans le même sens que l'on appelle une Loi une convention générale de l'Etat. .

Et il est d'autant plus croyable, que les Napeccat.
tions en sont ainsi demeurées d'accord, dans verb. belli l'affaire dont il s'agit, que cette Loi générale damnum n'est pas seulement introduite pour eviter un d cap. plus grand mal, mais aufli pour donner lieu peccatum, à un chacun de recouvrer ce qui lui appar- p 11.

tient.

II. Mais pour l'autre espece de dette qui Vict de vient d'une offense, je ne voi pas que le con- n. 10. & fentement des Nations ait donné un pareil 41. droit fur ce qui appartient aux sujets, parce Molina qu'une obligation de cette nature qui envelop-dif 117. pe le bien d'autrui est odieuse, & que par con- voyez séquent on ne doit pas l'étendre au delà de ce Sujets.

qu'on "

Temperament as pillage. III. qu'on a prétendu. En effet, on ne trouve pas la même utilité dans ce dernier genre de dette, que dans le premier. Celui ci regarde un intérêt de biens, & ce dernier ne regarde que la punition d'un crime, dont sans inconvenient on peut abandonner la poursuite.

a I.ib. 111.

A cela ne répugne nullement ce que nous avons allegué plus haut a touchant le droit Attique; car felon ce droit, on s'en prenoit à des hommes d'un Etat, non proprement pour le châtiment, que meritoit l'Etat, mais seulement pour contraindre l'Etat à faire ce qu'il étoit obligé de faire ; je veux dire à faire le procés au criminel dont nous avions reçû l'injure; ce qui n'étant qu'une obligation d'office, elle ne serapporte qu'à cette premiere espece de dette, & non pas à la derniere ; par cette raison, qu'autre chose est, devoir punir, & autre chose, devoir ou pouvoir être puni; quoi que l'un suive par le refus de l'autre, mais d'une maniere, pourtant, que l'un est la caufe. & l'autre l'effet.

Ainsi donc, ce qui appartient aux sujets de l'annemi ne pourra pas être acquis en vertu de la punition; mais seulement ce qui est à ceuxlà mêmes qui ont delinqué, au nombre defquels on comprend aussi les puissances superieures, qui ne punissent pas le crime qu'elles

doivent punir.

III. De plus, on peut legitimement prendre & aquerir ce qui est aux sujets ennemis, non seulement à l'aquit de la dette premiere & fondamentale, qui a cause la guerre; mais aussi à l'aquit d'une dette subsequente ou qui

# III. LIV. CHAP. XIII.

qui nait ensuite, comme nous avons fait re-Temperamarquer au commencement de ce Livre. Et ment au c'est ainsi qu'il faut interpreter ce que disent pullage. quelques Theologiens,2 que ce que l'on prend a sylv. dans la guerre n'entre point en compensation verb. belde la dette principale; entendant que cela lum n. 10. n'entre point en compensation, jusqu'à ce Bart in que raisonnablement on ait réparé le domma- leg. figuid ge que l'on a causé, en causant les frais de la bello D. guerre même.

Ainsi au rapport de Tite Live, b les Ro. b lib. mains, dans le different qu'ils eurent avec An xxvii. tiochus, Jugerent qu'il étoit juste que ce Roi payat tous les frais de la guerre, puisqu'il en avoit été la cause par sa faute. Il y a dans Justin, e qu'il se chargeroit des frais de la guerre, e lib. parce que la justice le vouloit ainsi. Dans Thu- xxx111. cydide, on condamne les Samiens à payer les frais de la guerre; & l'on voit la même chose en plusieurs autres lieux. Ce qui fait que comme selon ces exemples, on peut imposer legitimement cette Loi aux vaincus, on peut aussi legitimement l'exiger par une guer-

IV. 1. Mais il est bon de se souvenir de ce que nous avons dit en un autre endroit, que les regles de la charité s'étendent plus loin que celles du droit. L'homme riche, par exemple, qui est dans l'abondance, & qui pour debiteur a une personne pauvre, se rendra coupable d'inhumanité, si pour se payer de sa dette il la dépouille de tout ce qu'elle peut avoir au monde jusqu'au dernier sol : & particulierement si le debiteur n'a contracté cette dette que par pure bonté, étant, par

· Ægid.

I 1 7.

b L. in

aq. rer.

tum. §.

item fi

de jare

Sylv. in

lum pag. 1. 5. 10.

num.

verf. 3.

dom.

Regius de

par exemple, caution pour un ami, sans luimême avoir profité de l'argent prêté. malheur d'un homme qui est caution est digne de compassion, dit Quintilien le pere ; & toutefois ce creancier inhumain agiffant de la sorte ne fait rien contre le droit étroit.

2. Ainfi la charité demande qu'on laisse à ceux qui font innocemment engagez dans la guerre, & qui n'y font obligez que comme cautions, les choses dont nous nous pouvons plutôt passer qu'eux; Sur tout s'il y a une vifible apparence que l'Etat ne les leur rendra point, quand ils les auront perdues de cette Là se peut appliquer ce qu'à la primaniere. se de Babylone Cyrus dit à ses troupes en ces termes, à la verité vous ne possederez pas injuactibus in Stement ce que vous prendrez, mais ce jera cependant un effet d'humanité, si vous ne prenez rien

pernatur. difp. 31. aux ennems.

dub. 7 n. 3. Il faut auffi remarquer, qu'encore qu'il foit vrai de dire que de s'en prendre aux biens agris D. de de ces sujets innocens, cela ne répugne point au droit étroit; Néanmoins cela n'étant introduit que pour être comme une dernie-L. item fi re ressource, c'est sortir des regles de la verberacharité, que de s'adresser à ceux qui ne sont point en faute, pendant que sans beaucoup de fortè ager. peine, il y a esperance de tirer raison des vrais D de rei vind Vict. debiteurs, ou de ceux qui ne rendant pas la Justice, se font debiteurs eux-mêmes. belli n 40.

4. Nous avons des exemples de cette huverbo Bel- manité en beaucoup d'endroits de l'Histoire. & particulierement de l'Histoire Romaine ; Nous voyons qu'aprés une defaite on donne les b terres à condition qu'elles retourneront

# III. LIV. CHAP. XIV. 255

à l'Etat, c'est-à dire, à l'Etat vaincu, ou Temperaque, par hounêteré l'on en laisse une partie à ment au l'ancien proprietaire.

Ainfi les Vejentes, au rapport de Tite Live, ne furent punis & privez, que d'une partie de leurs terres. Ainfi Alexandre rendit, Art. lib. aux Uxiens, à la charge d'un tribut, les terres qu'ils pofficoloient auparravant. De même fouvent vous verrez qu'on n'a point mis au pillage plufieurs villes qui s'étoient renduës; & nous avons déja dit plus haut qu'il est loüable & conforme aux préceptes des saints Canons, d'épargner non seulement les personnes, mais ansil les biens de ceux qui cultivent la terre, à condition du moins, d'une contribution; C'est aussi lous un semblable tribut, que dans la guerre on donne souvent liberté & protection au commerce.

# CHAPITRE XIV.

Temperament touchant les prison-

I. Jusqu'où, selon la justice interieure, s'étend le droit de prendre des hommes.

II. Quelles choses sont permises contre un esclave selon le droit de la justice interieure.

III. Qu'il n'est pas permis de suër unesclave qui est innocent.

IV. Ni de le châtier avec excés.

V. Ni de le surcharger de travail.

VI. Comment ce que l'esclave gagne est à son maître, ou à lui.

VII. S'il est licite à des esclaves de se sauwer.

VIII. Si les enfans des esclaves sont à leur maître, O de quelle maniere.

IX. Ce qu'il faut faire aux lieux , où l'esclavage des prisonniers n'est pas en ufage.

Modera zion envers les prifonmiers.

jure bel-

Dec. lib.

11.C. C. dub. 4.

peccatum

Molina

& 121.

difp. 3.

qu. 16.

Valentia

I. 1. A UX lieux où la captivité des hommes & la servitude sont en usage, il faut en premier lieu, si nous voulons en user selon la justice interieure, la regler de la meme maniere que l'on regle les choses ou les biens; enforte par exemple, qu'on ne se don- Vict. de ne pas plus de licence dans ce droit que le deli. no. 41. mande l'étenduë de la dette, ou premiere ou subsequente qui nous le donne : c'est ce qu'il faut observer, à moins peut-être, que ces mê-Couarr. c. mes hommes n'eussent commis en particulier quelque crime, qu'il seroit juste de punir p. 11. q. 1. par la perte entiere de leur liberté. Jusques-là, & non pas plus outre, s'étend le difp. 120. droit que celui qui fait une guerre juste, aquiert sur les sujets prisonniers de son ennemi, mais aussi se tenant dans ces bornes il peut legitimement transporter son droit à un autre#

2. C'est pourquoi il sera de l'équité & du devoir que lui prescrit la charité, d'appor-

ter

## III. LIV. CHAP. XIV. 257

ter ici les mêmes distinctions, que celles que Moderanous avons marquées, en parlant de tuer les innewer ennemis. Demosthence dans l'Epître qu'il letrifenéerit pour les enfans de Lycurgua, louë Philippe de Macedoine de n'avoir pas fait c'éclaves tous ceux qui s'étoient trouvez parmi les ennemis. Il ne voyoit pas, dit-il, que le même traitement su te également juste cos honacte à l'égard de tous r mais considerant la chose avec les estronstances du merite d'un chacun, il agissit à leur égard comme auroit pû faire un vrai Fure.

II. 1. Mais avant toutes choses, il est hon de remarquer ici, que ce droit qui vient à cause d'une espece de cautionnement, auquel les sujets s'obligent pour l'Etat, n'a pas la même étendué, que celui qui nait de crime contre ceux qui sont faits sers depeine. Il y a de la différence; & un certain de Sparte avoit raison de direqu'il étoit prisonnier de guerre,

mais non pas esclave.

En effer, si nous regardons attentivement la chose, nous trouverons que ce drott général, sur des prisonniers qu'on a fait dans une guerre juste, est un droit pareil à celui, que des maîtres se sont aquis sur des gens, qui presse par la pauvreté se feroient vendus euxmêmes pour esclaves; hors que la condition de ceux-lè des encore plus déplorable que celle de ceux-ci, en ce qu'ilstombent dans ce malheur par la faute de ceux, qui les gouvernent, & sans y contribuér en aucune saconde leur part. C'est, dit siocrate, «Une » Plataichose bien dure de devenir captif par les Loix de co. la guerre.

2. Cette

Moderation envers les prison-

niers.

II
a Sen. de
benefic.
lib. 111.
eap. 22.
b Deut.
xv. 18.

2. Cette servitude n'est donc qu'une obligation perpetuelle de service, pour une nourriture pareillement serpetuelle. La définition que Chrysippe en donne, convient trésbien à ce genre d'Esclaves; Unestave, ditii, est un mercenaire perpetuel; à Et la Loi Hebraïque b compare, entermes clairs, à un mercenaire celui qui s'est vendu à cause de sa pauvreté: & elle veut que dans son rachapt, ses services lui soient tenus en compte : de même que les fruits reçûs d'un heritage vendu, seroient tenus en compte à l'ancien produ, seroient tenus en compte à l'ancien produ, seroient tenus en compte à l'ancien produ

e Levitic. Prietaire.

3 Il y a donc bien de la difference, entre ce qui se fait impunément selon le droit des gens contre un esclave, & ce que la raison naturelle permet de saire. Nous avons deja cité ce passiage de Seneque, doù il dit, qu'encore que tout joit permis contre un estlave, ily a néanmoins quelque chose que le droit commun, aux especces animées, ne permet pas contre un homme.

d 1. de Clem c. 18.

XXV. 27,

Apprenez, Seigneur, en passant, Qu'un homme qui nait d'autres hommes, Bien qu'il soit esclave en naissant, Est homme comme nous le sommes.

Ces vers de Philemon ont la même vûë.

e Epift. XLVII. De même Seneque en un autre endroit le dit en ces termes : Ce sont des esclaves, ony; mais ce sont des bommes : Ce sont des esclaves, je le veux; mais qui demeurent avec nous : Ce sont des esclaves, il est vrai; mais qui sont nos amis : Ce sont des esclaves, ony; mais ce sont nos compagnons de servinde : Vous trouverez parcis!

# III. LIV. CHAP. XIV. 259

pareillement dans Macrobe un passage qui a Moderale même fens, que ce que dit S. Paul a en ces tion envers termes. Vous Maitres, rendez à vos serviteurs niers. ce que l'équité & la justice demandent de vous, " scachant que vous avez, aussi bien qu'eux, un a Colos. Maître, qui eft dans le Ciel. Et en un autre benit. endroit, b il veut que les Maîtres n'agissent vi. o. point par menace envers leurs ferviteurs, pour la raison que nous venons de dire,qui est qu'ils ont eux-mêmes dans le Ciel un Maître, qui ne s'arrête pas à cette difference de qualitez. Dans les constitutions qu'on attribue à S.Clement, e nous lifons ces paroles: Gardez-vous e lib. vii. bien de commander avec aigreur à vos serviteurs de Pad. ou servantes. Clement d'Alexandrie d veut Ultim. que nous nous servions de nos serviteurs comme d'autres nous mêmes ; puis qu'ils font hommes comme nous ; imitant ce que dit le Sage en ces termes ; Si vous avez unserviteur, servez-vous en comme d'un frere ; car il est tel que vous êtes.

III. Le droit qu'on appelle de vie & de mort sur un esclave, donne à la verité une jurisdiction domestique à un maître sur ses esclaves; mais on entend qu'il la doit exercer avec la même circonspection, que s'exerce la jurisdiction publique. C'est ce que prétend Seneque e quand il dit, qu'ài'dgardd'un esclave, e Enist. il ne faut pas considerer ce que vous pouvez im- XLVII. punément lui faire souffrir : mais ce que vous permettent l'équité & l'honnéteté, qui ordonnent d'épargner même les prisonniers de guerre faits esclaves, & ceux qui sont achetez à prix d'argent. Il dit pareillement en un autre en. de benet. droit; f Qu'importe sous quelle domination soit c. 18.

Modera tion emvers les prifenmiers. 1 V.

s Epift.

XLIII.

un homme, si une fois il est sous une domination absolue; où il compare un sujet à un esclave, disant qu'on a le même droit sur l'un que fur l'autre, quoi que fous differens titres.

Cela est sans doute trés-vrai pour ce qui regarde ce droit d'ôter la vie, ou telle autre chose qui en approche. Nos Ancêtres (dit le même Seneque ) estimoient que la famille de chacun de nous étoit une petite République : Et Pline, que Nos maisons étoient à nos Esclaves une espece de République & d'Etat. Caton le Censeur, au rapport de Plutarque, ne .punissoit jamais un Esclave qui avoit commis quelque crime capital, qu'aprés avoir été condamné en plein jugement par ses camarades : on peut conferer avec ceci les paroles de Job au chapitre xxx1. 13. & fuivans.

IV. De même en est-il à l'égard des moindres peines, comme font les coups : il faut y apporter de l'équité, & même de la clemen-Tu ne l'opprimeras point, tu ne domineras point sur lui imperieusement, dit la Loi Divine b au sujet d'un Esclave Hebreu : ce qui se doit étendre à toutes fortes de serviteurs, puisque le nom de prochain a maintenant plus d'étendue qu'il n'avoit alors.

b Dene. X4. 17.

c de fpecialibus legib. 11.

Philon e dit fur ce fujet, Qu'il est vrai, que les valets sont par la fortune inferieurs à leurs maîtres, mais qu'ils leur sont égaux par la nature ; & que selon la loi Divine, ce qui est conforme à la nature, & non pas ce qui est conforme à la fortune, est la vraye regle de la Justice : qu'ainsi les maîtres ne doivent pas user fiere-

ment

#### HII. LIV. CHAP. XIV. 261

ment de leur pouvoir sur leurs esclaves, ni pren- Moderadre de là sujet de s'élever avec arrogance, insolen tion envers ce, & inhumanité, parce que ces excés sont lisprisondes murques d'un esprit évaporé, déréglé & agité d'une passion de dominer tyranniquement sur ceux qui lui sont soumis. Est-il donc juste (dit Seneque) de commander plus durement & plus rulement à des hommes, qu'à des bêtes ? Ne voyens-nous pas, qu'un Ecuyer qui s'entend à manier un cheval, ne le rebute pas à force de coups, car il scait bien qu'il le rendroit umbrageux & retif s'il ne le flatoit. Et un peu plus bas il s'écrie, Quelle folie d'avoir bonte de s'emporter de colere contre des chevaux & des chiens, & de mettre cependant des hommes en pire condition que des bêtes ? Et c'est d'où vient que selon la loi Hebrasque on étoit obligé de xx1, 26. mettre en l'berté un valet ou une fervante 27. esclave, non sculement si sans raison on leur avoit crevé un œil, mais quand même on ne

Leur auroit cassé qu'une dent.

V. 1. Il faut auffi être moderé & raifonnable à exiger des valets le service qu'ils sont obligez de rendre, & avoir charitablement égard à leurs forces. C'est entre autres choses ce que la b Esad loi Hebraïque & a confideré dans l'institution xx. 10. du Sabath, voulant par ce moyen leur laisser \*\*111.2. un peu prendre haleine dans leur travail.

Deut. x.

- L'Epître de Pline à Paulin commence en 14ces termes; Je voi avec quelle humanité vous traitez vos valets, ce qui m'oblige de vous avoner plus franchement la aouceur avec laquelle j'en use avec les miens ; j'ai toujours dans l'esprit ces paroles d'Homere; un beau pere & un pere unt pareille bonté, & le mot de pere de famille dont on Ce fert parmi nons. 2. Aufli

Modera les prison-

2. Auffi Seneque \* fe fert de ce même terme, pour faire remarquer l'humanité & la tion envers douceur des Anciens en parlant ainfi : Ne miers. voyez-vous pas le soin que nos Ancêtres ont pris v. a Epift.

d'ôter ce qu'il y a d'odieux au nom de maître, XLVII. & ce qu'il y a de bonteux à celui d'Esclave? ils ont appellé un maître pere de famille, & les Esclaves la famille même. Dion de Pruse faifant la description d'un bon Roi dit, que non seulement il n'use pas du nom de maître à l'é-

gard des personnes libres, mais qu'il s'en ab-stient même à l'égard des esclaves. Ulysse b dans Homere dit, que les valets qu'il a trouvé fidéles feront dans la maifon au même rang, que s'ils étoient les freres de Telemaque son fils.

Et selon Tertulien : Un nom de douceur est plus agréable qu'un nom de domination; & mê-me on fait plus de plaisir d'appeller les Chefs de famille Peres, que Maîtres. Saint Hierome, ou bien Paulin'à Celantie l'exprime en ces termes ; Gouvernez & reglez vôtre famille d'une maniere, que vous passiez plûtôt pour la mere de vos domestiques que pour la maîtresse, tâchant de vons en attirer le respect plutôt par la douceur,

" Ilb xix. que par la rudesse. Et faint Augustin e le dit de Civit. ainsi ; Les sages & équitables peres de samille, Dei cap. entretenoient autrefois la paix dans leurs mai-16. sons, en distinguant à la vérité la condition des enfans d'avec celle des valets pour ce qui est des biens temporels; mais ne laissant pas d'avoir un même soin & une charité égale pour tous les membres de leur famille, quand il s'agissoit du service de Dien ; Et c'est aussi ce que l'ordre natu-

rel prescrit si indispensablement, que le nom même de Pere de famille atiré de là son origine ; il s'eft

## III. LIV. CHAP. XIV. 262

l'est rendu si commun, que ceux-là même qui Modrarégnent injussement, premnent stassifir qu'on les timenomes appelle de ce nom là; Or les vrais Peres de sa terpsismille portent teus ceux de leur famille comme leurs propres ensans à servir Dieu& à gagner le Ciel.

3. Servius a remarqué une pareille douceur dans le mot d'enfant dont on designoit · les esclaves, c'est sur ce vers de Virgile; Fermez enfans, fermez les ruisseaux..... Ce qui est conforme au nom que les Heracleotes donnoient à leurs esclaves Mariandins; ils les appelloient Porteurs de present, ou Tributaires pour éviter la dureté de l'autre nom, selon ce que remarque l'ancien Interprete Callistrate sur Aristophane. . Tacite loue les Allemands de a Athece qu'ils tenoient leurs esclaves comme des naus vifermiers. Theanon de même dans son Epître en parle ainsi ; C'est scavoir en user avec justice, que de ne pas accabler ses Esclaves de travail, ni de ne les pas rendre incapables de travailler en les lassant dans la neceffité.

VI 1. Les aliments, comme nous avons dit, sont dus à l'Esclave pour son travail.

Ceux l'à ordonnent sogement (dit Ciceron b) qui b De off. is ordonnent den user avec des Esclaves, comme avec des gens à gages, en les faisant travailler, & leur sournissant les choses necessaires; Car, comme dit Aristote, cla nourriture sert degages en on. v. à l'esclave. Ayez soin (dt Caton) de ben pourvoir à voire famille, & de empécher qu'ellene sous principer qu'ellene sous principer qu'ellene sous principer qu'ellene sous promotion de de dib. 1111 debenesse. même, qu'il y acertaines chose dont un Maitre.

Control

Moderatien envers les prisonest redevable à son Esclave, comme sont les alimens & les vétemens.

niers. VI. a Ad Phorm. act. 1. fc. 1.

. Voyez boiffcan. b L peculium nafcitur D. de pecu-

lio. c Thuc. lib. vt I. Diod. L. XII.

Le pain des esclaves étoit reglé à quatre boilleaux de blé par mois, ainfi que Donat remarque. \* Le Jurisconsulte Marcien b dit qu'il y a des choses qu'un Maître est absolument obligé de fournir à son Esclave, tels que font les habits, & choses semblables. L'Histoire e blame la cruauté des Siciliens, qui faisoient mourir de faim les prisonniers de guerre d'Athenes.

2. Avec cela, Seneque fait voir en l'endroit que nous avons allegué, que l'Esclave est libre en certaines choses, & que même il a matiere de meriter : si par exemple il fait quelque chose par dessus ce qu'il est obligé de faire pour remplir son devoir d'Esclave; je veux dire, s'il fait quelque chose, qui ne lui est pas ordonné, mais qui part de son propre mouvement, paffant ainfi du ministere & service d'Esclave à une affection d'ami; ce qu'il explique fort au long.

Sur ce principe, il est raisonnable que si

d Phormio act. 1. Sc. 1.

e Inftiz. quod cum ce qui in alien. poteit. £ L. depofiti. q. 3.

D. de Peoulio.

quelque chose par sa diligence, en employant le tems qui lui reste de son travail ordinaire, ce gain lui appartienne en quelque façon en propre. Theophile e ne définit pas mal l'épargne des Esclaves, un patrimoine naturel, comme si vous définissiez leur mariage un mariage naturel. Aussi Ulpien f a appellé cette épargne un petit patrimoine.

l'Esclave épargne en dérobant à sa bouche (comme il y en a dans Terence d)ou s'il gagne

Et il n'importe que le Maître ait droit d'ôter tout à fait cette épargne, ou d'en prendre

## III. LIV. CHAP. XIV. 265

car en le faisant, il ne serarien de juste, s'il Midrale fait sans raison; j'entens par cette raison, sim nover
que non seulement l'Eclave l'ait merité en server
punition de quelque faute: mais aussique la
necessité y oblige le Mostre; l'intérét de
l'Eclave doit ceder à celui du Mastre, & même avec plus de raison que l'intérêt des particuliers ne doit ceder à l'intérêt de l'Etat: Seneque. a dit fort à propos sur ce sujet; Cenèst vil de
pas une raison pour prouver qu'un Esclave n'a benes. 14
rien, de dire que son Mistre le lui peut ôter s'il

3. De là vient que si un Maître aprés avoir affranchi ion Esclave, paye à cet affranchi quelque chose, qui lui seroit dië du tems de sa servitude, il ne peut pas le repeter; parce, se comme dit Triphonin b) qu'unc dette se b L si considere dans l'action du dû, & du non desconia-

dû felon les regles de la nature.

Or un Maître peut devoir naturellement à fon Esclave; & nous lisons que comme les e Dienys, Vassaux contribuent aux necessitez de leurs 1. 1. Seigneurs, & les Sujets aux necessitez de leurs Princes, des Esclaves ont contribué aussi à celles de leurs Maîtres, foit (par exemple) pour fournir à la dot d'une fille, soit pour racheter un fils prisonnier, & telle semblable chose s'il en arrivoit. Pline d per- d Lib. mettoit certaines choses à ses Esclaves, ainsi vill. Ep. qu'il le témoigne lui-même dans ses lettres. 16. comme de faire quelque espece de testament, c'est à dire de partager, de donner, & de leguer à ceux de la famille. Nous trouvons parcillement, que chez quelques Nations on donnoit aux Escla-Tome III. M vcs

Moderation envers les prisonniers.

ves une certaine liberté encore plus étendue d'acquerir & d'acheter, ainfique nous avons dit ailleurs a qu'il y avoit plusieurs degrez de fervitude.

a lib. 11. C 111. 4. Et même parmi plusicurs Peuples, les Loix ont réduit à la Justice interieure dont nous traitons sici, ce droit exterieure des Maitres fur leurs Esclaves. Chez les Grecs les Esclaves que l'on mal: traitoit avoient droit de demander d'être vendus: & à Rome il leur étoit permis de se retirer vers les Statuses, ou d'implorer le sécours du Magistrat contre le mauvais traitement & courte le défaut de nourriture, ou une injure excessive & insupportable, b

b Inflited to his quifui vel ali. lib. 1 tit. 8 \$ 2.

Il est certain avec cela, qu'aprés de longs ou importans services, il est de l'humanité & de la liberalité, qui même en certaines rencontres est d'obligation (quoi que le droit étroit n'en impose aucune) de donner la li-

berté à un Esclave.

e L ma 6. Aprés (dit Ulpien e) que la fervitude se numisso. D. de sut introduite par le droit des gens, on mit en Justicia & nsage le biensat de la liberté. Nous en poujure. vons voir un exemple dans ces vers de Terence.

> Je t'ai voulu donner enfin la liberté . Pour payer ton service & ton honnéteté.

d L. 111. S. Salvien d dit que c'est l'usage ordinaire de donner la liberté à des Esclaves, qui ne sont pas méchaus, quoi qu'ils ne soient pout être pas extrémement bons; & il ajoûte qu'alors même leurs Maitres n'empéchent pas, qu'ils n'emportent bors de la maison ce qu'ils ont gagné dans leur servitude. Nous

# III. LIV. CHAP. XIV. 267

Nous avons quantité d'exemples de cette Modardia humanité dans les Martyrologes. Et c'elt overtier auffi en cela que la douceur de la loi Hebrai propuretta que el loüable. Elle ordonne précifément de mettre en liberté un Efclave Hebreu, aprés à Deux un certain tems de fervitude, & même avec \$\frac{\pi}{2}\text{N}\$, 13 que que que gratification : c'elt pour ce fujer que verb, \$\frac{\pi}{2}\text{neinent de ce qu'il faitoit vendre des forte de ce qu'il faitoit vendre des folloms on l'ancien de ce qu'il faitoit vendre des forte de les formes de vicilielle ; ne confiderant pas en eux la nature, qui elt commune à fuit. & tous les hommes.

VII. On unet ici en question b sexvoir fi Reg, de fuit.

un homme qui auroit été fait prisonnier dans per disp, une guerre juste, peut en conscience se sauver. 31 dub. 7. Il ne s'agit pas s'ei d'un homme qui auroit me- 119. rité cette captivité par son propre crime; mais de celui qui seroit rombé dans ce malheur par

un fait public.

Il est plus vrai de dire qu'il ne le peut point, par la raison que nous avons touchée, \*qui est \* Ch. 7.6. qu'il est obligé à ce service par une convention générale des Nations, au nom de l'Etat, dont il est sujer. Ce qu'il faut toutesois entendre, en cas qu'une excessive rigueur ne l'obligeat à cette extrémité. On peut voir, làdessig, la réponse de S. Gregoire Thaumaturge. exvi.

VIII. 1. Nous avons aufii mû dilleurs
dette question; si des enfans nez d'elclaves d Lib. 11.
font obligez, & judqu'où ils font obligez à 6 ° ° ° 19.
leurs maîtres selon la justice interieure; e E e fleen
dessis ch.
il est bon de ne la pas omettre ici, parce 7. 1;
qu'elle regarde précisément les prisonniers

M 2 de

Moderation envers les prijonmers. VIII. de guerre. Nous disons donc que si les pere & merc avoient merité la mort par quelque crime particulier, les ensans que l'on esperca d'eux, & en vûë desquels on leur a sauvé la vie, pourront être assigettis legitimement à l'esclavage; puis qu'autrement ils ne seroient pas venus au monde.

Cela est d'autant plus naturel, que même les pere & mere, qui n'ont pas moyen de se nourrir ni leurs ensans, peuvent les vendre pour être esclaves, comme nous avons dit au même endroit. Tel est les droit que Dieu accorde aux Hebreux fur les ensans des Cana-

a Deut.

nécus. 2. A l'égard de la dette, ou de l'obligation que tout un Etat auroit encourue, ceux qui font deja nez peuvent, sans contredit, y être obligez ausli bien que leurs pere & mere, puis qu'ils font partie de l'Etat comme eux. Mais pour ceux qui ne sont pas encore nez, il semble que cette raison ne suffise pas toute seule, & qu'il en faille encore une autre ; qui soit, ou un consentement exprés des perc & mere. joint à l'affurance qu'on donneroit de les nourrir & même à perpetuité; ou la prestation ou fourniture que l'on feroit à ces enfans de leurs alimens, auquel cas la servitude n'aura lieu que jusqu'à ce que le service ait répondu & satisfait à tout ce qui aura été dépensé pour ces alimens.

Que s'aprés cela on donne un plus grand droit aux maîtres sur ces ensans esclaves, c'est en vertu de la Loi civile, qui leur accorde plus, qu'il n'est deraison de leur ac-

corder.

IX.

#### III. LIV. CHAP. XIV. 269

FX. 1. Mais parmi les Nations où ce droit Modreade Cevitude, qui vient de la guerre n'est point invenuert en usage, le premier de meilleur moyen sera ileprionde saire échange des prisonniers; le second de les mettre en liberté pour une rançon raisonnable.

On ne peut dire précisément quelle doit être cette rançon; mais la charité nous apprend, qu'on ne la doit point nettre à un prix îi haut, qu'on ne déduise de quoi empêcher que le prisonnier ne soit réduit à la derniere necessité. Car les Loix civiles mêmes ont bien cette indulgence, pour plusieurs personnes qui se sont entre le la propre fait. En d'autres lieux on regle la phofe par des traitez de quartier, ou par l'usage; comme autresois parmi les Grecs, la taxe étoit d'une Mine, \* & aujourd'hui d'un mois de paye pour les soldats.

Plutarque a rapporte qu'anciennement les a Qualt. Corinthiens & les Megariens faisoient la guer-ge. Te avec toute sorte d'honnéteté, & comme il convenoit à des Peuples alliez entr'eux de parenté. Si quelqu'un étoit pris, celui qui l'avoit fait prisonnier le traitoit comme son hôte, & aprés avoir pris sa parole pour sa rançon, le renvoyoit chez lui, & est d'où vient le mot

d'hôte-de-guerre.

2. Ce que Ciceron rapporte de Pirrhus, est d'une ame élevée :

Ce n'est pas mon dessein de vous mettre au pillage:

Que nôtre vie à tous soit le prix du cou-

М 3

Ceux

Modera.
t.on envers
les prisonnurs.
1 X.

Ceux qui par leur valcur éviteront la mort, Dessus leur liberté je ne fais nul effort.

Il n'y a point de doute que Pyrrhus ne crût faire une guerre julte; néanmoins il estime devoir épargner la liberté de ceux qui se trouvoient engagez dans la guerre par des raisons probables.

· Cyrop.

Xenophon public une semblable action de Cyrus: Polybe, une pareille de Philippe de Macedoine aprés sa Victoire de Cheronse: Quinte Curce, celle d'Alexandre à l'égard des Scythes. Plutarque è de même, celebre les actions du Roi Ptolemée & de Demetrius, en didne qu'ils combattoient entr'eux autant à qui l'emporteroit de bonté envers les prisoniers de guerre, que de valeur dans le combat. Et pour Lysimaque, e qui fut fait prisonier de guerre par Dromichœtes Roi des Getes, nous lisons que ce Prince le recêt & le

c Strabo.

b Vita

Dem.

bat. Et pour Lymmaque, e qui fut fait prifonnier de guerre par Dromichætes Roi des Getes, nous lifons que ce Prince le reçêt & le traita comme son hôte, & que cela fit que Lytimaque voyant la pauvreté, & tout ensemble la courtoise de ces Peuples, voulut les avoir pistôt pour amis, que pour ennemis.

# CHAPITRE X V.

Temperament à garder dans l'acquisicion de la Puissance souveraine.

1. Jusqu'où la justice interieure permet d'aquerer la Puissance souveraine.

II. Qu'il

III. LIV. CHAP. XV. 271

II. Qu'il est louable de s'abstenir de ce droit à l'égard de ceux que l'on a vaincus, or de les bientraiter.

III. Soit en les mélant parmi les victo-

rieux.

IV. Soit en laissant la Souveraineté à ceux qui l'avoient.

V. Quelquefois mettant des garnisons dans les Places.

VI. Quelquefois leur imposant des tributs & semblables charges.

VII. On fait voir l'utilité de cette mode-

ration.

VIII. On en rapporte des exemples, aussibien que du changement de la forme d'un Etat conquis.

IX. Que si l'on veut se réserver la souveraineté, il est loüable d'en laisser une partie aux

Peuples vaincus.

X. Ou du moins quelque liberté.

XI. Particulierement à l'égard de la Religion.

XII. Qu'il faut enfin traiter doucement ceux que l'on a vaincus, & pourquoi?

I. Les regles de l'équité qu'on est obligé romprade garder, ou celles de la charité qu'il mont à t'e est touable d'exercer envers des particuliers, se gard du doivent d'autant plus exactement observer à vainens. 1 l'égard des Royaumes entiers, ou des parties de M4

Towns Control

Temperament à l'égard des DAIN-165. II.

de ces Royaumes, que le bien ou le mal qu'on fait à un grand nombre de personnes, abien plus d'éclar, que s'il n'étoit fait qu'à un petit · Comme donc on peut aquerir les autres choses par une guerre juste, aussi peuta Vict. de Jure belit. on aquerir le droit de celui qui regne sur un "38 & 59. Pcupie, ou le droit que ce l'euple même 2 dans la souveraineté; mais c'est autant que le permet l'étendue du châtiment de l'offence. que l'on s'est proposé de punir, & la juste compensation de quelqu'autre dette : à quoi il faut ajoûter la necessité, où l'on seroit réduit d'éviter quelque danger extréme; car quoi que cette raifon foit bien fouvent mêlée avec les autres, on doit toutefois un égard particulier, tant pour bien établir & cimenter la paix, que pour bien user de la victoire.

> Il est, je l'avouë, de la compassion de pardonner toutes choses: Mais quand il s'agit d'un danger public, une confiance qui va à l'excés, cit une confiance impitoyable. Vous devez, dit Isocrate à Philippe, tellement dompter les barbares, que votre Etat en soit en füreté.

b Jugurth.

II. 1. Saluste b parle ainsi des anciens Romains. Nos Ancêtres qui étoient gens de bien, s'il en fût jamais, n'ôtoient rien à ceux qu'ils avoient vaincis, que le pouvoir de mal faire; Pensée digne d'être proferée par la bouche d'un Chretien, & qui est conforme à ce qu'il

e DeRe-C. 14 & 15. & x. Nic C. 7.

dit ailleurs en ces termes. Les Princes sages pub vii. font la guerre pour avoir la paix ; & ils supportent les travaux & la fatigue pour parvenir au repos. Aristote e a dit de même en plus d'un

# III. LIV. CHAP. XV. 273

d'un endroit: Que la guerre a été inventée Temprapour avoir la paix, & l'inquietude des affai-mon à étéres pour fe procurer la tranquilité de la vie gont des C'est aussi ce que prétend Ciceron avec 11. ces paroles toutes saintes. Que l'on fasse la Deosguerre, dit-il, d'une maniere qu'il parsisse que fic. 1. l'on me réspire que la paix. Il dit parsisse que fic. 1. ailleurs; s' l'une faute entreprendre la guerre, qu'asse de viere dans la paix à convert de l'in-

justice.

2. Tout cela ne s'éloigne pas de la Doctrine, que nous enseignent les Theologiens b de la vraye Religion, en disant, que la fin b Th. r. de la guerre doit être de détourner ce qui 2 9.40. trouble la paix. Avant le tems de Ninus, art 1. ad comme nous avons déja commencé à dire, Me, de selon Trogue Pompée, on avoit accoûtumé bellisee. de défendre les frontieres de l'Etat plûtôt re quis que de les porter plus loin ; le Royaume 9.7. d'un chacun finissoit dans l'enceinte de sa Patrie. Les Rois ne cherchoient point à étendre leur Empire pour eux-mêmes, mais d'aquerir de la gloire à leurs sujets ; & se contentant d'avoir remporté la victoire, ils ne se soucioient pas de dominer sur ceux qu'ils avoient vaincus.

avoient vancus. Et c'est où S. Augustin etâche, autaut qu'il e De Civ. peut, de nous ramener, quand il parleeu ces Dei Ib. peut, de nous ramener, quand il parleeu ces Dei Ib. peut-cire pas contre le devoir des gens de bien, de n'asgirer qu'à porter plus loin les bornes de leur Empire. Ajoûtant, que c'est un bonbeur bien plus grand d'avoir un vossis passificable, que d'en réluire un mauvais qui nous fait la guerre. Vous ajoûterez à ecci, que le Propiete

Temperament à l'édans les Ammonites mêmes, cette passion
derd des
détendre ses frontieres par les armes.

III. Nous voyons la moderation toute sa-• C.1.•. ge des anciens Romains, approcher de fort prés de ce modéle d'innocence des premiers

tems. Que seroit aujourd'hui l'Empire Rode ita e. Intaire on n'avoit eu soin de mèler les vaincus 34. Le proposition de mème en consument de même en consu

avec les vainqueurs. Claude de même en et la chans Tacite e en ces termes. Romule sière fondateur excella en prudence jusqu'à un tel dagré, que dans un même jour il fit des Citoyens de plusieurs. Peuples qui étoient ses ennems. Et il sjodte que rien ne contribua tant à la perte des Lacedemoniens & des Atheniens, que de rebuter & de regarder comme étrangers, ceur qu'ils avoient vaincus; au lieu d lib. 1. que selon T. Live d les affaires des Romains n'augmenterent qu'en donnant droit de bourgeoise à leurs ennemis.

Nous avons en cela dans l'Histoire, l'exemple des Sabins, des Albanois, des Latins, & d'autres Peuples d'Italie; Enfin pour parler

avec le Poëte:

Cefar ce grand modéle aux illustres Vainqueurs, Triomphe des Gaulois, puis les fait Senateurs.

Cerealis dans saharangue aux Gaulois, que rapporte Tacite, parle en ces termes: Laplapar de vous commandent nos Legions. Vous avez, le gouvernement de ces Provinces, & de plusieurs autres; il n'y arien de réservé ni d'ex-

cepté

# III. LIV. CHAP. XV. 275

cepte pour vous : c'est pourquoi ( ajoûte-t-il ) Temperaaimez & cultivez la paix & la vie, dont nous ment à l'és jouissons tous par un même droit, & vaincus & gard des

vainqueurs.

En un mot, ce qui est le plus surprenant est de voir, que tous ceux qui étoient dans l'enceinte de l'Empire Romain sont faits Citoyens Romains par la constitution, ou déclaration de l'Empereur Antonin, selon les termes d'Ulpien. De là vient (comme dit Modestin) . L in orque Rome étoit la Patrie commune de tous, fatu hom. ainsi que Claudien l'exprime par ces vers :

L. Roma D. ad mu-

C'est la seule douceur de cette grande ville, Qui forme de nons tous un seul Peuple &

tranquille.

IV. 1. Un autre genre de moderation, que l'on doit garder dans la victoire, est de laisser aux Rois ou Peuples vaincus la jurisdiction qu'ils avoient auparavant. Le Poëte le dit dans ces vers à l'égard de Priam, lors qu'il étoit jeune.

Hercule b vaincu par des pleurs, Cede au fils le droit des vainqueurs. Reprens (dit-il) ton caractere; Regne en la place de ton pere : Mais avec plus de bonne foi,

6 Seni Troad.

Que ne garda cet ancien Roi. Le même c ayant défait Neleus laissa la c Æl. L. Couronne à fon fils Neftor. Les Rois d de !v. 5. Perse laissoient le gouvernement aux Rois d'Herod. qu'ils avoient vaincus. Cyrus le rendit au Roi d'Armenie, & Alexandre à Porus: Seneque e louë cette conduite en difant, qu'il ne se faut e De clem? rien reserver d'un Roi ennemi, que la gloire de 1. cap. 15. M 6

Temperagard des vaincus. ٠٧.

l'avoir vaincu. Et Polybe louë la bonté ment à l'é d'Antigone, en ce qu'étant maître de Sparte, il laissa à ses Citoyens la République de leurs Ancêtres & la liberté, ce qui le fit combler de louange par toute la Grece, ainsi que

l'Historien rapporte au même endroit.

2. Nous lifons parcillement, que les Romains permirent à ceux de Cappadoce d'user de telle forme de Gouvernement qu'il leur plairoit; & nous voyons plufieurs Peuples être demeurez libres aprés la guerre. Carthage ( difent les Rhodiens \* aux Romains aprés

la seconde guerre Punique) est demeurée libre b Mitheid. & avec fet propres loix. Pompée b (dit Appien) la ffa libres quelques-unes des Nations, qu'il avoit joumises. . Et Q. Flaminius sur ce que les Ætoliens representoient que la paix ne pouvoit être sure, si l'on ne chassoit de son Etat Philippe de Macedoine, leur déclara qu'ils parloient sans sçavoir, que la coûtume des Romains étoit de pardonner à ceux qu'ils avoient vaincus; ajoûtant que plus un homme témoigne de douceur àceux qu'il a vaincus, plus il fait paroître de courage. Nous lisons dans Tacite e que l'on n'otarien à Zorfines aprés l'a-

c Ann. 311.

voir défait. V. Quelquefois néanmoins en rendant la Couronne au Prince vaincu, l'on n'a pas laissé de pourvoir à la sûreté du victorieux. il fut ordonné par le même Flaminius, d que l'on remettroit Corinthe aux Achéens; mais à condition de recevoir garnison dans Acrocorinthe, c'est à dire la Citadelle : Que l'on retiendroit Chalcide & Demetriade, jusqu'à ce que l'ombrage que donnoit Antiochus fut diffipé.

d Pluc. Blaminio.

# III. LIV. CHAP. XV. 277.

VI. De même l'imposition de certains tri-Temperabuts, ou subsides ne regarde quelquefois pas ment à l'é. tant le dessein, que l'on a de se rembourser des vainens. frais de la guerre, que la sûreté & du vainqueur & du vaincu pour l'avenir. Ciceron : parlant des Grecs ; Quel' Afie , dit il, confidere a L 1. ad qu'elle n'auroit jamais été exempte de la misere Epift. 1. qu'attirent la guerre étrangere, & les troubles domestiques, si elle n'eut été soutenue par cet Empire ; Et pun qu'elle ne peut en aucune maniere s'en conserver la protection à moins que de fournir à des subsides, qu'elle rachette genereusement d'une partie de ses revenus, une paix & une tranquillité éternelle. Cerealis parle ainsi dans Tacite b pour les Romains à ceux de Langres & b Hift. 1v. aux autres Gaulois. De nôtre part quoi que vous nous ayez donné tant de sujets de mécontentement, nous n'avons pourtant jamais voulu vous imposer par le droit, que nous en donne la victoire, que ce qui contribue à maintenir la paix; En effet, continuë-t-il, les Etats ne peuvent jouir d'aucun repos sans les armes, ni les armes subsister sans la solde, ni la solde se payer sans impositions. On peut rapporter à ce chapitre plusieurs autres choses, dont nous avons fait mention, lorfque nous avons parlée de l'alliance inégale, comme fe e lib. 11. roit d'exiger des Peuples vaincus de rendre les c. xv. q. armes, de remettre leur Flotte, & leurs Ele-7.3. phants entre les mains du vainqueur ; de n'avoir point de places fortes, point de corps d'armée, &c.

VII. 1. Or de laisse aux vaincus leur premiere jurisse siton, non seulement c'est une action d'humanité, mais c'est aussi bien souvent un esset de prudence. On d loue entre les Rom. 17.

M 7 Loix

Temperagard des main us. VII.

Loix de Numa, celle qui défend toute effumeni à l'é- sion de sang aux Sacrifices du Dieu Terme; faifant voir par là qu'il n'y a rien de plus efficace pour jouir du repos & d'une paix assurée

que de se contenir dans ses limites. Florus a trés-bien parlé en disant, qu'il étoit

a lib. EXXVII.

bien plus difficile de garder les Provinces, que de les faire; qu'on les pouvoit conquerir par la force, mais qu'on ne pouvoit les retenir que par la justice. C'est à quoi le sentiment de T. Live est tout conforme quand il dit, qu'il est plus facile de conquerir séparément plusieurs choses, que de les garder toutes ensemble. Nous avons le mot d'Auguste dans Plutarque où il dit, qu'il ne coûte pastant de conquerir un grand Empire, que de le bien gouverner quand il est conquis. Et ce que dit l'Ambaffadeur du Roi Darius à Alexandre en ces termes : Un Empire étranger est plein d'inconveniens : il est difficile de ne pas laisser échaper ce que vous ne pouvez pastenir; & il est bien plus aisé de gagner certaines choses que de les conserver ; combien, à dire vrai, est-il plus facile de prendre quelque chose avec la main que de la retenir?

b Plut. Alexandro.

2. C'est ce que Calanus Indien, b & avant lui Oebarus favori de Cyrus donnoit à entendre par la comparaison d'un cuir sec, qui se releve par un bout quand vous l'abaissez de l'autre avec le pied: Et Quintus Flaminius dans T. Live par la comparaison d'une Tortuë, qui est à couvert des coups, quand elle est renfermée dans son écaille; au lieu qu'elle est foible & exposée à son ennemi aussi tôt qu'il en paroît quelque partie au dehors. Platon applique à ceci le mot d'Hesiode ; La moitié est plus

e iti de degibus.

que le tout. Et Appien remarque que les Romains

## III. LIV. CHAP. XV. 279

mains avoient refulé pluseurs Peuples, qui au- Tempera, roient bien voulu se mettre sous leur obéssian ment a l'ece, & qu'à d'autres ils avoient donné des Rois, gant des Ges, de qu'à d'autres ils avoient donné des Rois, gant des Ges, de le sentiment de Scipion » l'Africain vanceurs, de l'entre possible de la compartie de l'entre de l'entre

VIII. Les Lacedemoniens, & au commencement les Athenicns ne se réservoient aucune jurisdiction sur les villes qu'ils avoient prises; seulement vouloient-ils qu'elles cussent une forme de Gouvernement, qui eut rapport au leur. Les Lacedemoniens les mettoient, comme ils étoient eux mêmes, sous la puissance des principaux, & les Atheniens sous celle du Peuple, ainsi que nous apprennent Thucydide, b stocrate, Demosthene, & Aristote b Thue. 1. Isoe Pan, prime dans sa Comedie par les vers suivans.

Ence moment viennent vers elles
Deux trés-fameufe Demoifelles;
Elles ont l'esprit de travers,
Et mettent le monde à l'envers.
L'Une est dite Aristocratie;
Et l'autre a nom Democratie.

E'est la même chose, que ce qui sut sait à Seleucie par Artabane, au rapport de Taci-

de Cherf.

X111,&

c De Rep.

XI. & 7. V-.

av. cap.

Diod.lib.

te en ces termes ; Il donna le Peuple à gouver-Temperaner aux principaux, & il le fit pour son propre ment à l'égard des intérêt : car comme le Gouvernement populaire vaincus. approche plus de la liberté, la domination d'un ıx.

petit nombre est au contraire plus conforme au a Ann. yı, pouvoir monarchique. Mais ce n'est pas à nous d'examiner, si ces sortes de changemens tournent à la fûreté du vainqueur.

IX. Que si l'on ne trouve pas de sûreté à laisser aux vaincus toute la puissance souveraine, on peut temperer la chose, en sorte qu'il

leur en reste quelque partie ou à leurs Rois. Tacite b appelle une coûtume parmi le Peuple Romain, d'avoir des Rois au nombre de ses es-Selon le même, Antiochus paffoit pour le plus riche de tous les Rois, qui étoient les esclaves du Peuple Romain. Et dans les Commentaires sur Musonius, ils sont appellez des Rois sujets des Romains; aufsi-bien que dans Stra-

c Circa bon : e Dans Lucain, vous trouverez ce vers : finem lib.

> Et la Pourpresujette aux armes des Latins. De même, parmi les Juifs le sceptre de-

meura dans le Syncdrin, même aprés que l'Etat eut été confisqué sur Archelaus. Evagoras d lib. xv. Roi de Cypre, au rapport de Diodore, d'disoit qu'il vouloit obéir au Roi de Perse, mais comme le devoit un Roi à un autre Roi. aprés la défaite de Darius, Alexandre lui ofe Lib. frit plusieurs fois cette condition de commanmvit. der aux autres, & de lui obéir; Nous avons f lib. 1. parlé ailleurs f des moyens de mêler ou parta-Cap. III. g. 17. lib. ger la puissance fouveraine. A quelques-uns 111. C. on a laissé une partie de leur Etat, comme on \*\*\*\*\*\*\*

laisse

## III. LIV. CHAP. XV.

laisse une partie des terres à leurs anciens pro- Temperamens à l'éprietaires.

X. Et même quand on ôte aux vaincus tou-gard des vaincus. te leur Jurisdiction, on peut à l'égard des chox. fes qui leur appartiennent en particulier, ou XI. même à l'égard de celles qui leur appartiennent en commun, & qui ne sont pas considerables, leur laisser leurs Loix, leurs Coûtu-

mes & leurs Magistrats.

Ainsi la ville d'Apamée dans la Bithynie, qui étoit une Province proconsulaire, eut le privilege de se gouverner de la maniere qu'il ui plairoit, comme nous l'apprenons des Epîtres a de Pline ; Et en un autre endroit bil dit, a Lib. x. qu'on laissa aux Bithyniens, leurs Magistrats, Epist 56. leur Senat. De même la ville des Amiseniens & 84. dans le Pont, usoit de ses propres loix par le Ep. 113. bienfait de Luculle; les Gots aprés avoir dé- b ib. fait les Romains, n'abolirent point les loix Epist. Romaines.

XI. 1. Il est pareillement de cette moderation de n'ôter point aux vaincus le libre exercice de leur ancienne Religion, à moins qu'ils ne fussent persuadez de celle que l'on introduiroit; comme cette indulgence fert merveilleusement à gagner l'esprit de ceux qu'on s'est foûmis; Il est vrai de dire auffi qu'elle ne tourne à aucun préjudice au vainqueur, ainsi que prouve Agrippa dans son oraison à Cajus, laquelle Philon a inserée dans le rapport qu'il fait de sa legation. Dans Joseph nous voyons que lui-même & l'Empereur Tite reprochent aux rebelles de Jerusalem, que par une grace particuliere des Romains, ils étoient tellement libres dans l'exercice de leur Religion, qu'ils

Temperament à l'égard des vaincus. XII.

qu'ils pouvoient défendre l'entrée de leur Temple aux étrangers, sous peine même de la vic.

2. Mais si la Religion de ces Peuples vaincus est une fausse Religion, le vainqueur sera fagement d'empécher que la vraye ne soi topprimée. Ce que sit Constantin aprés avoir défait le parti de Licinius, & ce qu'ont sait aprés lui les Rois de France, & autres.

X II. La dernicre observation est, que quand même on seréserveroit l'autorité souveraine, sur elle toute absolué, & comme despotique, c'est à dire pareille à celle d'un mattre sur son cos est de dire pareille à celle d'un mattre sur con collave, on doit néanmoinstraiter les vaincus avec douceur; en sorte que leurs intérêts soient mêlez & unis aux intérêts du Prince victorieux.

 Xenoph. de Cyri
 Inft, 1 1v.

Cyrus aprés avoir défait les Affyriens, leur disoit de prendre courage; que leur condition feroit la même qu'elle avoit été auparavant; qu'il n'y auroit que le Roi de changé; que leurs maifons leur demeureroient auffi bien que leurs terres ; qu'ils seroient toûjours maîtres de leurs femmes, de leurs enfans, comme ils avoient été jusqu'alors; Et bien davantage, qu'ils l'auroient lui & les siens pour protecteurs, si quelqu'un leur faisoit injure. Nous li-· fons dans Saluste, que le Peuple Romain jugea pius à propos de faire des amis, que des esclaves; estimant qu'il est plus sur de se faire obéir de bon gré, que de force. Du tems de Tacite à les Bretons satisfaisoient ponctuellement aux levées, aux impolitions, & portoient sans répugnance toutes les charges que l'Empire leur ordonnoit, pourvû qu'on ne leur fit aucune

b Vit.

vio-

# III. LIV. CHAP. XV. 283

violence. Ils n'en pouvoient souffrir, dit Temperal'Historien, car ils ne se croyoient soûmis, que gard des pour obeir, & non pour être esclaves. vainens.

2. Le Senat Romain demandant à un Envoyé de Priverne, a quelle paix les Romains a liv. lib. avoient à attendre de sa Nation, il leur répondit, Si vous la donnez bonne, vous pouvez vous attendre qu'elle sera de nôtre côté de bonne foi, & perpetuelle; mais si vous la donnez mauvaise, vous pouvez être assurez aussi qu'elle ne sera pas de longue durée; ajoûtant pour raison, que l'on ne doit pas croire qu'aucune Nation, ni même aucun homme demeure jamais dans un Etatoù il est à contre-cœur; qu'autant de tems qu'en l'y retient par force : Ainfi Camille b difoit que l'Em- b Liv. 1. pire le plus assuré étoit celui, dont les sujets curt. L. avoient le cœur content. Les Scythes e disoient vil. pareillement à Alexandre, qu'il n'y a jamais d'amitie entre un maître & un esclave, & que même au milieu de la paix on observoit entr'eux les loix de la guerre. Hermocrate dit dans Diodorc: d Qu'el n'est pas si glorieux de vaincre, que de d Lib. se conduire avec douceur dans la victoire. Tacite x111. donne un avis falutaire à des Princes victorieux pour leur apprendre à bien user de la victoire. Le succés de la guerre, dit il, est d'un avantage extrême, quand le pardon en fait la capitulation. Il y a de même dans une lettre de Cesar le Dictateur ces paroles : Servons-nous d'un nouveau moyen pour vaincre : armons-nous de clemence & de liberalité.

#### CHAPITRE XVI.

- Temperament touchant les choses, qui selon le droit des gens, ne sont point comprises dans le droit postliminaire.
- I. Que la fustice interieure veut que l'on rende ce que norre ennemi a pris à un autre, dans une guerre injuste.

II. On le confirme par des exemples.

III. On demande si l'on en peut déduire quelque chose.

- IV. Qu'il faut rendre même les Etats on parties de ces Etats à ceux à qui ils étoient, s'ils ont été injustement pris par l'ennemi.
  - V. En quel tems l'obligation de rendre cesse.
  - VI. Ce qu'il est à propos de faire dans un doute.
- Nous, avons dit jusqu'où dans une guerre juste les prises peuvent appartenir à ceux qui les font, hors celles, dont le recouvrement est permis par droit postliminaire, tesquelles passent pour non prises pour les choses que l'on prend dans une guerre injuste, nous avons dit auffi qu'elles doivent être restituées; non seulement par ceux qui les auroient prises, mais par ceux-là mêmes entre les

## III. LIV. CHAP. XVI. 285

les mains de qui elles feroient parvenuës de Toppraquelque manière que ce foir, car perfonne ne mai a l'ipeut transporter à un autre plus de droit qu'il population n'en a lui-même, ainsi que disent & les Auteurs populations n'en a lui-même, ainsi que disent & les Auteurs l'en de de l'entre l'explique par ces deux mots : Perfon lis Des

ne ne peut donner cequ'il n'apas.

non peut donner cequ'il n'apas.

Or celui, qui le premier a pris une chofe traditio.

dans une guerre injulie, n'en a point cu la pro-D. de aqprieté interieure; c'est pourquoi celui-là ne b Lib.v.
l'aura pas non plus, qui tient son droit de lui; de benet.

& cela étant, le second ni le troisséme posser-cap-12.

& cela étant, le fecond ni le troisséme posserfeur n'en aquerront pareillement que la proprieté, que pour nous mieux expliquer nous appellons exterieure, laquelle n'est qu'un certain avantage d'être maintenu par tout par l'autorité & la main de Justice, comme legitime proprietaire. Ainsi ce ne sera pas agir en homme de bien, que de se servir de cette proprieté au préjudice de celui à qui la chose a été prise par une action injuste.

2. Des Juri foonfultes e celebres répondirent e L. La autrefois touchant un esclave, qui ayant ét rones. Puis par des voleurs, étoit tombé entre les mains des ennemis ; qu'il est vrai de dire qu'il étoit un esclave dérobé, & qu'encore qu'il étoit un esclave dérobé, & qu'encore qu'il étoit ets mains des ennemis, & qu'il fût retourné par possimilie, cela n'empéchoit pas qu'on ne dût toûjours le considerer comme un esclave dérobé : & c'est cela même qui selon le droit naturel, se doit pareillement dire d'un homme, qui ayant éte pris dans une guerre injuste, vient ensuite ou par une guerre juste, ou par quelqu'autre voyen la puissance d'un autre; car selon le sloix de la

Tempera: Justice interioure, une guerre injuste ne disfere mana s'ère en rien d'un brigandage ; Et c'est en ce sens gard du grandage répondit sant Gregoire b Thaumaturge sollaire, consu té sur le fait de quelques Pontiques, qui

a Ægidius avoient recouvré des mains des barbares cerRegius de taines chofes appartenant à leurs conciovens.
act. luspern diff.
II. t. Il faut done rendre telles chofes à
pern diff.
ceux à qui elles ont été prifes, ainfi que nous
nu 132. vovons qu'il aéré fouvent pratiqué. T. Live
b Can x. faifant le recit de la victoire remportée par Lucrece Tricipitin fur les Volfques & les Æques,
di ceux tois lours durant le pillage fut evyoré.

dit que trois jours durant le pillage fut exporé dats le champ de Mars, afin que chacun alla reconnoctre & reprendre ce qui lui appartenoir. Le même, e ayant parlé de la défaite de la Champ de Mars, afin que chacun alla reconnoctre & reprendre ce qui lui appartenoir. Le même, e ayant parlé de la défaite de la Champagne de la champag

ces Volfques par le Dictateur Posthume, ajoùte, qu'une partie du pillage, qui fut reconnue par les Latins & les Herniciens leur fut rendue. & que l'autre partie fut rendue sous la pique par le Dictateur. En un autre endroit il dit de même, que l'on avoit donné deux jours aux proprietaires, pour reconnoître ce qui étoit à eux. Comme aussi aprés avoir parlé de la victoire des Samnites sur les Campaniens, il ajoûte : Ce qui plut davantage aux victoricux fut que sur l'ennemi l'on reprit sept mille quatre cens prifonniers, & un grand pillage fait sur les Alliez. Cela fut cauje, qu'il fut fait un Edit par lequel on assignoit les proprietaires à un certain jour. pour venir reconnoître, & reprendre ce qui leur appartenoit.

Il rapporte ensu. un semblable sait des Romains en disant : Les Samnstes ayant taché de surprendre Terane Colonie Romaine, manquerent la ville; mais ayant pillé la campagne, se

## III. LIV. CHAP. XVI. 287

s'en retournant aprés avoir joint un nouveau bu-Temperatin à celui qu'ils avoient déja fait, composé ment à l'éd'hommes & de bestiaux qu'ils chassoient devant gard du eux avec les Pailans prisonniers, ils donnerent justement dans les troupes du Consul, qui revenoit victorieux de Lucerie; Ce qui fit que non seulement ils perdirent leur proye, mais que même se trouvant en desordre par l'embarras d'un long bagage, ils furent tous taillez en pièces; Après cela le Consul ayant par un Edit convoque à Terane les proprietaires, pour reconnoître & reprendre ce qui leur appartenuit, & y ayant laifle l'armée, il prit le chemin de Rome, pour la tenue des Etats. Parlant en un autre endroit du pillage que Corneille Scipion avoit fait prés d'Ilipe ville de Portugal, il ajoûte : Tout cela fut exposé devant la ville, & l'on donna liberté aux proprietaires de venir reconnoître chacun le sien : le reste fut remis au Tresorier pour être vendu, & l'argent qui en provint fut distribué aux troupes. Après la journée de Tibere Graque prés de Benevent : Tout le pillage fut abandonné aux gens de guerre, à la réserve des prisonniers; on excepta aussi les bestiaux, que les proprietaires reclameroient dans trente jours, felon les paroles du même T. Live. .

2. Polybe dit d'Emille, qui avoit vaincu b Hist. les Gaulois, qu'il rendit le pillage à ceux sur quu lib. 11. on l'avoit fait. Plutarque c & Appine d'app e plut portent que Scipion fit la même chole, lors de Appine la prife de Carthage, où il trouva plusieurs panice chôtes voiées aux Dieux, que les Carthaginois e verrius avoient transportées des villes de Sicile & de jurif-d'ailleurs. Ciceron e l'exprime en cestermes: dist. Si-cliens Les Carthaginois syam pris autrépui Himere, qui

toit!

Tempra. étoit une des plus florsssantes & des plus rickes mont à t- villes de Sicile; Scipion estima qu'il étoit de la gent du gloire du Peuple Romain, que la guerre spiie, restimations Allieux reconversssent par not armes victorieustes equ'ils avoient perdu. Ainsi après la prisé de Carthage il sit rendre ce qu'il pât à bus les Sici-

liens.

de fignis. b Liv. Le même a s'étend aufii fort au long en un autre endroit sur cette même action de Scipion. Les Rhodiens b d'autre part rendirent aux Atheniens quatre de leurs vaisse avoient repris sur les Macedoniens. De même Phaneas Ætolien eru qu'il étoit de la justice de restituer aux Ætoliens ce qui leur avoit appartenu avant la guerre, & l'Iaminius en demeuroit lui-même d'accord, supposé qu'il eut été question de villes conquises par la guerre, & que les Ætoliens n'eussent pas eux mêmes rompu le traité d'alliance. e Les Romains parcillement remirent en leur premier état, les choses qui autresois avoient été consacrées à Ebbese, & que des Rois s'étojent appropriées. 4

c Id. lib. xxxxxx. d Strabo lib xxxx.

III. 1. Mais me dira t-on, si telle chose a 
été acheté e par quelqu'un, celui-ci pourra-t-il 
fe faire rembourser ce qu'elle lui a coûté par 
celui à qui la chose aura été prise? Selon ce 
que nous avons dit ailleurs, eil est raisonnable 
qu'on rende à celui qui l'a achetée autant, que

e lib. 11. que nous avons dit ailleurs, e il elt raifonnable
e. x 9.9. qu'on rende à celui qui l'a achetée autant, que
l'autre qui avoit perdu cette chofe là auroit dépenté pour en recouver lui-même la poffe-

fion, dont il avoit desesperé. Avec cela, si cette dépense se peut repeter, pour quoi non aussi la récompense de la peine, èt des risques; de même que si quelqu'un avoit en plongeant retiré de la Mer quel-

que

## III. LIV. CHAP. XVI. 289

que chose, qui sut à un autre? L'histoire d'A-Temperabraham \* lors qu'il revint de Sodome visto. mous à tèrieux des cinq Rois, me semble sort à propos sard du rieux des cinq Rois, me semble sort à propos sard du à ce sujet. Il ramena toutes thoses, dit Moyse, mie, c'est à sçavoir celles qu'il avoit déja dit avoir IV.

été prises par ces Rois.

2. Et il ne faut pas autrement prendre la a Gen. condition que le Roi de Sodome propofa à xiv. 6. Abraham, en lui difant de rendre les prifonniers, & de retenir le reste pour sa peine & pour le danger è qu'il avoit couru. Pour lui, b Com. qui non seulement étoit homme de bien & ju- 20.21.22. ste, mais qui avec cela avoit l'ame slevée, il 23.24 ne voulutrien retenir; Mais à l'égand de ces choses recouvrées ( car ce sont tes choses là e e v. Liv. comme nous avons dit ailleurs que ce recit re- 11. ch. garde ) il en donna, comme en vertu du droit xiv S. v. qu'il y avoit la dixisme partie à Dieu; il en de hairech, dussift les frais principaux, & il voulut que l'on 1 y S. 1. en donnat aussi quelque chose à ceux qui l'avoient affisse.

IV. Or de même qu'il faut rendre ce qui appartient à de fimples proprietaires, il faut par la même raison rendre les États, dou par d voyez tie de ces États à ceux qui en avoient aupara plus hut vant la Souveraineté, ou les rendre à cus mê. ch. x §. vi mes, s'ils étoient libres avant cette guérre in-

iuste.

C'est de cette saçon là que nous apprenons de Tite Live, e que du tems de Camille la e Liviville de Sutri ayant été reprise, su rendué aux lib. 11. Alliez, que les Laccdemoniens restituerent parcillement les Ægientes, & les Meliens à leurs villes. I Flaminius rétablit de même f id lib. dans leur liberté les villes de Grece que les LXXIII. Tome III. N Mace.

Temper.tmentàl'égard dis Poflims. VI. a Xeno-

gr. 111.

XXXIV.

Macedoniens avoient envahies. . Le même dans l'entretien qu'il a avec les Ambassadeurs d'Antiochus dit, qu'il est juste d'affranchir les villes d'Afie, qui portoient le nom de villes de Grece ; lesquelles Seleucus Bisayeul d'Antiochus avoit prises en guerre, & qui ensuite ayant été perdues, avoient été recouvrées par ph. Hift. Antiochus; Eneffet, disoit-il, on n'apas envoyé des Colonies dans l'Aolide & dans la Jonie pour être les Esclaves du Roi, mais pour augmenter & multiplier dans le monde une nation tres-

b Liv. lib. ancienne b

V. On demande aussi dans combien de tems l'obligation de rendre une chose cesse sclon la justice interieure ; si l'affaire se passe entre Sujets d'un même Etat; cette question fe doit decider felon leurs propres loix, en cas qu'elles donnent le droit interieur, & ne s'arrêtent pas à l'exterieur seul; ce que l'on doit examiner avec prudence, & inferer des termes & de l'intention des loix.

Pour ceux qui sont étrangers à l'égard les uns des autres, il en faut juger fur la conjecture que l'on peut avoir de l'abandon de cette chose. Nous avons parlé de cette conjecture en un autre endroit, autant que notre fuiet

l'a pû permettre.

c lib. II. C. 4.

d Cic.

off. 11.

V 1. Que si l'on doute fortement de la justice de la guerre, ce sera sagement fait de suivre le conseil d'Aratus d Sicyonien : il conseilloit d'un côté aux nouveaux possesseurs de se contenter de prendre de l'argent, & d'abandonner ce qu'ils possedoient; & il persuadoit de l'autre aux anciens proprietaires de prendre la valeur en argent comptant, comme

une

# III. LIV. CHAP. XVII. 291

une chose bien plus facile & bien plus avantageuse, que de recouvrer ce qu'ils pretendoient.

#### CHAPITRE XVII.

De ceux qui font neutres dans la guerre.

I. Qu'il ne faut rien prendre aux Etats avee qui l'on est en paix, hors dans une extréme necessié, & à la charge d'en restituer la valeur.

II. Quelques exemples & preceptes decette moderation.

III. Quelle doit être la conduite des Princes neutres à l'égard de ceux qui se font la guerre.

I. L paroîtra peut-être superflu, de parler Des Estat ici de ceux qui ne sont pas compris dans mentre. la guerre; puis que l'on est affez persuade que la guerre n'a aucun droit sur eux: mais parce qu'à l'occasion de la guerre on entreprend fouvent plusseurs chose contre eux sous le pretexte de la necessité, & particulierement s'ils sont voisins, il saut redire ici en peu de mots ce que nous avons déja touché en un autre endroit, a que cette necessité pour donner a lib. 11. c. droit sur le bien d'autrui, doit être extréme-11. \$ 10. Qu'il faut de plus que le vrai proprietaire n'en

• • •

Des Etats nemires. II. ait pas lui-même une pareille nécessité. Que même lors que cette nécessité est toute visible, il ne faut rien prendre au delà de cequ'elle oblige de prendre; je veux dire, que si la garde d'une chose sustit, il n'en faut pas prendre l'u-fage; si c'est astez de l'usage sans en venir à la consomption, il ne saut point faire cette consomption; & qu'ensin s'il est nécessaire de la faire, il en faut restituer la valeur.

'II. 1. Une necessité extréme obligeant Moyse & le Peuple Hebreu de passèr par les terres des Iduméens, il leur déclara en premier lieu qu'il n'iroit que par le grand chemin sans se détourner, ni dans les terres labourées, ni dans les vignes, & que même s'il avoit besoin

d'eau il la payeroit.

Ces Chefs celcbres des Grees & des Romains firent la même chose. Dans Xenophon, les Grees qui sont avec Elearque promettent aux Perses de passer sans leur faire aucun dommage, ajodtant que s'ils leur donnoient des vivres pour de l'argent, ils ne prendroient pas un mourceau de pain, ni un verre d'eau à

qui que ce fut.

2. Dercyllide, au raport du même Xenophon, condussit set troupes par des terres amies avec tant de dissipline que les Alliez n'en reçurent aucun dommage. T. Live parlant du Roi Persée dit, qu'il retourna dans ses Etats par la Phiniotide, l'Achaie, & la Thessaule sans jaire aucun dégât, ni aucun mal aux terres par où il pris sa marche. Plutarque parlant aussi del l'Armée d'Agis Lacedemonien dit, que ses troupes donnoient de l'admiration aux villes, voyant avec quelle discipline sans saire mal à per-

## III. LIV. CHAP. XVII. 293

Joinne, & presque même sans bruit, elles traver- Du Etaus faient le Peloponese. Velle'ius a parle de Sylla en munten. CS. termes: Vous aurier, crû qu'il fut venu en a Lib. 11. Claie non pour faire la guerre, mais pour établir la paix, ayant conduit son armée dans la campagne de Capous au travers de la Calabre & de l'Apouille avec un ordre incroyable, & prenant un sont tout particulier des bleds, det terret, das vil-

les, des hommes.

Ciceron b dit de Pompéole Grand, que ses b prolege Legions arriverent en Afie, sans que l'on pût Maniliadire; que non feulement les mains, mais même les pieds d'une si grande armée eussent porté prejudice à aucun des amis du Peuple Romain. Frontin c dit le même de Domitien en ces termes : c Lib. 11? Lors qu'il campoit sur les frontieres des Ubiens, il fliat. c. 11. payoit les fruits des lieux que l'on enfermoit dans les retranchements , & le bruit d'une action si juste tint tout le monde dans le devoir. Lampridius parle auffi de l'expedition de Severe contre les Parthes en difant, qu'il observoit une si exacte discipline, & qu'il imprimoit tant de respect par tout où il passoit, que l'on n'appelloit point ses soldats des gens de guerre, mais des Senuteurs. Les Colonels étoient toujours en armes, les Capitaines dans une grande retenne, & tous les soldats dans l'honnêteté; Et pour lui toutes les Provinces le recevoient comme s'il eut été un Dieu, à cause de tous ces grands biens qu'il leur fassoit. Le Panegyriste dit des Goths, des Huns, & des Alains, qui étoient au service de Théodose, qu'iln'y avoit parmi eux ni tumulte, ni confusion, qu'on ne les voyoit point piller comme il arrivoit aux Barbares; bien plus, dit il. quand le bled manquoit, ils supportoient patiens-

Des Etats neutres. II. patiemment la faim, & faifoient en sorte de suppléer par leur grande épargne la disette où ilisse touvoient par leur grand nombre. Claudien attribue la même conduite à Stilicon par ces vers;

Sous vos ordres, Seigneur, le repos, la fustice, Qui dunne de la crainte & qui retient le vice, Ont eu tant de pouvoir, que le moindre larcin Même d'un épy seul, ou d'un simple raisin, N'afraudé l'habitant de ces vastes contrées.

#### Et Suidas dit la même chose de Belisaire.

3. C'est ce que faisoit le soin exact qu'on apportoit à pourvoir aux choses necessaires; à bien payer les troupes, & à maintenir laviqueur de la divipilme, dont voici une des loix dans Ammien a en ces termes; Qu'ancun ne ravage les terres des amis. Et dans Vopisque; è

a Lib. xviii. b Aurelia-Ro.

ravage lei terrei dei anni. Et dans vonique; que personne ne touche à la brebis d'autrui, ni ne cueille aucun raisin; que personne ne gate les bledi, ne prenne de force, minuile, nifel, nibois. De même dans Cassiodore; Qu'ils vivent avec eeux des Etats amis selon les Loix civiles, & que le cœur ne devienne paint insolent parce qu'on se sent de ceux qui ne souclier de notre armée doit procurer le repos de ceux qui ne sont point armez. A jouter, à cela ces paroles de Xenophon. e On ne doit point contrainter par la sorce un Etat ami de noni sourme quel que chose contre son gré.

e Exped. lib: v1.

> 4. Par le moyen de ces passages, vous trouverez facilement le sens de cet avis important que donne un grand Prophete, ou pour mieux dire, celui qui est plus grand qu'aucun Prophe-

## III. LIV. CHAP. XVII. 295

phete: a N'usez point, dit-il à des Soidats, de Des Etats violence ni de fraude envers personne, mais com-neures. Etats violence ni de voire paye. La se rapportent aussi com-neures. La ces paroles d'Aurelien dans Vopisque en l'en-a Luci 11. droit déja cite, Que chaeun se contente de son pais d'ude de munition, ou de son etape, qu'il vive du butin qu'il pourra faire sur l'enneuri, & non pas des larmes des Provinces amies.

Aureste on ne doit pas eroire que cela soit seulement beau à dire, mais impossible à executer; car ni cet homme divin, ni tant de sages legislateurs ne l'ordonneroient pas ainsi, s'ils croyoient que la chose ne se put nettre à execution. Il faut au contraire demeurer d'accord, qu'une chose se peut faire, quand nous la voyons saite; & c'est pour cela que nous en avons rapporté des exemples. Nous y joindrons celui de Scaurus, puis que ce que Frontinben raconte est tout à fait digne de remarble. Lib. 17, ensermé dans l'enceinte du camp, & que l'on trouva le lendemain après le décampement de l'armée, sans qu'on en eut détaché une

feule pomme.

5. T. Live ayant dit que quelques foldats Romains en avoient ufé un peu licenticulement au camp de Sucron, & que quelques-uns d'eux s'étoient détachez la nuit pour aller à la petite guerre dans des terres amies d'allentour, ajoûte que tout cela étoit un pur libertinage, & un excez contre l'ordre & la difcipline de la guerre. Il y a suffi un autre paffage remarquable de ce même Auteur, où il fait mention de la marche de Philippe par les terres des Denthelates en ces termes : l'il

N 4

étoient

Des Etats neutres. 111.

étoient ses Alliez, mais à cause de l'extreme besoin où se trouvoient les Macedoniens, ils ravagerent leurs terres comme s'ils eussent été ennemis; pillant par tout. Ils ruinerent premierement quelques fermes, & puismême quelques villages, ce qui donnoit une extreme confusion au Roi, qui entendoit les cris de ses Alliez, implorant en vain les Dieux des alliances, & l'invoquant lui même.

a Ann. X1 1. 5 Hift. III.

Dans Tacite a le nom de Pelignus est odieux, parce qu'il pilloit plus ses Alliez que ses ennemis; le même Auteur fait auffi reproche b aux soldats de Vitellius, de ce que demeurant oififs dans les villes d'Italie, ils ne se rendoient

c Verrina urbana.

formidables qu'à leurs hôtes. Ciceron e pareilde Prætura lement accuse ainsi Verres. Vous avez, dit-il, eu grand soin de faire piller & maltraiter les villes neutres de nos Alliez & de nos amis.

d Ægidius Regius de alibus fupern. diip. 31. dub. 7.

n. 95.

6. Je ne puis donc taire ici le sentiment des Théologiens, d que je croi moi-même trésvéritable, qui est qu'un Roi qui ne paye pas ses troupes, n'est pas seu'ement tenu envers elles des dommages qu'elles en souffrent, mais même envers fes fujets & fes voifins, que ses soldats pressez par la faim pillent & maltraitent.

III. 1. En recompense le devoir des Princes neutres est de ne rien faire, qui fortifie celui qui soûtient une cause injuste, ou de ne point s'opposer aux efforts de celui qui fait une juste guerre, selon ce que nous avons dit plus haut; e Et dans un cas douteux ils les doivent traiter également, en donnant passage aux troupes, en leur fournissant des vivres, & ne favorifant point ceux qui sont affiegez.

e Lib. \* 1 t. cap. t

Les

#### III. LIV. CHAP. XVII. 297

Les Corcyriens dans Thucydide : disent, Des Etats qu'il étoit du devoir des Atheniens, s'ils vou- neutres. loient demeurer neutres, d'empêcher les Corinthiens de faire aucunes levées fur les terres d'Athenes, ou de leur permettre la même chose. Les Romains reprochent à Philippe Roi de Macedoine, qu'il avoit en deux façons violé le traité qu'ils avoient ensemble, ayant d'une part fait injure aux alliez du Peuple Romain, & ayant de l'autre affisté leurs ennemis de troupes & d'argent. Flaminius objecte à Nabis la même chose en ces termes ; Je ne vons ai jamais fait d'injure, dites vons, je n'ai jamais rien fait contre votre amitie ni votre alliance; voulez vous cependant que je vous montre combien de fois vous l'avez fait? Mais je ne veux pas m'étendre sur cette matiere, il suffit de le dire en deux mots. Comment viole-t-on l'amitié ? On la ble sans contredit en deux saçons; l'une fi vous traitez mes Alliez d'ennemis; & l'autre si vous vous joignez à mes ennemis mémes.

2. Nous lifons dans Agathias, b que celuiblib. 111. là cft ennemi, qui fait ce qui est agreable à notre ennemi. Et dans Procope, e que celuic Goth. 1. là passe pour être dans l'armée ennemie, qui fournit aux ennemis les choses qui n'ont d'autre usage, que pour la guerre. Demosshene d aphil. 111; disorte usage, que pour la guerre. Demosshene d aphil. 111; disorte usage, que pour la guerre. Demosshene de debies pour me faire prendre, est mon ennemi, encore qu'il ne me frappe ni ne me tire aucun trait.

Acilius dit aux Epirotes, qui à la vérité eliv. libi n'avoient point affilté Antiochus de troupes, xxxvi. mais que l'on accusoit de lui avoir envoyé de

Ns

l'ar-

Des Erats nentres. III. a lib. XXXVII. l'argent, qu'il ne sçavoit pas s'il les devoit mettre au nombre d'ennemis publics, ou de

gens neutres. Le Préteur Æmile • reproche aux Teïens d'avoir envoyé des vivres, & d'avoir promis du vin à la flotte des ennemis; ajoûtant que s'ils ne fournissoient les mêmes choses à celle des Romains, il les tiendroit pour ennemis declarez. On fait aussi mention de ce mot d'Auguste; b Qu'un Etat qui reçoit nos

b Plat. Bruto.

ennemis n'a plus de part à la paix. 3. De même il sera avantageux de faire alliance avec l'un & l'autre parti; afin qu'on puisse avec l'agréement de tous les deux, demeurer neutre, & rendre aux uns & aux autres les devoirs communs de l'amitié. Il y a

elib xxxv. dans T. Live e ces paroles; Ils doivent , comme il convient à des amis neutres, souhaiter la paix, & ne se point mêler dans la guerre. Archidame Roi de Sparte écrivit une letre aux Eliens, qui sembloient pancher du côté des . Arcadiens ses ennemis, avec ces mots seulement. Le repos est une belle chose.

### CHAPITRE XVIII.

Des actions particulieres qui se font dans une guerre publique.

I. On explique par les principes du droit na turel, du droit des gens, o du droit ci-vil, s'il est permis à des particuliers de faire du mal à des ennemis publics.

11

# III. LIV. CHAP. XVIII. 299

II. Quelles choses sont licites selon la justice interieure contre les ennemis, à ceux, qui font la guerre, ou équipent des vaisseaux à leurs propres frais.

III. Ce qui leur est permis à l'égard de l'E-

tat, dont ils sont sujets.

IV. Ce que demande d'eux la charité Chrêtienne.

V. Comment la guerre particuliere se mêle

avec la publique.

VI. A quoi est tenu celui qui sans or dre outrage les ennemis; ce que l'on explique avec distinttion.

E que nous avons dit jusqu'ici re- Attions garde, pour la plus grande partie, Particulieceux qui ont l'autorité absolue dans la guerre, "". ou qui executent les ordres du public ou du Souverain; il faut voir maintenant à l'égard des particuliers, ce qui dans la guerre leur est permis selon le droit de nature, selon le droit divin, & selon le droit des gens. Ciceron . . Off 12 rapporte que le fils de Caton le censeur avoit porté les armes dans l'armée de Pompilius Général de la République, & que quelque tems après, la legion où il étoit ayant été licentiée, & ce jeune cavalier, par une inclination qu'il avoit pour les armes, étant demeuré dans l'armée, Caton écrivit à Pompilius, que s'il vouloit qu'il servit dans les troupes, il lui fit faire un second serment, ajoùtant pour raison, que le premier étant nul, il N 6 n'é-

A.Tiors particulie. res.

n'étoit plus en droit de combattre contre des ennemis publics; Il rapporte avec cela les propres termes de la lettre de Caton à son fils, dans laquelle il l'avertit de se donner de garde d'en venir aux mains avec l'ennemi, parce qu'un homme, qui n'est point soldat . n'a aucun droit de combattre.

a Plut. quæft. Koin. 39. & Marcel b Deira. c. 9.

De même, nous lisons que Chrysante soldat dans les troupes de Cyrus; fut loué de ce que tenant un des foldats ennemis à fon avantage, il remit son épée auffi-tôt qu'il entendit sonner la retraite. Seneque b dit auffi que l'on ne doit point faire état d'un foldat, qui n'obest point au signal, que l'on donne pour la retrai-

2. Mais on sc trompe de croire que cela vint du droit des gens exterieur; puisque si l'on veut s'en tenir à ce droit, il est autant permis à qui que ce soit de tuer les ennemis, qu'il lui est permis de prendre ce qui leur appartient, comme nous avons montré plus haut; car felon ce droit-là les ennemis publics paf-

e lib. 111. €. 6.

torem S. 15 D. de ge milit.

sent pour n'être point au monde. L'ordre de Caton vient donc de la discipline militaire des Romains, dont une des loix étoit, ainfi que d L. defer- l'a remarqué Modestin, d que quiconque n'observoit pas les ordres de la guerre, perdoit la tête, quand même ce qu'il auroit fait auroit bien réuffi; & l'on entendoit que celui-là n'observoit point ces ordres, quand hors du fervice ordinaire il combattoit contre l'ennemi fans le commandement du Général, comme nous l'apprenons des ordres severes de e Liv. Lib. Manlius. e

YII.

En effet si l'on souffroit impunément cette

# III. LIV. CHAP. XVIII. 301

liberté, chacun abandonneroit son poste, & à Allions la fin la licence passant plus avant, l'armée particulisentière ou une partie s'engageroit dans des recombats inconfiderez, ce qu'il est tout à fait important d'éviter. Aussi Saloste parlant de la discipline Romaine dit, que souvent on avoit puni ceux qui sans ordre avoient combatu contre l'ennemi, ou qui ne s'étoient pas retirez du combat, aussi-tôt que la retraite sonnoit. Un certain soldat Lacedemonien ayant entendu sonner la retraite au moment qu'il alloit porter un coup à un des ennemis, se retint en difant, qu'il valoit mieux obeir à ses Generaux que tuer les ennemis. Et selon Plutarque, la raison pourquoi un foldat, qui a son congé n'a pas droit de tuer les ennemis, est parce qu'il n'est plus obligé aux loix de la guerre, aufquelles il faut être engagé pour porter les armes. Epictete de même, rapportant dans Arrien a l'action a 11 6. de Chrysante dont nous venons de parler, ajoûte ces paroles : Tant il est vrai que la volonte de son General lui étoit plus à cœur que la sienne propre.

3. Cependant si nous regardons le droit de nature, à la justice interieure, il semble qu'il soit permis à un chacun de saire dans une guerre juste, à dans les bornes que la Justice prescrit, ce qu'il croit pouvoir être avantageux au parti qui est innocent; à la vérité il ne lui est pas permis de s'approprier les choses prifes, parce qu'il ne lui est rien dû, à moins peut-être que ce ne sût pour infliger une peine juste, en vertu du droit qui en cela est commun à tous les hommes; à encore doit-on voir par les choses que nous

N 7

Attims particulie-

avons dites plus haut, a comment ce droit est

limité par la loi de l'Evangile.

a Lib. 11. c. 20. S. £ 1 1. 1. S. x. 1.6.7. b. Serv. ad v111.Æneid.

4. Or un ordre peut être donné, ou en general, ou separément & en particulier. Le general, est comme quand à Rome le Consul disoit dans une sedition, Qui aime le salut de la Republique me suive. b Bien plus, quelque-fois on donne indifferemment droit à tous les sujets de l'Etat de tuër, même hors de sa propre défense, lorsque le bien public le veut ainfi.

II. 1. Pour l'ordre particulier & séparé, non seulement ceux qui sont soudoyez, peuvent l'avoir, mais même les volontaires. & qui plus est ceux qui fournissent une partie de la guerre à leurs dépens, par exemple, en équipant, & entretenant des navires à leurs propres frais : C'est aussi pour cela que d'ordinaire on leur laisse les prises qu'ils font pour leur tenir lieu de folde, ainsi que nous avons e lib. 111. dit ailleurs. e Mais ce n'est pas sans fondement qu'on demande jusqu'où cette permisfion s'étend sans blesser la justice interieure &

la charité.

C. Y1.

2. La justice se doit garder à l'égard de l'ennemi, & à l'égard de l'Etat avec lequel on traite. Nous avons dit qu'un Etat qui fait une guerre juste, peut pour sa sureté ôter à l'ennemi la jouissance de toutes les choses qui peuvent nourrir la guerre, mais à la charge de les rendre; Que pour la proprieté de ces chofes il peut ausli s'en revetir justement, jusqu'à la concurrence de ce qui lui étoit du avant la guerre, ou de ce qu'on peut lui devoir par un fait posterieur, soit que ces choses-là appartien-

## III. LIV. CHAP. XVIII. 303

tiennent au Public de l'Etat ennemi, foit Allim qu'elles appartiennent aux Sujets de cet Etat, fratiant dus Fullent-ils même innocens en leur particulier, ill. que pour les biens de ceux qui font coupables, on peut les leur ôter, & s'en emparer par une juste acquisition en punition de leur crime, & que ces biens sont à ceux qui les prennent. Ainfi donc les prises faites sur l'ennemi appartiendront, pour ce qui regarde l'ennemi, à ceux qui font une partie de la guerre à leurs propres frais. Mais en demeurant dans les bornes que je viens de marquer, selon l'estimation qu'en doivent faire des esprits équitables.

III. A l'égard de l'Etat que l'on fert, la chole sera juste selon la justice interieure, s'il ya de l'égalité dans le traité que l'on fait avec lui, c'est à dire si les frais & le peril répondent à l'esperance du butin: car si cette esperance vant beaucoup davantage, il saudra rendre le supersitual l'Etat; de même que si quelqu'un avoit acheté à un trop bas prix un coup defilet, incertain à la venité, mais qu'il est pourtant facile de juger être de grande esperance les pourtant facile de juger être de grande esperance.

rance.

IV. De plus, il se peut faire, qu'encore qu'on ne peche pas contre le droit étroit, l'on peche néamoins contre le devoir que nous impose la charité, & particulierement celui que la loi Chrètienne nous prescrit, lors par exemple, qu'on remarque qu'une telle depredation ne peut pas porter un grand prejudice aux ennemis en general, ou en particulier à leur Roi, ou à ceux qui sont les vrais coupables, mais seulement à des personnes inno-centes.

Actions particulieres. V. VI. centes, lesquelles en pourront être seduites à une telle misere; même que ce seroit pêcher contre l'humanité, que d'y plonger ceux qui nous seroient redevables de leur ches.

Que si avec cela, ce ravage ne contribuë pas considerablement ou à finir la guerre, ou à diminuer les forces publiques de l'ennemi, a alors il doit paroître indigne d'un homme de bien, & particulierement d'un Chrétien de

a Silv. in verbo bellum. n. 8. v. 5. faire fon profit du malheur du tems.

V. Il arrive aufli quelquefois qu'à l'occafion d'une guerre publique, il nait une guerre particuliere; lors, par exemple, que quelqu'un tombeentre les mains des ennemis, &
court fortune de la vie & des biens. En ce
cas il faut observer ce que nous avons dibtouchant les mesures qu'il est permis de garder

chant les mesures pour se désendre.

De même on joint fouvent l'autorité publique à des interêts particuliers, comme quand quelqu'un ayant fouffert de grandes pertes de la part des ennemis, obtient permission de se dédommager sur ce qui leur appartient; ce qui se doit decider par les regles que nous avons établies auparavant e pour les represailles.

c L.111.

VI. Mais si quelque soldat ou un autre brûle les maisons des ennemis, ravage leurs terres, & leur sait de semblables maux sans ordre; ajoûtez & sans qu'il y eut nécessité, ou juste sujet de le faire; les Theologiens disent avec grande raison qu'il est tenu au dédommagement.

l'ajoûte à dessein, sans qu'il y eut juste sujet, ce qu'ils ont omis. Car s'il y a en cela quelque sujetou cause legitime, le soldate

sera peut-être bien responsable à son parti, Actions dont il a transgressé les ordres; mais il ne sera particupas tenu à l'ennemi, parce qu'il ne lui aura fait aucune injure.

Ce qui n'est pas differend de ce qu'un certain Carthaginois répondit aux Romains, qui demandoient qu'on leur livrat Annibal. le ne croi pas, dit-il, qu'il faille mettre en question, si Sagunte a été attaquée par attentat particulier, ou bien par un ordre public, mais seulement si c'est justement ou injustement qu'elle a été attaquée : Car c'est à l'égard de nôtre sujet que nous devons entrer en connoissance, s'il l'a fait par nôtre ordre, ou de son propre mouvement. A vôtre égard nous n'avons qu'un point à vuider, c'est de sçavoir : si le traité qui est entre nous permettoit de lefaire, ou non.

#### CHAPITRE XIX.

De la foi que les ennemis publics se doivent garder les uns aux autres.

- I. Que l'on est obligé de garder la foi, ou de tenir sa parole à toutes fortes d'ennemis publics.
- II. On refute l'opinion, qui soûtient qu'il ne faut pas garder de foi aux Pyrates ni aux Tyrans,
- III. On répond à l'argument que l'on tire

tire de ce que telles gens meritent d'être punis; Et l'on montre qu'on ne doit pas s'y arrêter, lorsque l'on a traité avec eux comme tels.

IV. Qu'il n'importe, que la promesse ait été extorquée par la crainte; si l'on ne l'a point

causée à celui qui a promis.

V. Ou s'il y a eu serment, quoi qu'on puisse, si l'on ne regarde que les hommes, le violer impunément, à l'égard d'un voleur.

VI. Que les mêmes choses sont appliquées à

des sujets rebelles.

VII. On demêle une difficulté qui regarde.
en particulier les promesses faites à des sujets,
O qui conssiste à spavoir se n vertu du pouvoir souverains son peut frustrer ses sujets du
droit qu'elles donnent.

VIII. On montre que telles promesses peuvent être fermes & stables en consequence du

serment de l'Etat.

IX. Qu'elles le sont aussi quand elles sont faites à un tiers, qui intervient dans l'affaire.

X. Comment se fait le changement publis

d'un Etat.

XI. Que l'on n'est point reçû à alleguer une crainte forcée dans une guerre solemnelle selon le droit des gens.

XII.

XII. Que la crainte qui peut-être legitime est une crainte, que le droit des gens n'autorise point.

XIII. Qu'il faut garder la foi même à des

perfides, ou gens sans foi.

XÍV. Non toutesfois si la condition qui y obligeoit cesse; ce qui arrive quand l'un n'accomplit pas une partie des choses convenues.

XV. Que l'on peut de même se dispenser de tenir ce qu'on a promis, si d'ailleurs on y supplée par une juste compensation.

X VI. Quoi que ce soit en vertu d'un autre

contract.

XVII. Ou en vertu d'une prétention de dommage causé.

XVIII. Et même de punition.

XIX. Comment ces choses la ont lieu dans la guerre.

1. 1. NOUS difions a que l'on confidere reen deux façons le droit, ou l'étente Enne purement & fimplement, & l'autre par rap. a Ch. 1. de port à quelque promesse anterieure. Nous respective que parler de la premiere maniere, il nous reste la seconde qui traite de la foi des ennemis publics à l'égard les uns des autres. Ces paroles d'un foldat, de l'armée d'un Consul Romain, dans Silius b Italicus, b.Lib. sont admirables:

Dans

De la foi entre Enne.

. Leuc-

trica 1 v.

Dans le métier de Mars n'avoir rienplus à cœur.

Que de garder la foi, c'est le haut point d'honneur.

Xenophon de même dans l'oraifon touchant Agesilaus dit, qu'il n'y a rien de si grand ni de si louable que l'honneur & la bonne soi dans toutes sortes de personnes; mais sur tout dans les personnes de commandement. Aristide a dit dans le même fens, que l'on reconnoit particulierement dans l'observation de la paix & des autres conventions publiques ceux qui aiment la justice.

C'est aussi ce qui acquiert le plus de gloire à un homme : car comme dit trés-bien Ciceron: b Il n'y a personne qui n'approuve & qui ne louë en un homme cette qualité, non seulement de n'être point interessé, mais de garder la foi,

même contre son propre interêt.

2. La foi publique, comme il y a dans Quintilien le pere, fait mettre à des ennemis les armes bas par une trêve, & conserve les droits des villes, qui se rendent. Il y a aussi dans le même Auteur en un autre endroit ces paroles; La foi est le plus puissant lien des choses bumaines. Elle est reverée entre ennemis publics, comme une chose sacrée. S. Ambroise e de même l'exprime en ces termes ; Il

c lib. tt. C. 19. est constant que même dans la guerre on doit garder la foi & la justice. Et S. Augustin a ninfi ; d Epift. Quand on donne sa parole, il la faut tenir mè-me à un ennemi, a qui l'on fait la guerre. Catccv.ad Bonif.

pour être ennemi, l'on ne cesse pas d'être homme : or tous les hommes quels qu'ils foient, quand ils font parvenus à l'usage de la

## III. LIV. CHAP. XIX.

raison, sont capables d'aquerir droit en vertu De la foi d'une promesse. Délà vient que Camille dit emre Endans T. Live qu'avec les Falifques quoi qu'ennemis il a une alliance que la nature a formée.

3. Et c'est de cette liaison, & communauté de raison & de langage que les hommes ont entr'eux, que nait cette obligation, dont nous parlons, de tenir sa promesse; il ne faut en effet pas s'imaginer, que parce qu'il est permis, ou qu'il n'y a point de mal, selon l'opinion de plusieurs, ainsi que nous avons dit plus haut, . de mentir à des ennemis, on . Ch. r. puisse en user de même après une parole don- 18. née. L'obligation de dire vérité est une chose qui precede la guerre, & qui peut-être peut bien s'effacer en partie par la guerre, mais la promesse est une chose qui par elle-même donne un droit nouveau.

Auffi Aristote babien vu cette difference; b Nie. lors que traitant de l'obligation de dire la ve- 1v. 19. rité, il s'explique ainfi. Nous ne parlons pas d'une personne qui est véritable dans les conventions, & dans les choses, qui regardent la justice & l'injustice, car ces choses là dependent d'une

autre veriu.

4. Paufanias e dit de Philippe de Macedoi e Aresne, que ce seroit sans raison qu'on l'appelle-dicis. roit un bon Prince, puisqu'il se faisoit une contume de se moquer de son serment, & de manquer de parole en toutes occasions; ensorte que personne n'a jamais fait moins de compte de la bonne foi que lui. Valere Maxime dit d'Annibal, qu'il avoit déclaré la guerre au peuple Romain & à l'Italie, mais qu'il la faisoit encore

aves

avec plus d'animosité à la bonne foi, ne prenant De la fei plaisir qu'au mensonge & à la tromperie, comme entre Ennemis. si c'eut été d'excellens moyens pour renssir. Aussi 11. est-il arrive, continuë t-il, que ce Capitaine,

qui sans cela auroit laiss une memoire glorieuse de sa personne, laisse au contraire à douter, si on dost le tenir pour le plus grand, ou pour le plus méchant homme de son siecle. Dans Homerc a les a Ill. x. Troyens s'accusent eux-mêmes par un remords de conscience en disant :

> Après avoir rompu l'alliance sacrée, Et viole ans crainte une amitie jurée, Nôtre guerre est un crime....

II. 1. Nous avons pareillement déja dit, b qu'il ne falloit point recevoir ces paroles de b Lib 11. Ciceron; Il n'y a aucune liaison entre nous & C. XIII. q. 15. des tirans; au contraire il y a un éloignement trésgrand. Il dit de même. Qu'un Pyrate n'est point au nombre des ennemis publics, & qu'on e lib. vis, ne lui doit garder ni foi ni serment. Seneque

parle auffi d'un tyran en ces termes ; En de benef. violant les loix de la societé humaine, il a rompu tous les liens qui m'attachoient à lui. Et c'est de ce principe ou d'une pareille erreur, que s'est formé celle de Michel d'Ephese.

d Advic. quand il dit, que l'on ne commet point d'a-Nicom. dultere avec la femme d'un tyran; ce que certains Rabinsont appliqué aux femmes des étrangers, à cause de l'opinion qu'ils avoient, que leurs mariages étoient nuls.

2. Cependant, Pompée a terminé par des traitez, la plus grande partie de la guerre des. Pyrates, leur promettant la vie, & des lieux où ils pourroient vivre sans piller; & les tyrans

## III. LIV. CHAP. XIX.

rans ont redonné quelquefois la liberté à des De la fai peuples, stipulant une amnistie pour eux-me- entre ennemes. Cefar écrit auffi, qu'en la troisiéme mis, III. guerre civile, l'accord fut fait par les Generaux Romains avec les bandits & les fuyarts. qui s'étoient retirez dans les Pyrenées.

Qui osera donc dire, que si l'on avoit stipulé quelque chose dans ces traitez, cela n'étoit d'aucune obligation ? à la vérité ces sortes de gens n'ont pas cette communauté de droit propre à des ennemis publics, laquelle le droit des gens a introduite dans une guerre solemnelle & pleine; mais cela n'empêche pas, que parce qu'ils sont hommes, ils ne participent au droit naturel avec les autres hommes, comme dit trés bien Porphyre, a & que delà a Lib. il ne naisse obligation d'accomplir ce qu'on in de leur promet.

non Efu.

Ainsi Diodore rapporte, que Luculle gar-anim. da la foi qu'il avoit donnée à Appollonius chef des transfuges. Et Dion b remarque b L. 16. qu'Auguste pour ne pas manquer à sa parole, paya au voleur Grocota le prix auquel sa tête avoit été mise, étant venu se presenter lui-

même à cet Empereur.

III. 1. Voyons toutesfois si l'on ne peut pas donner plus de vrai-semblance à ce que dit Ciceron. La premiere chose est, que ceux qui sont parvenus au comble de la méchanceté, & qui ne font partie d'auçun Etat, peuvent être punis par qui que ce foit, fi nous regardons le droit de nature, comme nous l'avons expliqué ailleurs. COr fi l'on peut punir c Liv. 2 des gens jusqu'à leur ôter la vie, on peut bien 20. 3. par consequent leur ôter leurs biens & leurs droits,

De la foi entre En-111.

droits, comme le même Ciceron a dit tresbien en ces termes : Il n'est pas contre nature d'ôter, si l'on peut, le bien à un bomme à qui il est permis d'ôter la vie. Comme donc le droit Off. 111. qui vient d'une promesse est au nombre des droits qui lui font acquis, on peut auffi fort bien l'ôter à quelqu'un en punition d'un crime. Je réponds que cela seroit vrai, si l'on n'avoit pas traité avec lui comme avec un méchant homme; mais supposé qu'on ait traité avec lui, comme avec un homme tel qu'il est, il faut presumer en même tems que la remisfion de la peine est comprise dans cette convention, quant à la chose dont il s'agit; parce qu'il faut toûjours, ainsi que nous avons déja dit auffi, b donner une telle interpreta-

6 lib. 11. tion à la chose, qu'elle empêche que l'acte ne c. x1. q. 7. demeure sans effect.

2. Nabis dans T. Live, répond judicieusement à Flaminius qui lui reprochoit d'être un Tyran. Pour ce nom là (dit Nabis) je puis vous répondre, Quintius, que tel que je suis, je suis le même que s'étois quand vous fistes lique avec moi. Et il continue : J'avois deja fait ces choses là quelles qu'elles soyent, lors que vous avez contracté alliance avec moi. Si j'avois, ajoûte-t-il, change quelque chose dans cette alliance, je servis obligé de rendre raison de ma mauvaise soi; mais comme c'est vous-même qui avez changé, c'est à vous au contraire à justifier la vêtre. Il y a dans Thucydide un passage semblable à celui-ci, quand il fait parler ainsi Pericles à ses citoyens. Nous laisserons les Villes al-liées libres, si elles l'étoient lors que l'alliance sut concluë.

On

On peut encore objecter ce que nous avons De la fai dit en un autre endroit, a que celui qui a donné entre Broccasion à la promesse par quelque crainte, est """. v. tenu de décharger celui qui a fait cette pro- a Liv. 11. messe, parce qu'il a causé un dommage injuste, e xx11. je alis injuste puis qu'il l'acausé par une action qui répugne à à la nature de la liberté humaine, à à la nature de l'acte même, qui doit être libre.

Mais comme nous demeurons d'accord, que cette maxime peu avoir lieu en quelques rencontres, auffi elt il certain qu'elle ne regarde pas toutes fortes de promeffes faites à des voleurs; car pour faire que celui à qui l'on a promis quelque chofe foit tenu de décharger celui qui a promis, il fait qu'il ait donné luimême occasion à cette promeffe par une crainte injufte. Mais si, par exemple, quelqu'un pour titer des fers son ami promet de l'argent à un voleur, il sera fans contredit obligé de le payer, puisqu'on ne donne aucune crainte à un homme, qui vient de lui même faire un accord.

V. Outre que quand même on auroit été forcé par une crainte injuste à promettre quelque chose, on sera néanmoinsobligé de tenir sa promesse si ou l'a accompagnée de la sainte-té du serment ; car, comme nous disons plus haut, b le serment n'oblige pas un homme b lib. 111. seulement envers un autre homme, mais aussi et 114 que envers Dieu, qui ne reçoit point cette crainte so.

pour excuse.

Il est vrai cependant, que ce lien seul n'engage pas l'heritier de celui qui a promis, parce qu'il n'y a que les choses qui tombent en commerce parmi les hommes en vertu de Tome III.

De la foi entre Ennemis. VI.

c. 4.

la loi primitive de la proprieté, qui passent à la personne d'un heritier; or il est certain que ce droit qui vient du serment consideré comme tel, & en ce qu'il est seulement aquis à Dieu, n'est point de ce genre-là.

Avec cela il est bon de retoucher ici ce que nous avons déja dit, que si quelqu'un manque à la parole qu'il auroit donnéc à un voleur ou à un Pyrate, soit avec serment ou non, ce violement est impuni chez les autres Nations, parce qu'en haine des soleurs, les Peuples ont bien voulu diffimuler ce que même on fait illi-

citement contre eux.

VI. Mais que dirons-nous des guerres des Sujets contre leurs Rois, & autres Puissances superieures ? Nous avons déja fait voir en un autre endroit, a qu'ils n'ont pas droit d'agir par la force, encore même que la cause qu'ils en auroient ne fut pas injuste de soi. Il faut dire à present que quand même il arriveroit que l'injustice de la caufe, ou l'opiniatreté de la réfistance de ces Sujets contre leur Souverain auroient été telles qu'elles meriteroient un rigoureux châtiment; en ce cas-là même le Souverain n'a pas droit, s'ila traité avec eux comme avec des deserreurs & des rebelles, d'oppofer la peine à la promeile, c'est à dire de l'annuler en punition de ce qu'ils ont merité, suivant ce que nous venons de dire : Car même b la

b Æl. vi.

ce que nous venons de dire : Car même à la probité des Anciens a estimé qu'on devoit garder la foi à des Esclavés ; & l'on a cru que les Lacedemoniens ne séctoient attirez la colere divine, que pour avoir tué les Esclaves de Tenare contre la foi d'un Traité. D'autre

e lib.x1. part Diodore de Sicile e remarque, que la

foi qu'on a donnée aux Esclaves dans le Tem Bela foi ple des deux freres Paliques, n'avoit jamais entre Enété violée par aucun Maître.

Dela foi proit.

Notit.

VIII.

Ave cela, on peut ici comme ailleurs cluder ou annuler par l'interpofition du ferment, l'exception ou excufe que l'on fonderoit fur quelque crainte; ainfi que fit Pomponius Tribun du Peuple, qui tint religieufemente que Manlius lui avoit fait promettre, quoi que ce fut en lui donnant de la crainte; qui le tint, dis je, de bonne foi, parce qu'il s'y étoit enga-

gé par ferment.

VII. Mais outre les difficultez précédentes, il nait ici un doute particulier. Il vient du droit qu'a le Souverain de faire des Loix, & du domaine direct qu'il a fur les biens des Sujets, lequel droit de propricté furéminente appartient à l'Etat, & est exercé en son nom par celui qui a la puissance souveraine. En effet, si ce droit s'étend sur tousel les choses qui appartiennent aux Sujets, pourquoi ne s'étendra-t-il pas aussi sur le droit que donne une promesse faite dans la guerre.

Que fi l'on en tombe d'accord, toutes ces fortes de conventions militaires feront inuties, & par conféquent il n'y aura jamais d'autre moyen de terminer la guerre, que par la victoire. Il faut donc remarquer que ce droit Souverain ne fe posse pai didtindément, mais autant que le permet l'utilité commune dans le gouvernement ; ce qui s'entend non d'un gouvernement de maître à Esclave, mais d'un gouvernement civil, & même monarchique. Or il est le plus souvent avantageux au Public de tenir ces sortes de conventions;

) 2 c'est

De la foi entre Ennemis. VIII. c'est ce que nous avons dit ailleurs, qu'il faut maintenir les choses en l'état où elles se trouvent; & que même si l'on est obligé par quelque conjoncture d'affaires d'user de cette proprieté souverainte, je veux dire, d'ôter le droit qui est acquis aux Sujets, on en doit d'ailleurs saire la compensation, ainsi que nous serons voir plus au long dans la suite

VIII. I. Outre cela ces fortes de conventions peuvent être ratifices par le ferment non feulement du Roi ou du Senat, mais de l'Etat même. Lycurgue fit jurer aux Lacedemoniens d'obferver les Loix; & Solon aux Atheniens de garder les fiennes; & de peur que le ferment ne s'annulat par le changement des perfonnes, il le faisoit renouveller.

tous les ans.

Aprés donc une telle ratification, il ne faut

en aucune maniere manquer à ce que l'on a promis, non pas même quand le bien de l'Etat de manderoit qu'on y manquat : La taifon est qu'il a été au pouvoir de l'Etat de relâcher de sei nitérêts, & qu'avec cela les termes de la convention peuvent être siclairs, qu'ils n'admettent aucune exception. Valere a Maxime parle ainsi à la Ville d'Athenes : La la lai la juille tu ét engagé par ferment. Les Romains appelloient loix sacrées, celles qui obligeoient le Peuple Romain (comme dit Ciceron pour Balbus) par un principe de con-

a Lib. y. c. 111.

fcience.

2. Il y a dans T. Liveb un endroit qui fait i cette matiere, mais qui de foi est un peu obscur. C'est lorsque suivant l'opinion de plusieurs Jurisconsultes, il dit que la personne

des

#### III. LIV. CHAP. XIX.

des Tribuns est sainte & sacrée, & qu'il n'en De la fei est pas de même des Ediles, des Juges ni des entre En-Decemvirs, quoi que ce seroit agir contre la nemis. justice, que de les offenser. La raison de cette difference est que les Ediles & les autres n'avoient de protection, que de la loi seule qui les avoit établis : car quoi qu'il n'y eut rien, d'arrêté, que ce que le Peuple Romain ordonnoit en dernier lieu ; néanmoins la loi qui avoit établi ces Officiers subfishant, il n'étoit permis à personne de s'y opposer; mais pour les Tribuns ils étoient à couvert sous la foi publique du Peuple Romain, parce qu'il y avoit eu serment; & qu'ainsi le Peuple ne pouvoit se retracter sans blesser sa conscien-

Denys a d'Halicarnasse le dit en ces termes : a Lib. vi. L. Junius Brutus ayant fait assembler le Peuple Romain, fut d'avis de rendre ce Magistrat, c'est à dire les Tribuns, facré & inviolable, en le mettant sous la protection, non seulement des loix, mais d'un serment public, ce qui fut approuve d'un chacun Et c'est d'où vient que l'on appelle cette loi, une loi facrée. Auffi tous les gens de bien murmurerent de l'action de Tibere Graque, quand il ôta le Tribunat à Octave, en disant que la puissance des Tribuns tiroit du Peuple sa sainteré, mais non pas contre le Peuple. b Ainfi donc, comme b Plut nous venons de dire, le Roi & l'Etat se pour-Tyberio ront obliger par serment, même envers leurs Suiets.

IX. De plus une promesse faite à un tiers, qui n'aura pas causé de crainte, validera; & nous ne nous informerons pas s'il y a inté-O 3

De la foi entre Ennemis. X.

rêt, ou quel peut être cet intérêt ; puisque ce ne sont que des subtilitez & des chicanes du droit Romain; au lieu qu'il est naturellement de l'intérêt de tous les hommes de procurer le bien des autres hommes.

XI. Livi. l, xxx1x.

& feq.

Nous lifous aque la Paix concluë entre Philippe & les Romains, lui ôtatout droit de se faire raison des Macedoniens, qui avoient

quitté son parti pendant la guerre.

X. Nous avons aussi fait voir en un autre endroit, b qu'il y avoit quelquefois des Etats 111 \$ 17. ou gouvernemens mixtes; ainfi comme par le moven d'un traité ou d'une convention, l'on peut passer d'une forme de gouvernement pur à une autre forme de gouvernement pur, c'eft à dire, par exemple, un Etat peut paffer d'un gouvernement purement Monarchique à un gouvernement purement Aristocratique; on peut pareillement passer d'un Etat pur à un Etat mixte, enforte que ceux qui avoient été Sujets deviennent Souverains, pour le tout ou pour une partie de la Souveraineté, & que même ils avent droit de défendre cette partie-là par la vove des armes.

XI. 1. Il est bonavec cela de sçavoir, que de la même maniere que la guerre solemnelle, c'est à dire publique des deux côtez, & déclarée dans les formes, a certaines qualitez particulieres à l'égard du droit exterieur, elle a de même ceci de propre, que les choses que pendant le cours de cette guerre on promet. ou touchant les moyens de la terminer, sont de telle autorité, que l'obligation n'en peut être annullée pour alleguer, une crainte injustement causée, à moins que celui àqui

à qui on les a promises n'y consentit lui- De la foi

même.

La raison est, que comme il y a plusieus nomine. Choses qui passent pour justes selon le droit des gens, quoi qu'elles ne soient pas sans quelque défaut; ce même droit autorise pareillement la crainte qu'on se donne de part & d'autre dans la guerre. En estet si l'on n'étoit pas demeuté d'accord de cette connivence, on n'auroit jamais pû mettre ni bornes ni fin à ces sortes de guerres, qui arrivent tous les jours; & que cependant, il est de l'intérêt du gente humain que l'on termine.

Et c'est ec droit-là même, que l'on peut prendre pour celui, que Ciceron dit être un a Deoff, droit de guerre, que l'on doit garder à un en une public, comme il dit ailleurs, b qu'un b vert. vetel ennemi observe des loix dans la guerre, c'est à dire, non seulement les loix naturelles, mais quelques autres encore, qui ont été intro-

duites du consentement des Nations.

2. Mais il ne s'enfuit pas pour cela, qu'un Prince ou un Etat, qui se sera faiss en cette maniere de quelque chose dans une guerre injuste, puisse la retenit avec s'eret de conscience, & sans violer le devoir d'homme de bien; ou même qu'il puisse contraindre l'autre d'accomplir une convention, soit qu'il l'eut confirmée par serment ou non; car la chose demeure tos) our sinjuste au dedans & par sa propre nature; & l'injustice interieure d'une action ne se peut redresser, que par un consentement nouveau & vrayment libre.

XII. Mais quand je dis que la crainte que l'oncause dans uneguerre solemnelle passe

Comple

De la foi entre Ennemie. XIII.

pour juste, on doit l'entendre de cette crainte, que le droit des gens ne desapprouve pas ; fi, par exemple, on extorquoit quelque chose d'une femme par la crainte d'être violée. ou par quelqu'autre terreur contre la foi & la parole qu'on auroit donnée, il est plus vrai de dire que la chose se réduit aux termes du droit naturel; parce que le droit des gens n'étend pas son autorité jusqu'à cette sorte de crain-

\* Vovez crainte. a Lib. 11. CXIII q.

EG.

XIII. 1. Bien davantage, ce que nous avons dit nous a mêmes en traitant des principes généraux; & ce que Saint Ambroise nous apprend aussi qu'il faut garder la foi même à des traîtres, doit sans contredit s'es tendre à des ennemis publics qui ont manqué de parole, tels qu'étoient les Carthaginois, à qui les Romains garderent pourtant toujours religieusement la foi; Le Senat ne regardant pas ceux à qui il la gardoient, dit

c. 6.

b Lib. VI. Valere b Maxime fur ce fujet. Ce que Salufte exprime ainsi ; Quoi que dans toutes les guerres d'Afrique , les Carthaginois fissent quantité d'actions de mauvaise foi pendant la paix & pendant la tréve, les Romains toutefuis ne prirent jamais occasion de faire le semblable.

2. Appien parle en ces termes au sujet des Portugais qui avoient violé l'alliance ; & que Servius Galba fit mourir aprés les avoir trompez à son tour par un nouveau traité : Il ... dit il . imité les barbares mêmes , ayant , contre la dignité & l'honneur du Peuple Romain, vangé cette perfidie par une autre perfidie. Et ce fut auffi pour cette raison que le même Gal-

#### III. LIV. CHAP. XIX. 3 2 I

ba fut accusé par Libon Tribun du Pcuple ; De la foi ainsi que rapporte Valere Maxime en cester- entre Eumes : La compassion & non pas l'équité conduifit cette affaire; & l'on accorda à la considera- . Lib. tion de ses enfans le pardon, qu'on ne pouvoit ac- viii. c. 2. corder à son innocence. Caton b dit aussi, Orac lib. que fans fes enfans & fes larmes il auroit été 1, & Brupuni.

XIV. Mais il faut sçavoir en même tems qu'il se peut faire en deux façons, qu'un homme ne manquera pas de parole, quoi qu'il manque à accomplir ce qu'il aura promis ; C'est ce qui arrive, ou par un défaut de condition, ou par compensation. Un défaut de condition ne dégage proprement pas celui qui s'est obligé, puisque l'évenement fait voir qu'il n'y avoit point du tout d'obligation, n'ayant été stipulée que sous cette condition; & c'est ce qui a lieu aussi, quand celui des contractans qui est le premier à satisfaire, n'accomplit point de sa part ce qu'il étoit obligé d'accomplir; car tous les articles d'une convention font contenus les uns dans les autres, par forme de condition, comme li cette clause : Je ferai ce que je promets, si l'autre fait ce qu'il a promis, y étoit précisément inserée & en propres termes.

Tullus répondant aux Albanois, prendles Dieux à témoins, qui des deux Peuples a renvoyé avec mépris les Ambassadeurs qui alloient demander satisfaction; afin qu'on lui imputat e Liv. si tous les manx de la guerre. Un affocie, dit convene-Ulpien, e qui aura renonce à la societé, par focio. ce qu'on ne lui aura pas tenu une condition sous laquel-

De la foi entre E4. nemis.

laquelle la societé étoit établie, ne peut pas être recherché comme affocié. C'est aussi pour ce sujet, que lors qu'on veut éviter cet inconvenient, on met ordinairement dans un traité en termes exprés, qu'arrivant que telle & tel-

XV. XVI. ie clause ne s'accomplisse point, le reste ne laissera pas de sortir son plein & entier effet.

Lib. II. C. V I I. 1. 11.

XV. Nous avons fait voir ailleurs, aque l'origine de la compensation vient, de ce que ne pouvant retirer ce qui est à nous, ou ce qui nous est dû, de celui qui nous le retient, ou qui nous le doit, nous en prenons la valeur fur quelque chose que ce soit : Et de là il s'ensuit que nous pouvens encore bien plûtôt retenir ce qui est en nos mains, foit que cela foit corporel, foit que cela foit incorporel: Et qu'ainsi nous pouvons ne point accomplir ce que nous aurons promis, fi ce que porte la promesse n'est pas de plus grande valeur, que la chose que l'autre nous retient iniustement.

b De Benef i. v s . Cap. 4.

Seneque b dit à ce propos, un créancier est Souvent condamné envers son debiteur, lors qu'il a plus pris d'un antre côté, que ne se monte la dette qu'il demande, & le Juge n'est pas tonjours aslis entre le créancier & le debiteur , pour dire vous avez prêté de l'argent. Quoi donc ? vous possedez une terre que vous n'avez pas payée; & ainfi compensation faite, vons fortirez debiteur, vons qui étiez entré créancier.

XVI. Ce fera la même chofe, si celui avec lequel j'ai traité me doit plus, ou autant par un autre contract, & que je nepuisse pas me faire payer autrement. Je sçai bien qu'il y

## III. LIV. CHAP. XIX. 32.

a des actions qui se léparent dans le barreau. De la facomme dit le même Seneque, « & la formalité entre Eurore se confond pas. Ces instances, comme menti it dit au même endroit, dépendent de certaines lois qu'il est necessaire de sintre; une loi a Lis-Ville ne se mête point avec une autre loi ; il faut al. 6.6 %. ler par où l'on nous mene: « Mais le droit des gens ne connoît point ces differences, lors particulierement qu'il n'y a point d'autre espérance d'obtenir ce qu'on a juste sujet de prétendre.

XVII. Quoi que celui qui presse l'accomplissement d'une promesse, ne soit obligé lui-même par aucun contract, il faudra pourtant dire la même chose s'il a causé quelque dommage. Seneque b l'exprime au même b Dicto endroit par ces paroles ; Un fermier n'est pas cap. 4oblige à son maître, quoi que son bail subsifte, si le maître a gaté les bleds dufermier, ou coupé ses arbres : non à la vérité, que le maître ait reçu ce qui avoit été stipulé entreux, mais parce qu'il a fait ensorte qu'il ne le pût recevoir. Il allegue ensuite d'autres exemples ; vous avez, dit-il, enlevé son bétail, vous avez tué son esclave ; Et il dit aprés : cilm'est permis de mettre c Difte en ligne de compte le bien, ou le mal, qu'on me cap. 6. fait, & puis je verrai si l'on me doit, ou si je suis moi même debiteur.

XVIII. En dernier lieu l'on peut par retribution, ne point tenir la promefie, qu'on aura faite à un homme, qui aura meritépunition; ce que Seneque explique amplement au même endroit: On doit, dit-il, de la reconnoissance an bienfait, Et de la punition au crime. De sa part il n'a à prétendre autune

re-

De la foi entre Ennemis. XIX. a lib. v1. c. 6.

reconnoissance de moi, & de la mienne je ne lui dois faire subir aueun châtiment: nous fommes donc quittes l'un enver l'autre. Et ensuite, a aprés avoir mis en parallele le bienfait & l'injure, je verrai, si même on ne me doit point de reste.

XIX. 1. Mais commé entre personnes qui plaident, si l'on demeure d'accord de quelque chose, on ne peut pendant le procés, le déduire sur l'action principale pour laquelle on plaide, ni sur les frais, dommages & intérêts du procés: aussi ne peut on pendant la guerre faire entrer en compensation d'une promesse, ce qui est la cause principale de la guerre, ni toute autre chose qui se fait selon les maximes de la guerre établies par le droit des gens; La nature de l'affaire, qui conssiste empêcher que ce que l'on a contracté demeure nut, fait voir que la convention a été faite sans aucun égard aux démêtez de la guerre.

Sans cela il n'y àuroit aucune convention que l'on ne pût éluder; & peut-être n'appliquerois-je pas ici mal à propos cette penfée du même Seneque, b que j'ai déja cité plusieurs

b Beneficiis VII.

meme Seneque, o que sa aesa este pluneurs fois. No ameters, ditil, ne recevoient auxne raison, asin d'apprendre aux hommes qu'ils 
doivent garder la foi à quelque prix que ce 
foit; ils favoient qu'il est bien plus expedient de me recevoir de quelques uns aucune 
excuse, quoi que juste, que de donner occasion 
à tent le monde den saire.

2. Quelles sont donc les choses que l'on pourra mettre en compensation de cequ'on a promis ? Celles-ci par exemple, si l'autre doit quelque chose, quoi que ce soit en ver-

## III. LIV. CHAP. XIX.

tu d'un autre contract ou traité passé pen- Dela fei dant la guerre ; s'il a caufé quelque doin- entre Enmage en pleine tréve ; s'il a outragé des nemis. Ambassadeurs, ou fait quelqu'autre chose condamnée entre ennemis publics par le droit des gens.

3. Il faut observer toutefois que la compensation se fasse entre les mêmes personnes, & que le droit de quelque tiers n'y soit point intéressé; entendant néanmoins que les biens des sujets, selon le droit des gens, doivent demeurer obligez pour les dettes de l'Etat, comme nous avons ditplus haut. .

4. Ajoûtons aussi qu'il est d'une ame genereuse de garder la foi des traitez, aprés même avoir reçû quelque espece d'injure. C'est pour ce sujet que Jarque b ce sage Indien loue un b Philofte. Roi, qui bien qu'il eut été offensé par son al- lib ....

lié & fon voisin, ne se départit pourtant jamais c 6. de la foi jurée, disant qu'il avoit fait un serment fi saint & si inviolable, qu'il n'auroit jamais le moindre ressentiment contre l'autre, quoi que même il l'eut offensé.

5. Et pour ce qui est des difficultez, qui peuvent naitre touchant la foi, qu'on a donnée à des ennemis publics, on peut les réfoudre presque toutes par les regles que nous avons établies, equand nous avons traité tant e lib. 122 de l'efficace de toutes fortes de promesses en «xII. xy. général, qu'en particulier de celle du fer xvi. ment, & des traitez & promesses publiques, aussi bien que du droit & de l'obligation des Rois, & en dernier lieu de l'interpretation des clauses douteuses & ambigues. Néanmoins pour faire encore mieux voir l'usage de ce

que nous avons dit, & fournir des folutions pour les doutes qui pourroient arriver outre ceux-là, nous allons toucher les questions les plus ordinaires, & les plus celebres d'entre celles qui s'agitent en cette matiere.

### CHAPITRE XX.

Des conventions publiques par lesquelles on termine la guerre; où il est parlé des Traitez de Paix, du sort, du combat arrêté de part & d'autre, de l'arbitrage, de la reddition des ôtages, & des gages.

- Division des conventions qui se font entre Ennemis publics, conforme à l'ordre que l'on se prescrit dans la suite de ce Chapitre.
- II. Que dans un Etat Monarchique c'est au Roi à faire la paix.
- Ce qu'il y a à observer si ce Roi est enfant, alsené d'esprit, prisonnier, chassé de son pais.
- IV. Que dans un Etat où l'autorité est enpre les mains des Principaux ou du Peuple; c'est à eux àfaire la paix à la pluralité des voix.
- V. De quelle maniere on peut valablement aliener un Etat ou une partie d'un Etat, ou le Domaine de cet État pour obtenir la paix.

VI. Comment la paix faite par un Roi, oblige le Peuple, ou ses Succisseurs.

VII. Que pour l'utilité publique, on peut par la Paix aliener le bien des Sujets; mais à la charge de dédommagement,

·VIII. On parle des choses déja perdues par

la guerre.

IX. Que l'on ne distingue point ici les choses acquifes par le droit des gens, d'avec celles qu'en a acquises par le droit civil.

X. Que l'utilité publique passe pour toute pri-

vée à l'égard des Etrangers.

XI. Regles générales pour interpreter un Traité de Paix.

XII. Que dans un doute, on doit croire qu'il a été convenu, que les choses demeureroient en l'état qu'elles sont, & comment on deit l'entendre.

XIII. Ce qu'il est à propos de faire, si le Traité porte que toutes choses seront remi-· ses au même état, qu'elles étoient avant la guerre.

XIV. Qu'alors on ne doit point rendre des Peuples, qui étant libres se sont volonnire-

ment soumis à quelque puissance.

XV. Que dans un doute on doit croire que l'on a fait remise des dommages causez par la guerre.

XVI. Mais non pas de ce qui étoit dû à des

des partisuliers avant la guerre.

XVI<sup>1</sup>. Que l'on doit de même dans un doute présumer que les peines on châtimens présendus par le public avant la guerre, ont été remis par la Paix.

XVIII. De la prétention des particuliers au sujet de leurs procés criminels.

XÍX. Que le droit que le public présendoit avant la guerre; mais qui étoit en contestation, est censé remis sans difficulté.

XX. Que ce que l'on a pris aprés la l'aix doit

étre rendu.

XXI. Quelques regles à l'égard d'un Traité, portant de rendre les choses prises pendant la guerre.

XXII. A l'égard des fruits.

XXIII. Des noms des Provinces.

XXIV. De la relation que peut avoir une convention à une autre antecedente; & de celui qui y a apporté quelque obstacle.

XXV. Du resardement, ou desai. XXVI. Que dans un doute il faut interpreter contre celui qui a prescrit les condi-

tions.

XXVII. Qu'il y a distinction entre donner un nouveau sujet de guerre, & violer la Paix.

XXVIII. Comment on viole la Paix en faisant contre ce qui est en général de l'essence sence de toute sorte de paix.

XXIX Ce qui arrive si des alliez attaquent une des parties à force ouverte.

XXX. Comment, en cas que les propres Sujets de l'une des parties attaquent l'aure, on doit présumer que leur procedé est approuvé.

X X X I. Si les Sujets de l'une des parties peuvent servir chez d'autres Souverains.

XXXII. Ce qu'il faut faire si l'on aoffensé ces mêmes Sujets; à quoil on apporte de la distinction.

XXXIII. Sil'on a offense les alliez de l'adverse partie, ce qu'on distingue aussi.

XXXIV. Comment on viole la Paix, en agissant contre ce qui est porté par le Traité de Paix.

XXXV. S'il faut mettre de la difference entre les articles d'un Traité de Paix.

XXXVI. Ce qu'il en faut juger si quelque peine y est ajontée.

XXXVII. Si quelque necessité y met obstacle.

XXXVIII. Que la paix peut subsister, si celui qui est offensey consent.

XXXIX. Comment on enfreint la paix, enfassant contre ce qui est particulier à une certaine espece de Paix.

XL. Ce que l'on entend par le nom d'amitié. XLI.

XLI. Si c'est agir contre l'amitié de recevoir les Sujets & les personnes exilées de l'Etat de l'adverse partie.

XLII. Comment on finit la guerre par le fort.

XLIII. Comment par un combat accordé de part & d'autre, & s'il est permis.

XLIV. Si le fait des Ron oblige ici les Su-

XLV. Qui est celui qui doit être réputé victorieux.

XLVI. Comment on finit la guerre par arbitrage. Or qu'usi l'on entend un arbitrage fans appel.

XLVII. Que dans un doute on entend que des arbitres soient astraints au droit.

XLVIII. Que des arbitres ne doivent pas prononcer sur la possession.

XLIX. Quel est l'effet d'une reddition pure Emple.

L. Quel est le devoir du vainqueur à l'égard de ceux qui se rendens ainsi.

LI. Delareddition fous condition.

LII. Qui sont ceux que l'on peut, & que l'on doit donner pour stages.

LIII. Quel droit on a sur des ôtages.

LIV. Sil est permis à un ôtage de se sauver.

L.V. Si l'on peut legitimement retenir un ôtage

ôtage pour un autre sujet.

LyI. Que celui pour lequel on retient un ôtage venant à mourir, l'ôtage est libre.

LVII. Si le Roi qui a donné l'ôtage étant

mort, l'ôtage demeure engagé.
LVIII. Que les ôtages sont quelquesois

obligez comme partie principale, & que l'un n'est pas responsable du fait de l'autre.

LIX. Quelle est l'obligation à l'égard des

gages. L.X. Quand on n'est plus reçû à les dégager.

TOUTES les conventions que les Enne- Consume mis publics nauvent mis publics peuvent faire entr'eux bliques. consistent en une promesse expresse, ou tacite. La promesse expresse est ou publique, ou particuliere. La publique se fait ou par des Puisfances souveraines ou par des puissances inferieures. Celle qui vient des Puissances souveraines, ou met fin à la guerre, ou subsiste pendant la guerre. Dans les promesses qui finissent la guerre, il y en a qui font principales, & d'autres qui ne sont qu'accessoires ou relatives aux principales. Les principales terminent la guerre, soit par leur acte propre comme des Traitez, soit par le consentement que on donne de s'en rapporter à quelque autre chofe, comme seroit au fort ; à l'évenement d'un combat, ou au jugement de quelque arbitre. premier moyen, c'est à dire dans le fort, le hazard domine tout feul. Dans les deux autres,

the Contract

Conventions publiques. il est temperé par le courage & les forces du corps, & par le bon sens.

à ce droit.

III. I. Je mets cette exception, parce qu'un Roi qui feroit d'un âge à n'avoir pas encore la maturité du jugement (ce que la loi dans quelques Royaumes détermine à un certain nombre d'années, & ce qui en d'autres fe regle sur des conjectures probables) ou qui n'auroit pas l'esprit sain ne pourroit pas faire la paix. Il faut dire la même chose d'un Roi qui seroit prisonnier, en cas que la Couronne air pris son origine du consentement du Peuple; car il n'est pas croyable qu'un Peuple cut déféré la souveraine puissance à telle condition, qu'elle stut exercée par une personne, qui ne seroit pas libre,

C'est pourquoi en ce cas là, la fouveraineté ne résidera pas à la vérité toute entiere dans le Peuple; mais elle y résidera néanmoins quant à l'exercice ou à l'administration, & comme par forme de tutelle, ou au lieu du Peuple, en la personne de cetui à qui le Peuple l'aura la personne de cetui à qui le Peuple l'aura

commise.

2. Mais pour les choses qui sont au Roi en particulier, il en pourra valablement disposer, même pendant sa détention, selon ce que nous

nous allons dire touchant les conventions par- Conventiculieres. Que si le Roi est chassé de son Etat, tions publipourra-t il faire la Paix ? Sans doute ; fi l'on ques est assuré qu'il soit maître de ses actions ; sans cela sa condition sera peu differente de celle d'un Roi prisonnier; car il y a aussi des prisons de grande étendue; Regulus refusa d'opiner dans le Senat, difant qu'il n'étoit pas Senateur, tandis qu'il étoit engagé par serment aux ennemis.

IV. Dans un Etat où le pouvoir absolu est off 11. entre les mains des Principaux, ou du Peuple, le droit de faire la Paix, appartiendra à la plus grande partie, ou des Principaux, qui forment le Conseil Public, ou des Bourgeois qui ont droit de suffrage selon la coûtume du Pais, b lib 11. ainsi que nous avons dit ailleurs. b Et de cette c. v. q. 17. maniere, ce qui aura été convenu obligera ceux là mêmes qui auront été de contraire

avis.

Quand une fois, dit T. Live, eles conven- elib. tions d'un traité auront été arrêtées, ceux là même, qui n'en auroient pas été d'avis doivent les soutenir pour bonnes & pour avantageuses. Denys d d Halicarnasse dit auffi, Qu'el faut obeir d lib. xi. à ce que la plus grande partie aura trouvé bon. Appien e dit de même : Que tous sont obligez de e lib 6. se soumettre, sans apporter aucune excuse, à la résolution que l'on aura prise. Et Pline ; f Qu'il f lib. 1v. faut que tous observent ce que la plus grande par- epitt 13. tie aura résolu. Mais il est vrai aussi que la Paix g Vasq. tourne à profit à ceux qu'elle oblige, s'ils s'en cont ill veulent fervir.

V. I. Voyons maintenant les choses qui allegat. & peuvent entrer dans un traité. Les Rois g tels c. s.

qu'il

Conventions publiques. qu'il y en a plusieurs aujourd'hui, qui ne posfedent pas leur Royaume en patrimoine, mais comme par usufruit, n'ont aucun pouvoir d'aliener leur Etat par un traité ni en tout, ni en partie: au contraire avant qu'ils acceptent la Couronne (auquel temsle Peuple leur est encore Superieur) tels actes peuvent être par une loi publique déclarez pour l'avenir entierement nuls, jusques-là même qu'ils n'obligent à aucune réparation de dommages & intérêts.

Et c'est ce qu'il faut croire, que les Peuples ont voulu ainsi, de peur que si l'on donnoît action au contractant pour son dédommagement, les biens des Sujets ne fussent en prise pour la dette du Roi, & qu'ainsi la défense

d'aliener l'Etat ne demeurat sans effet.

2. Il est donc necessaire pour rendre valide la cession de tout un Etat, d'avoir le consentement de tout le Peuple, qui peut le donner par Députez de Provinces qu'on appelle Etats. Et pour une partie ou Province de l'Etat, il faut pour en rendre l'alienation valable avoir un double consentement, l'un de la part du corps de tout l'Etat, & l'autre en particulier de la Province dont il s'agit; ne pouvant être détachée contre son gré de ce corps, dont elle fait par-Tout au contraire cette Province sans le consentement de tout l'Etat pourra transporter valablement à un autre la jurisdiction sur elle même, fi elle y est obligée par une necessité extrême & inévitable ; car il est vrai-semblable qu'elle s'est réservée ce pouvoir, lors de l'établissement de la societé civile entre elle & le reste de l'Etat.

3. Mais pour les Royaumes Patrimoniaux,

### III. LIV. CHAP. XX. 335

rien n'empêche que les Rois ne les alienent. comem-Et toutefois il é peut faire encore qu'an Roi tions put tel que ces Rois indépendans n'ait pas le pouvuoir d'en aliener les parties; en cas, par exemple, qu'il ait obtenu la proprieté de son Etat à

condition de ne le point diviser.

Pour les biens de l'Etat, que l'on appelle le domaine de la Couronne, ils peuvent omber au fii en patrimoine au Roi en deux manieres, ou séparément de l'Etat, ou par indivis. Si c'est en la feconde naniere, ils pourront l'aliener, mais non pas sans l'Etat; si c'est en la premiere, ils le pourront, & même séparément a libit. de tout le reste de l'Etat.

4. Pour les Rois qui n'ont point leur Etat en pur patrimoine, difficilement auront ils droit d'aliener le domaine de leur Etat, si cela ne paroit clairement par les termes d'une loi primitive, ou par un utage auquel on ne se soit

jamais opposé.

VI. Nous avons parellement fait voir de b lib. 11.
quelle maniere la promesse d'un Roi engage e 21.14,
c oblige ses sujers, & se successe sujers, & que lo de free
c'est autant que la puissance Souveraine lui en 11 meme,
donne de pouvoir; ce que l'on ne doit pas stens 5 v11. &
de à l'instin, in restraindre non plus par des 211.
bornes trop étroites : cela doit s'entendre de
maniere, que les choses qui ont appuyées sur
une raison probable e substituen.

Veritablement ce sera toute autre choses se ce Roi est mastre de ses sujets, & s'il a sur eux, non tant un pouvoir cevil, qu'un pouvoir defpotique, ou de mastre sur des Esclaves; en cas dispra exemple qu'il les ait vaincus, & réduits à c. viii, la servitude; doublem sin avant pas ce pou-q. 1.

voir

Convencions publiques-VII.

voir fur les personnes, il l'a fur les biens, comme Pharaon fur les terres d'Egypte, qu'il avoit achetées; & comme d'autres, qui ont établi des étrangers sur leur propre fond; caricile droit qui se trouve annexé à la puissance Royale, fait qu'une chose subsiste, qui sans cela ne subfisteroit point par le droit seul de la Royauté.

VII. 1. On demande souvent aussi quel pouvoir ont les Rois, pour le bien de la Paix, fur ce qui appartient aux particuliers, quand ils n'y ont d'autre droit, que celui que leur donne la puissance Royale. Nous avons déja dit en un autre endroit, que le bien des sujets est soûmis au domaine direct, ou à la proprieté suréminente qu'a l'Etat, en sorte que l'Etat ou celui qui le represente a pouvoir de se servir de ces biens & même de les ruiner, & aliener, non seulement dans une extrême necessité, qui même donne une espece de pareil droit aux particuliers sur les biens d'autrui, mais aussi pour l'utilité publique: car il faut croire, que ceux qui se sont mis ensemble pour former une focieté civile, ont voulu que toute autre utilité particuliere cédat à cette utilité publique.

2. Mais il faut ajoûter, que quand cela arrive, l'Etat • est obligé de dédommager du a Valq. lib. t. c. public ceux qui perdent ainfi leur bien; entendant cependant que celui là même qui a fouffert le dommage, contribuë aussi s'il est besoin sa part de ce remboursement public, ce qui est si juste, que tant s'en faut que l'Etat soit déchargé de ce dédommagement, pour n'être peut-être pas en pouvoir de le faire alors;

€. Rom. conf. 310. Syl in verb belli. 1. 5.43.

> que cette obligation qui sera demeurée comme

me afloupie par cette impuissance, se réveillera comenen toutes les occasions où l'état aura dequoi uon palaquitet.

VIII. Aufin admets-je pas fans distinction ce que dit Vasqueraqu'un Exat ne doit prendre a Lib. f. 1x. 1x. 2x. aucune connoissance d'un dommage, qui aura Cont. Ill. été causé par la guerre, puis que le droit de la guerre, comme nous l'avons expliqué ailleurs, b ne regarde que les autres Etats, ou les enne-bis entr'eux, mais non pas les sujets d'un mé-in. et me Etatà l'égard u'un de l'autre: puis qu'ils font v. §. 2x. associez ensemble, il est juste, qu'ils partagent c. 2x. q. 5x. entr'eux les pertes qui arrivent à leur societé.

Cependant j'avoüe, que par une loi civile on e L. eme peut ordonner, que perfonne n'aura action d'aubus, contre l'Etat, pour raifon d'une chote qu'il au dam. D. roit perdué par la guerre; & on peut l'ordonner pro foio, ainfi, pour exciter par-là chaque fujet à défendre plus vigoureufement ce qui lui appartient.

1X. Il y en a qui mettent une grande difference entre les choses qui appartiennent aux sujets par le droit des gens, & celles qu'ils ne possedent qu'en vertu du droit civil, donnant sur celles-ci un droit plus absolu au Roi, & tel enfin qu'il puisse les ôter sans sujet & sans compensation; & ne lui donnant pas le même droit sur les autres.

C'est trés-mall'entendre; La proprieté de quelque cause qu'ellevienne produit coliours son ester par le propredroit de nature; & l'on n'en peut priver personne, que par des raisons attachées essentiellement à la proprieté, ou qui

viennent du fait des proprietaires.

Tome III. P X. Mais

Conventions publiques. ` X.

X. Mais cette precaution de n'aliener lebien des sujets, que pour l'utilité publique ne regarde que le Roi & ses sujets; ni celle du dédommagement que l'on doit aux fujets ne regarde non plus que l'Etat & les particuliers de cet

Etat. Pour les étrangers qui traitent avec le Roi, l'acte du Roi leur, fuffit; non seulement à cause de la présomption, que donne la dignité de la Personne Royale; mais même à cause du droit des gens, qui souffre que le fait

du Roi a oblige le bien des sujets.

XI. 1. Pour ce qui regarde l'interpretation ou explication des clauses des traitez de Paix. il faut observer ce que nous avons remarqué plus haut, be'est à dire, prendre ce qui est le plus favorable en un sens plus étendu, & expliquer . ce qui est le plus défavorable ou plus odieux en

c xvi.q. 11.12.

un sens plus ferré. Si nous regardons purement & fimplement le droit de nature,il semble que cette maxime, que chacun ait ce qui est à lui, comme disent les Grees, foit au rang des choses les plus favorables; & par consequent, que ce qui se trouvera dans quelque ambiguité doive être expliqué en un fens, que celui dont les armes feront justes obtienne & recouvre la chose, pour laquelle il les a prifes avec les dépens, dommages & interêts; mais non pas qu'il profite à la faveur du châtiment d'une offense; parce que cette caufe là est odiense.

2. Mais comme on vient rarement à un traité de paix par l'aveu d'une injustice, il faut donper une explication aux termes du traité; telle qu'elle égale les parties le plus qu'il est possible quant à la justice de la guerre. On a coûtu-

# "III. LIV. CHAP. XX. 339

me de le faire entr'autres par deux moyens; consenl'un eft de convenir que les choses dont la post-rissupaseffion auroit été troublée par la guerre, se vuident selon la forme de l'ancien droit que cha « XII. cun y avoit : ce sont les paroles de l'Menippe « lib. dans l'orasison, où il parle des differentes especes de traitez! l'autre que les choses demeurent en l'état où elles sont; ce que les Grecs expriment par ces trèmes « au l'il event en al'illont.

ment par ces teimes, 'qu'il ayent ce qu'ils ont.

XII. 1. Dans un doute il vaut mieux faire
tomber la préfomption sur le dernier de ces
deux moyens, parce qu'il est le plus facile, &
qu'il n'apporte aucun changement; & c'est
d'où vient ce que Tryphonins a remarqué; que b
la paix ne donne droit de retour, qu'aux prifonniers dont on auroit fait mention dans le
teaptifonniers dont on auroit fait mention dans le
traité, comme nous avons montré, que M. Fatraité, comme nous avons montré, que M. Fatraité, comme nous avons montré, que M. Fatraité, comme nous avons prouvé par des raisons
évidentes : les transsuges ne se rendront point
non plus, s'il n'en a été ainsi convenu; car nous
recevons les transsuges d par le droit de la d L. transguerré, je veux dire qu'il nous est permis par
fugin D.
le droit de la puerre de recevoir au nombre
des nôtes ceux qui changent de parti. Il en est
de même des sautres choses, elles demeurent
ét i. sue la
fin.

2. Or ce mot qui les à ne se prend pas ici civilement, mais naturellement, parce qu'il fuffit dans la guerre d'avoir la possession actuelle, & l'on n'en demande pas d'austre. \*Pour les ter-T. 111. res nous avons dit, sque l'on entendoit qu'elles conf. 24. font possession avons dit, sque l'on entendoit qu'elles conf. 24. font possession avons dit, sque a ensermées dans 'Voyez quelques places de désense; car on ne consider supraireté, re pas ici un sejour passager, commeteroit d'y lib 111.

avoir c. vi. q 4.

Conventions pisbitques. XIII. XIV. avoir fon quartier ou fon camp, mais un sejour permanent.

Demosthene pour etessiphon, dit que Philippe se hâtoit de prendre autant de places qu'il pouvoit, e sçachant bien comme il étoit vrai, que l'accommodement venant à se saire, ce qu'il tiendroit lui demeureroit.

a Cy-deffus ch. VII. 5.4. Et pour les droits aou obligations incorporelles, telles que font les fervithdes des terres, elles ne se possedent qu'en possedant les chofes, ausquelles elles sont attachées, ou les personnes à qui elles appartiennent; ce qui cesse d'avoir lieu, si ces droits doivent s'exercer dans les terres de ceux qui ont été ennemis.

XIII. Quant au premier moyen d'accommodement, par lequel on remet en possession ceux qui avoient été troub lez par la guerre, il faut remarquer, que l'on regarde celui, qui le dernier, c'est à dire avant la rupurre, avoit la possession de la chosé dont il s'agit; ensorte toutes sois qu'il soit permis aux particuliers qui auroient été auparavant déposséedez par quelque Arret provisionnel, ou par quelque faisse,

de se pourvoir par la voye de la justice. XIV. Mais si quelque Etat libre s'étoit volontairement soûmis à l'un des partis, qui se faisoient la guerre, la restitution ne s'étendra 
pas jusqu'à lui, c'est à dire, on ne le restituéra 
pas; puis que la restitution dont nous parlons, 
ne regarde que les choses saites par la forcè des 
armes & par la crastite, ou en tout cas par quelque stratageme permis contre ennemis publics.

Ainsi par le traité de paix entre les Grecs, les Thebains retinrent Platée, disant, qu'ils avoient aquis cette place, non par la force on la

tra-

### III. LIV. CHAP. XX. 341

trabison, mais du consentement volontaire de Convesceux à qui elle appartemoit. Nistre demeura aux trom pa-Athèneires par le même droit. Et Quintius histories Flaminius se servit de la même distinction xvi. Contre les Ætoliens, alleguant, que cette Loi re-

gardout les ALIOHENS, antepuant, que ceue Lorregardout les vulles qui avoient été prifes, mais que pour celles de la Thessaire, elles étoient passées de leur bon grésous la pussaire du peuple Romain. 2 Livius

XV. De même on doit croire, si autre lib. chose n'a été sipulée, que toute paix éteint l'action, qu'on pourroit avoir pour des perres que la guerre auroit causées; ce qui se doit entendre aufsi des pertes des particuliers; car elles ne sont pas moins des criets de la guerre que les autres: Et c'est ce qu'il faut observer dans le doute, sur ce principe, que ceux qui se faisoient la guerre sont censez être demeurez d'accord eniemble, que ni l'ûn ni l'autre ne servit accusé d'injustice.

XVI. Il ne faut toutesfois pas prefumer, que les dettes entre particuliers contractées avant le commencement de la guerre, foient cenfées remifes; car telles dettes ne s'aquierent point par le droit des armes: \*la demande \* Voyez en eft feulement interrompué par la guerre; b dette enforte que l'obstacle étant levé, elles sont les enf. 61.

mêmes qu'elles étoient auparavant.

Or ce droit qui a été avant la guerre, & lequel on ne doit pas facilement croire que perfonne ait perdu; puis que c'elt principalement pour maintenir chacun dans ce qui lui appartient, que les Républiques & les Eatasont été établis, comme dit Ciceron, e le doit entendre c lib. 11 du droit, qui nait de l'inégalité des choles, c'ett off, à dire, de dette civile.

XVII.

tions publiques. XVII XVIII. XIX. a Gailna de Atreftis ch.

XVII. Il n'en est pas de même du droit qui regarde la peine; "Ce droit ne peut plus être poursuivi par des Rois & des Etats, mais doit d'autant plus être censé remis, qu'une paix ne seroit ni ferme ni stable, fi on y laissoit un vieux Ievain de guerre; C'est sur ce fondement que les choses que l'on aura omises par ignorance, feront comprifes fous les termes 31 v. n. 7. generaux, comme il arriva à l'égard de ces marchands Romains, que les Cartaginois avoient jettés dans la mer, & dont les Romains lors du traité, n'avoient aucune connoissance au rapport d'Appien. Ce sont de solides reconoiliations ( dit Denys d'Halicarnaffe ) quand elles effacent le ressentiment & le souvenir b Plateica. des offenses. Mocrate b dit de même, que dans une paix il ne faut pas rechercher les vieux pe-

chez. XVIII Pour le droit des particuliers touchant le criminel, il n'est pas de pareille importance pour prefumer qu'il foit remis : Car même fans guerre on peut le vuider par la voye de la justice. Toutestois comme ce droit ne nous touche pas de si prez, que celui qui nait de l'inégalité ou qui regarde le civil, & parce que les peines ont outre cela toûjours quelque chose d'odieux, il suffira de quelque legere conjecture de paroles, pour inferer que ce · droit a été pareillement remis.

XIX. Ce que nous venons de dire, qu'il ne faut pas facilement croire, que le droit que l'on avoit avant la guerre, foit perdu, se doit donc observer invariablement à l'égard du droit des particuliers; mais pour le droit des. Rois & des Etats, il vaut mieux presumer

qu'on

qu'on a eu quelque intention de le remettre, si convenquelques paroles ou quelques conjectures pro- tions pubables donnent lieu de le croire ainsi, & parti-bliques. culierement si le droit dont il s'agit, est non un droit b'en liquide, mais un droit contesté; Il faut, dis je, bonnement croire que ce droit a été remis, pour ôter les sentimens de la guerre.

Le même Denys a d'Halicarnasse, que je a Lib. 111.

viens de citer, l'exprime en ces termes : l'ne faut pas tant s'appliquer maintenant à rétablir l'amitie entre nous, qu'il fant tâcher à ne nous point brouiller une seconde fois par la guerre; car nous ne nous sommes pas assemblez pour prolonger, mais pour finir les maux, que nous souffrons. Ces dernieres paroles sont tirées presque mot pour mot d'Isocrate dans son oraison pour la paix.

XX. On sçait assez qu'il faut rendre ce qui auroit été pris aprés la conclusion entiere du traité; car dez ce moment là le droit de la

guerre ne subsiste plus.

XXI. Pour les traitez b où l'on convient b Ale. v. de rendre les choses prises par la guerre, il Ref. 17. faut en premier lieu donner un fens plus étendu aux clauses qui sont reciproques, qu'à celles qui ne favorisent qu'une des parties. Il faut ensuite prendre garde, que les clauses qui traitent des hommes ont bien plus de faveur, que celles qui traitent des choses ; qu'entre celles qui traitent des choses, celles qui regardent les terres, en ont plus que celles qui ne concernent que les choses mobiles : que celles qui appartiennent au public sont plus favorables, que celles qui ne touchent que les particuliers. Qu'entre les afticles qui traitent de

P 4

ce

Conventions DHblioues-XXII. XXIII.

XXIV. XXV.

a Cic. de off. 11. b App.

CIV. V.

ce qui appartient aux particuliers, ceux qui ordonnent de rendre les choses que l'on possede sous un titre lucratif, comme seroient une donation, un legz, souffrent plus d'étenduë, que ceux qui font rendre ce qu'on possede à titre onereux, telles que font les chofes que l'on a aquises par achapt ou par une dot. . XXII. Quant on accorde à quel qu'un une

chose par la Paix, on lui en accorde aussi les fruits à commencer du tems de la concession. & non pas en retrogradant; ce qu'Auguste ballegue fort judicieusement comme un moyen de défense comes. Pompée, qui aprés qu'on lui eut donné le Peloponese, prétendoit le Tribut, qui en étoit dû pour les années pasfées.

, XXIII. Le nom des Provinces se doit tirer de l'usage present, non tant selon le commun du Peuple, que selon le sentiment des habiles; car c'est par telles personnes que se

traitent telles affaires.

XXIV. Les regles suivantes sont aussi d'un usage frequent; l'une est que il l'on stipule quelque chose par rapport à quelque traité precedent ou ancien, il faut tenir pour repetées de nouveau les mêmes clauses & conditions, qui se trouvent exprimées dans ce premier traité. L'autre est, qu'il faut reputer pour fait ce qu'une partie étoit obligée de faire par quelque clause d'un traité, si le voulant executer. l'autre partie a empéché equ'elle ne l'execu-

cQuint. Decl. 2,8. tat.

XXV. A l'égard de ce que quelques uns disent, que le delai se purge ou s'excuse par un mediocre retardement, cela n'est pas vérita-

ble,

ble, à moins que quelque necessité impreveue convenn'eut caufé ce retardement. En effet, fi quel tions ; # ques Canons font favorables à cette excuse, il biranes ne faut pas s'en étonner, puis que leur but est de porter les Chrétiens à ce qui convient à la charité mutuelle qu'ils doivent avoir les uns pour les autres. Mais étant ici question d'interpreter des traitez, nous ne cherchons pas ce qui est le plus louable, ni ce que la Religion & la pieté demandent d'un chacun, mais à quoi l'on peut être obligé & contraint : ce qui dependentierement de ce droit que nous avons dit être le droit exterieur.

XXVI. Or dans un fens ambigu, il vaut mieux l'interpreter contre celui qui a prescrit les conditions, lequel d'ordinaire est leplus puissant, que contre l'autre : c'est à celui qui donne & non pas à celui qui demande, de faire les conditions de la Paix, dit Annibal. Il faut donc interpreter ici un doute de même qu'on l'intreprete contre un vendeur. . Celui- . L. vererilà en effet qui prescrit ne doit s'en prendre qu'à bus D. de lui-même, s'il n'a pas parlé plus clairement, pactis. & l'autre au contraire a eu droit d'interpreter une chose qui recevoit plusieurs sens, selon celui qui lui étoit le plus avantageux. La pensée d'Aristote ne s'en éloigne pas: lors

XXVII. Cette question, qui est de scavoir quand la Paix est tenue pour violée, ce que les Grecs appellent violement de Traité. tombe fous la main tous les jours : car donner une nouvelle occasion de guerre n'est pas PS

dit-il, que l'amitié est fondée sur l'interet, l'atilité de celui qui reçoit est la mesure de ce qui est

Conventions pub'iques. XXVIII le même que rompre la paix : il y a entre ces deux choses une grande difference; ce qui est avec cela d'autant plus considerable, qu'elle doit servir de regle pour d'une part declarer une peine encourue par l'infracteur. & pour d'autre côté dégager la foi de l'autre à l'égard des autres choses.

On enfraint un traité de Paix en trois manieres, & c'est en agissant ou contre ce qui est de l'essence de toute sorte de Paix, ou contre ce qui est precisément & visiblement porté par la Paix qu'on avoit concluë, ou contre ce que l'on doit presumer être de la nature, d'une cer-

taine espece de Paix.

XXVIII. On agira contre ce qui est de l'esse de tous les accommodements, si l'on entreprend quelque chose par la force des armes, i'entends si l'on n'en a aucun nouveau sujet. Que si l'on peut en donner quelque raison probable, il sera mieux de croire que celui qui se porte à cet attentat commet une injustice sans mauvaise soi, que de croire qu'il y a de la mauvaise soi en son procedé.

Il n'est presque pas besoin de rapporter ce passage de Thucydide. Ce ne sout pas ceux qui repoussent parce par la force qui rompent la paix, ce sont ceux qui les premieri attaquent les autres. Cependant il nous servira de sondement pour voir qui sont ceux qui attaquent, & qui sont ceux qui sont attaquez, afin de juger ensuite qu'elle est la voye de sait par les armes, qui

rompt la Paix.

XXIX. Je sçai bien qu'il y en a qui croyent, que si ceux qui auroient été alliez des Princes reconciliez, font quelque chose de

Temblable, c'est à dire, attaquent une des par- conventies, c'est enfraindre la Paix; & je ne discon-tions puviens pas qu'ainsi l'on ne puisse en demeurer bliques. d'accord; non proprement que l'un foit punissable pour le fait de l'autre, mais parce qu'a-·lors ce ne sera plus une Paix pure & simple, mais fous condition en partie possible, & en partie cafnele. \*

Mais si la chose ne paroit manisestement, on ne doit pas croire, que la paix se soit faite Alliez. ainfi; car c'est contre les regles, & cela même ne convient nullement à l'intention commune de ceux qui la font ; c'est pourquoi ceux qui auront usé de force ouverte sans l'assistance des autres, seront seuls coupables de la rupture, & il y aura droit de guerre contre eux, & non pas contre les autres; malgré ce que les Thebains alleguoient autrefois contre les Alliez des Lacedemoniens. a Pauf.

XXX. Que si les Sujets entreprenent à main armée quelque chose sans l'ordre de l'Etat, il faudta voir s'il y a lieu de dire, que l'action de ces particuliers est approuvée par le public. On peut aisement juger par les choses blib. 11. que nous avons remarquées plus haut, b qu'il c. xx1. faur pour cela trois circonstances : Qu'on en ait connoissance; Que l'on soit en pouvoir de

punir l'attentat; & qu'on l'ait negligé.

Il paroît qu'on l'a fceu, fi l'on n'a pû ignorer certains faits qui sont manifestes d'eux mêmes, ou qui ont été notifiez : On presume que l'on a eu le pouvoir de punir, s'il n'y a pointeu de foulevement qui l'ait empêche; & i'on prouve enfin la negligence; en montrant que l'on a laissé passer le tems, qu'ordinaire-

\* Voyez

tions publims es XXXII. ment en tous païs on prend pour la punition des crimes; ce qui fait qu'une telle negligence vaut antant qu'un ordre public. Aufli est-ce en ce sens qu'il faut prendre ce qu'Agrippa dit dans Joseph, que le Roi des Parthes croiroit avoir viole la paix, si ses sens la presentre les Romains.

XXXI. On demande pareillement, fi la Paix doit être tenue pour violée, en cas que des Sujets ne prennent pas à la vérité les armes pour faire la guerre eux-mêmes; mais se metent au service de ceux qui la sont à l'un des partis. Il cit vrai que les Cerites dont les Sujets avoient pris fervice, s'escusent dans T. Live Len district par sur le control de la control de

jets avoient pris fervice, s'excufent dans T.
Lib. vii. Live, en difant, que c'étoit fans aucun ordre
public, & que c'est aussi la raison dont se servent les Rhodiens pour leur désense. b

b Gel lib. v11. 6. 3.

Cependant il est plus vrai de dire, que cela ne doit point être permis à moissa qu'on ne fasse voir par des raisons probables que l'on est en possession d'en user ainsi. Cela arrive en este quelquesois maintenant à l'exemple des Etoliens, qui se saisoient anciennement une loi de piller le pillage, sant cette costume avoit de pouvoir, dit Polybe. Quoi qu'ils ne collumes dit il

e Polyb. lib. xv11.

avoit de pouvoir, dit Polybe. Quoi qu'il me fallent pas, dit-il, eux mêmes la guerre, il sue laissent pas, dit-il, eux mêmes la guerre, il sue laissent pas de la faire si quelques-uns de leurs amis ou de leurs alliez, se la sont; car il leur est également permis sans aucun ordre public de prendre service dans let roupes ac l'un 63 de laur reparti, & de piller des deux côtes. T. Live parlant des mêmes dit, qu'ils permettoient à leur jeunesse experter les armes coutre leurs propres alliez, se contentant seulement de ne les point authoriser publiquement, & que lour leur propres alliez, se contentant seulement de ne les point authoriser publiquement, & que

III. Liv. CHÁP. XX.

souvent deux armées opposées avoient des troupes convenauxiliaires d' Etoliens de part & d'autre. . De tionsoumême les Ethrufques refusant autrefois du fe- bliques. cours aux-Vejentes, n'empêchoient pas leurs XXXII. volontaires de prendre parti parmi eux dans la même guerre.

XXXII. 1. Davantage la paix doit paffer pour rompuë, non seulement si l'on attaque tout le corps de l'Etat, mais quand même on n'attaqueroit que quelques-uns des Sujets; j'entends sans qu'on en ait aucun nouveau sujet, parce que c'est pour la sûreté de tous que l'on fait la paix, & qu'elle est un acte de l'Etat qui comprend le tout & les parties; Et cela est tellement vrai, que même si l'on en a un nouveau fujet, il sera permis de deffendre & sa vie & ses biens, sans pour cela que l'on rompe la paix. Car, comme dit Caffius, b b L. r 5. repousser la force par la force est un droit de Vim vi D. nature; & par cela même tel que l'on ne doit arm. pas legerement prefumer qu'on y ait renoncé

entre égaux.

Autre chose est de se vanger, ou d'user de violence pour recouvrer ce qu'on nous a pris; cela n'est permis qu'aprés un deni de justice. parce qu'un fait de cette nature souffre du re-

tardement, & non pas l'autre.

2. Veritablement s'il se trouve des sujets tel- . lement accoûtumez à mal faire, & dont les actions soient si contraires au droit de nature; qu'il soit aisé de juger que la puissance superieure n'a aucune part à leurs mauvaises actions; Et si avec cela on ne peut se pourvoit contr'eux par les voyes de la justice, tels que sont les Pirates; alors il sera permis de les pun'r

Conventions publiques. XXXIII.

c. xvi.

foi-même. & de reprendre ce qu'ils ont pris; de même que si leur Etat les avoit livrez; mais de s'en prendre à d'autres qui ne sont pas con-XXXIV. pables, & de les attaquer par la force, c'eff

ce qui est directement contre la paix.

XXXIII. 1. C'est auffi enfraindre la paix, que d'attaquer à main armée les alliez de la partie reconciliée; j'entens les alliez qui font compris dans la paix, comme nous avons a fait voir en examinant le différend de Sagunte. C'est surquoi s'appuyent les Corinthiens dans Xenophon b en parlant en cestermes :

6.13. b Hift. Nous tant que nous sommes, avons promis à vous vı. tous par serment.

Il en faudra pareillement juger ainsi, quoi que ces alliez n'ayent pastraité eux-mêmes, mais d'autres pour eux, si l'on est pleinement assuré que ces alliez ayent ratifié la paix; car ils passent pour ennemis pendant tout le tems qu'on doute, s'ils la veulent ratifier.

2. Pour ce qui est des autres confederez. auffi-bien que des parens & amis, qui ne font ni fujets de l'Etat qui a traité, ni nommez dans la paix, c'est un fait à part; & si on les attaque, cela ne peut être pris pour une rupture. e Il ne s'enfuit pas non plus, comme nous avons déja dit, que l'Etat qui a traité, ne puisse pour ce sujet-là declarer la guerre, mais alors cette guerre aura une nouvelle caufe.

Dec. conf. 631,

XXXIV. On viole auffi la paix, en faifant comme nous avons dit contre ce qui est porté par le traité de paix; Et sous le mot de faire, on comprend le nonfaire, qui est quand on manque aux chofes qu'il faut faire, & au tems auguel il faut les faire.

XXXV.

# III. LIV. CHAP. XX. 351

XXXV. Et je ne m'arrête nullement ici Convena à la difference, que quelques uns mettent en Hompotere les articles du traité; s'ils font plus ou bijneur. moins importans ; Cartoutce qui est contenu XXXV. dans un traité, doit paroître; aslez important pour être observé. Il est bien vrai que par un motif de bonté, & fur tout de bonté Chrétienne, on doit être facile à pardonner les legeres fautes, & particulierement si le coupable s'en repent; puisque selon ce vers :

# Celui qui se repent n'est presque pas coupable. a sen. Ag.

Et meme pour plus grande précaution, il fera bon d'ajoûter aux articles de moindre importance, qu'en cas que l'on attentat quelque chose contre ce qu'ils contiennent, cela ne donnera aucune atteinte à la paix; b ou que byogez l'on aura recours à des arbitres au lieu d'en ve-plus haut nir aux armes; c'est ce qui étoit porté par le liv. 11. e. ratié de paix du Peloponese, selon le rapport xv. q. 15. de Thucydide. e. clib. v11.

XXVI. Et pour moi je crois abfolument qu'on le prétend aini, lorque precifement on y ajoûte une peine. Non que je na gache que l'on peut contracter d'une maniere, que celui qui a reçû l'injure ait le choix ou d'accepter la peine, ou de refilir lui-même de la convention; mais parce que la nature de l'affaire demande plûtôt ce que j'ai dir.

Quoi qu'il en foit, il est vrai de dire, & nous d'avons déja dit aure part, & construé dib urt, par l'autorité de l'histoire, que celui-là ne exilé sorompt pas la paix, qui ne manque que le der-14.

nier

Bions pitblianes.

nier au traité, quand ce feroit même à des articles purs & fimples; car il n'y étoit tenu, que fous condition.

XXXVII. Mais s'il arrive que quelque XXXVIII. x x x 1 x. neceffité soit cause, que l'une des parties n'exeхL.

cute pas ce qui aura été promis; par exemple fi la chose s'est perduë; ou si on l'a dérobée, ou si quelque accident a rendu le fait impoffible; alors la paix ne passera point pour rompue; parce, comme nous avons dit, qu'elle ne dépend pas d'une condition fortuite. · Mais en même tems l'autre partie sera en droit d'opter, lequel elle aime le mieux de ces trois expediens, ou d'attendre, supposé qu'il y ait esperance d'accomplir la promesse dans quelque tems, ou d'en recevoir un dédommagement, ou enfin de demeurer elle-même déchargée d'autres clauses reciproques & équivalentes à celle-là.

XXXVIII. Et même arrivant qu'une des parties viole la bonne foi, il sera libre à l'autre qui est innocente de maintenir de son côté la paix, si elle veut; comme fit Scipion aprés plusieurs infractions des Carthaginois; car perfonne ne se dégage d'une obligation pour agir contre cette obligation. Lt si l'on ajoûte

s Voyez en ce livre c

cette clause qu'en tel & tel cas la paix sera x1x.6.19. rompuë, cette clause doit être regardée comme inferée pour l'interêt seulement du parti innocent, s'il s'en veut servir.

XXXIX. Nous avons dit en dernier lieu, que l'on violoit la paix en faisant contre la na-

ture d'une certaine espece de paix.

X L. 1. Ainsi supposé que le traité de paix soit fondé sur l'amitié: l'on violera ce traité,

#### III. LIV. CHAP. XX. 353

fil'on agit contre l'amitié; Car ce que le de- convenvoir seul de l'amitié exigeroit en d'autres per tions pusonnes, devient ici d'obligation par la loi du traité; Et c'est à cette sorte de convention, & non pas absolument à toute sorte de traitez. Il y en a en effet, comme nous apprend Pomponius, a qui ne regardent point l'amitié, que L Poft. je rapporte à plusieurs choses, que les scavans liminii. dans l'étude des loix ont accoûtumé de dire au D. de capt. fujet des affrons & des injures faites sans armes; & particulierement ce passage de Ciceron, b dont voici les paroles : Aprés que b pro Gal'on s'est réconcilié, si l'on commet quelque offen-bin. ce, elle ne passe plus pour un effet de negligence, mais pour un attentat qui viole l'amitié, ni pour une inconfideration, mais pour une perfidie. Neanmoins il faut encore ici le plus qu'il est posfible détourner de l'action ce qu'elle a d'odieny.

2. C'est pour cela, que quand même on auroit sait injure à quelqu'un qui seroit ou des proches ou des sujets de celui avec lequel on est en paix, on ne presumera pas que cette injure s'adressera sa personne, à moins qu'elle ne stit ouvertement faite pour lui insuster. Et c'est cette équité naturelle que les loix e L. irem Romaines suivent à l'égard des csclaves de spud s' si quelqu'un, que l'on auroit extrémement D. deinmaltraitez; de même on imputera un adulte jur. & sare ou un viol pistôt à un excez de passión, qu'à un esprit d'inimitié; Et l'on accusera un usurpateur plôtôt d'ambition, que d'avoir violé la foi.

3. Les menaces d'atroces fans qu'on ait au-d'Alex 11. cun nouveau fujet de les faire, repugnent fans Conf. 2 3-

Conzontsonspubliques. XLI. contredit à l'amitié : Il en est de même si l'on fortifie des places sur les frontieres, non pour se dessendre, mais pour attaquer, & si l'on sait des levées extraordinaires dont on ait des indices suffisamment plausibles, qu'on ne les peut saire contre personne, que contre celui avec qui l'on est en paix.

XLI. 1. Mais il n'est pas contre l'amitié. de recevoir des patticuliers, qui quittent un Etat pour venir en un autre; car cette liberté non seulement est naturelle, mais même elle est savorable selon ce que nous dissons ailleurs.

elt favorable lelon ce que nous difions ailleurs.

\*I. 11 e. \* Je mets en ce rang-la les exilez à qui l'on donne refuge; parce que comme nous l'avons
dit, auffi selon Euripide, l'Etat n'a plus de
droit sur des gens condamnez à l'exil; à quoi
sur dittale sign Persé dans T Lives.

b l. XLII. sert, dit très-bien Persée dans T. Live b, d'envoyer quelqu'un en exil, s'il n'y a point de lien e Leuctti- au monde pour le recevoir ? Arstitide e dit, que ca. 11. de relever ceux qui tombent, ou de recevoir des exilés, c'est un droit commun à tous les homes

mes.
2. Il est pourtant vrai qu'il n'est pas permis

personnes.

dlib. II.e. de recevoir, comme nous avons dit auffi des v. \$.24 villes entieres ou de grandes troupes, qui feroient une partie effentielle d'un Etat, ni de recevoir non plus ceux qui font engagez par ferment à quelque fervice ou fervitude. Nous caracter avons pas nou plus cublié de faire prendre garde, que la même deffense étoit établie par le droit des gens de quelques peuples à l'égard des prisonniers de guerre; & de ceux qui n'étans pas exilez, fuyent un juste châtimente:

nous avons dit qu'il faloit rendre ces sortes de

XLII.

XLII.

XLII. Pour ce qui est de remettre l'éve- convennêment d'une guerre à un coup de hazard, c'est sionspece qui n'est pas toujours permis; mais seule. bliques. ment quand il s'agit d'une chose, dont nous XLIIL fommes absolument les maîtres; Un Etat est trop étroitement obligé à deffendre la vie, la pudicité des sujets, & choses semblables, & un Roi à maintenir le bien de l'Etat, pour omettre pour sa conservation particuliere, & celle des autres, les moyens qui sont les plus naturels.

Toutesfois si celui qui est attaqué par une guerre injuste, se voit après une mure reflexion tellement inferieur à l'autre, qu'il ne lui reste aucune esperance de resister, il semble qu'il puisse faire offre de vuider son differend par le fort, afin d'éviter un peril certain pour un peril incertain, ce qui est de deux maux le moin-

dre.

XLIII. 1. Il reste une question fort agitée; c'est de sçavoir si l'on peut convenir d'un combat d'un certain nombre de combattans. pour mettre fin à une guerre: par exemple feul à seul, comme entre Ænée & Turnus, Menelaus & Paris; deux contre deux, comme entre les Ætoliens & les Eléens; Trois contre trois, comme entre les Horaces pour Rome, & les Curiaces pour Albe; Trente contre trente, comme entre les Lacedemoniens, & ccux d'Argos. .

2. Si nous ne regardons que le droit des a Pauf. v. gens exterieur, il n'y a point de doute qu'il ne consente à ces sortes de combats ; car ce droitlà permet indistinctement la mort des ennemis; & même si l'opinion des Grecs, des

Ro-

Conventions #4bliques. XLIII. alib 11. c. XIX. Q. S. & xx1. 6 ı. b Lib it. c. 1 q x11.

& fea.

duel.

Romains & des autres Nations qui crovoient que chacun est le maître absolu de sa vie, étoit vraye, la justice interieure accompagneroit ces fortes de combats; mais, comme nous avons déja dit plusieurs fois, cette opinion est contraire à la droite raison, & aux commandemens de Dieu; Nous avons de plus fait voir b que celui-là peche contre la charité. pour le prochain, qui tue un homme pour sau- Voyez ver des choses dont il se peut passer; & nous

l'avons prouvé, tant par de fortes raisons, que par l'autorité des Oracles facrez. \*

3. Nous ajoûterons maintenant, que celui là peche contre lui même & contre Dieu. qui fait si peu de cas de la vie que Dieu luia donnée comme un grand bien, que de la prodiguer ainsi. S'il s'agit d'une chose, qui merite de faire la guerre, comme seroit le salut d'un grand nombre de personnes innocentes, il faut alors s'y employer de toutes ses forces; mais d'en venir à un combat affigné, comme à un témoignage de la Justice de sa cause, ou comme à une voye, dont Dieu se serviroit, pour donner à connoître sa volonté, c'est une folie, & cette action est contraire à la vraye pieté. c

95. art. 8 Et ibi. Caiet.

4. Îl n'y a qu'une chose qui puisse rendre ce combat juste & legitime du côté seulement de l'un des partys ; c'est s'il void par une apparen. ce manifeste, que celui qui fait injustement la guerré, est sans cela sur le point de demeurer victoricux aux dépens du sang d'un nombre infini de personnes innocentes; car alors il ne faudroit pas blâmer un Prince, qui aimeroit mieux choifir cette espece de com-

ban

bat qu'un autre; puisqu'elle le flateroit d'une convenesperance tout-à-fait probable. . Il y a cer-tions putaines choses qui ne sont pas dans les regles, XLIV. lesquelles quoi qu'on ne les approuve pas, on a Cajet.d.L les permet neanmoins sagement, pour suir de grands maux, qu'on ne peut éviter autrement. Comme nous voyons que l'on tolere en plusieurs païs l'usure, & les femmes débauchécs.

7. Ainsi donc cé que nous dissons plus haut, b lors que nous parlions des moyens de pre-blib. 113 venir la guerre, aura lieu quand il s'agira e xxiii. de la finir. Je veux dire, que quand deux q. 10. Princes seront en contestation pour la Couronne, & qu'ils seront prêts de vuider seul à feul leur differend par les armes, à l'exemple de Cyrus, qui fit faire un appel au Roi d'Affirie, l'Etat pour éviter une plus grande calamité sans cela inévitable, pourra tolerer ce combat. c

C'est le sentiment de Metius, qui dans disp. 32. Denvs d d'Halicarnasse, dit qu'il n'étoit pas dub. 2. n. hors de raifon, que des Souverains vuidaffent 18 entre eux deux leur querelle par les armes, s'il dlib 111. s'agissoit de leur propre puissance & de leur propre grandeur, & non pas de celle des Peuples. Nous lisons que l'Empcreur Heraclius se battit seul à seul contre Cosroë fils du Roi de Perfe.

XLIV. Avec cela il est bon descavoir, que ceux qui s'en rapportent ainfi au fuccez d'un combat, pour terminer leurs pretentions, peuvent bien, s'ils ont quelque droit, le perdre par là; mais qu'ils ne peuvent en donner à leur adversaire, qui n'en a point, & particulie-

rement

c Ægidius

Convenzions publiques. XLV. rement dans les Etats, qui ne sont point patrimoniaux; c'est pourquoi afin que l'accord soit valable, il est necessiaire d'avoir un consentement tant de la part du Peuple, que de ceux qui ont droit à la succession, s'il y en a déja qui soy ent nez; & pour les sicts qui ne sont pas libres ou francs, mais revertibles, il faut le consentement du Seigneur.

XLV. 1. On demande à l'égard de ces fortes de combats, qui l'on doit tenir pour victorieux. Déja l'on ne doit tenir pour vaincus, que cenx qui font ou demeurez morts fur la place, ou misen fuite. Ainfi dans T. Li-

la place, ou misen fuite. Ainsi dans T. Li-\*lib.111. ve, \*s'enfuir vers les frontieres, ou se retirer dans les villes, c'est une marque que l'on est vaineu.

2. Il y a trois differentes contestations tour chant la victoire dans trois celebres Historiens, Herodote, Thucydide, & Polybe, dont la premiere regarde le combat arreté; mais si l'on y prend bien garde, on trouvera qu'on est sortie de tous ces combats sans une vraye victoire.

b Herodor. En premier lieu, ceux d'Argos b ne furent point misen fuite par Othryade; mais la nuich furvenant ils firent retraite croyant d'être victorieux, & dans le dessein d'en aller porter la nouvelle à leur parti.

e Thieyd. En second lieu, les Corcyriens ene mirent
L. point en deroute les Corinthiens; mais ceux ci
aprés avoir combattu avec succez, ayant apperçû une puissant en Rotte d'Athenes, se retirerent sans en venir aux mains avec les Atheniens.

Et pour Philippe de Macedoine, qui fait le troisième exemple, il avoit pris à la verité le Na-

## III. LIV. CHAP. XX.

Navire d'Attalus, qui fut abandonné par les convenfiens; mais il ne donna rien moins que la chafe ti nipufe à la flotte. Aufli, comme remarque Poly- 1 1/11/21. be, a il faisoit plus le victorieux, qu'il ne a Polyb. croyoit l'être lui même.

3. Quant à certaines choses, comme seroit de prendre quelques depouilles fur l'ennemi, de permettre d'enterrer les morts, de presenter un second combat, lesquelles choses vous trouverez aux endroits déja citez, & quelquefois dans T. Live balleguées pour des signes b Lib. de victoire; pour ces chofes-là, dis je, elles xxixne prouvent rien d'elles-mêmes, elles ne fer XLI. vent avec d'autres indices, qu'à faire voir la fuite des ennemis.

En effet dans un doute il y a plus lieu de croire, que de ne croire pas, que celui-là s'en est fui, qui a quitté le champ de bataille; mais pour la victoire si l'on n'en a des preuves bien folides, il est vrai de dire, que les choses demeurent aux mêmes termes qu'elles étoient avant le combat, & qu'il en faut revenir ou à

la guerre ou à une nouvelle convention. XLVI. 1. Al'égard des arbitres Procule e nous enseigne qu'il y en a de deux fortes; eL Sociel'une quand nous fommes obligez de conde-tarem mefeendre à ce qu'ils prononcent, foit que cela profocio. soit juste, soit que cela ne le soit pas; ce qui s'observe, dit-il, lors que l'on a recours à des arbitres ensuite d'un compromis. L'autre, quand on s'en remet au fentiment d'un homme de bien Nous avons un exemple de cette derniere espece dans la réponse de Celse d en d'Siliber. ces termes. Si un affrancoi a promis par fer-tus D. de ment de faire autant de corvées que son Patron ju-oplib.

ger a

Conventions publiques. XLV11. gera à propos, le sentiment du Patron ne sortira son effet, qu'autant qu'il sera jugé équitable. Mais comme l'interpretation de ce sermeut a pos s'introduite par les Loix Romaines, aussi ne convient-elle point à la simplicité naturelle

des paroles.\*

Arbitre.

Ce qui cependant demeure vrai, est que l'on peut prendre un arbitre en l'une ou l'autre de ces deux manieres; savois ou comme un simple Mediateur, tels que nous lisons qu'étoient les Atheniens entre ceux de Rhodes & Demetrius; ou comme un Juge à la sentence daquel il saut absolument se toûmettre. Et c'est de cette dernière espece dont nous traitons ici, & dont nous avons déja dit quelque chose, quand nous avons parléa des moyens d'éviter

ordonne, que l'on pourroit appeller du juge-

n Liv. 11. c \*\*111. § v111.

la guerre.

2. En effet, quoi que la loi civile puisse ordonner, & que même en certains lieux elle ait-

b Voyez liv. 11. C. XXIII. S. XVIII.

ment, ou se plaindre de l'injustice de ces sortes d'arbitres choisis par compromis; cela toutesfois ne peut être reçû entre des Rois & des Etats; b car à leur égard il n'y a aucune puissance superieure, qui empêche ou qui rompe le lien de la promesse qu'ils ont faite dans l'acte du compromis. Il faut donc bon gré, malgré s'en tenir à ce que les arbitres auront prononcé soit juste ou non : en sorte que l'on peut fort bien appliquer ici ce passage de Pline : e
Celun que quelqu unchoist pour être le Juge de sa
cause, en est le Inge souverain. Et de fait, autre chose est le devoir d'un arbitre, autre chose

l'obligation de ceux qui passent le compromis.

e Præf. not, hift,

> XLVII. 1. Pour ce qui cft du devoir d'un arbi-

### III. LIV. CHAP. XX.

arbitre, il faut regarder s'il a été nommé en la convenplace d'un Juge, ou bien avec un pouvoir plus tions pu-étendu, lequel Seneque a veut être propre & bliques. effentiel à un arbitre. La condition, dit-il, a lib. Ir. d'une bonne cause semble être bien meilleure, si de benef. on la renvoye à un Juge, que si on la remet au ju- c. 7. gement d'un arbitre; car la formalité contraint celui-là, & lui marque des bornes, qu'il n'est pas en son pouvoir de passer; au lieu que celui-ci ayant la conscience libre, & ne se trouvant astraint par aucun lien, peut ajoûter ou diminuer, & regler son jugement, non selon que la loi & la forme de la Justice lui prescrivent; mais selon que l'humanité & la charité lui suggerent. Aristote b de b Rhet. 13 même dit, que c'est d'un homme équitable & c. 19. raisonnable, d'aimer mieux aller à un arbitre qu'à la justice, donnant pour raison, qu'un arbitre regarde ce qui est juste, au lieu qu'un Juge ne regarde que la loi ; & que même on n'a intro-

duit les arbitres, que pour faire valoir l'équité. Ce mot d'équité, proprement, ne fignifie pas là comme ailleurs, cette partie de la justice, qui interprete & réduit précisément le sens général de la loi au fens & à l'intention du Legiflateur (car elle est auffi de l'office du Juge) mais il s'entend auffi de ce qu'il est plus juste de faire, que de ne faire pas, même hors des re-

gles du droit étroit.

Cependant quoi que tels arbitres soient fort frequens entre particuliers qui sont Sujets d'un même Etat, & qu'ils soient même expressément recommandez aux Chrêtiens par saint Paul : con ne doit pas toutefois dans un dou-c 1. Cor. te présumer, qu'on leur ait donné un si 6. grand pouvoir; parce que nous suivons dans les

Tome III.

Conventions prbleaues. XLVIII. XLIX.

les doutes ce qui est le moindre, & principalement entre Souverains, qui n'ayant point de Juge commun, doivent être cenfez avoir foumis leur arbitre aux mêmes regles, aufquelles le devoir d'un Juge est ordinairement assujetti.

XLVIII. Il faut toutefois observer, que des arbitres nommez par un Etat, ou par des Puissances Souveraines, ne doivent prononcer que sur l'affaire principale, c'est à dire sur le petitoire, & non pas fur la possession ou le possessione; car les jugemens sur le possessione sont du ressort du droit civil, comme d'autre côté, selon le droit des gens, la proprieté suit la possession.

Voyez. arbitte.

Lors donc que l'on connoît d'une affaire, il ne faut rien innover, tant de peur d'établirquelque préjugé, que parce que le recouvrement est aprés cela difficile \* à faire. rapportant l'histoire des Mediateurs entre les Carthaginois & Maffinisse, dit, que les Ambassadeurs n'avoient rien innové dans le droit de

poffession.

XLIX. 1. Une autre maniere de prendre des arbitres eft, quand quelqu'un fe met à la discretion de l'ennemi; & c'est ce qu'on appelle se rendre à discretion, & en vertu de quoi celui qui se rend devient sujet, & donne un. pouvoir absolu sur lui même à celui à qui il se rend : livrer tout ce qui regarde sa personne, difent les Grecs.

Ainsi nous lisons que dans le Senat on demandoit aux Ætoliens, s'ils ne se soûmettoient . Livius pas au pouvoir du Peuple Romain. Le Confeil de Lentule dans Appien b touchant les afb lib. xiv. faires des Carthaginois fur la fin de la feconde

guerre

# III. LIV. CHAP. XX. 363

guerre punique étoit, que les Carthaginois conven-Je rendissent à discretion au Peuple Romain, tions pucomme ceux que l'on a vaincus ont accoûtu-bliques. mé de faire, & de même que plusieurs autres avoient fait auparavant. Nous verrons apres cela, continuë-t-il, ce qui en arrivera, & si nous leur faisons quelque grace, ils nous en seront obligez, puis qu'ils ne pourront l'avoir prétendue par un traité. Ce sont choses en effet bien differentes; car tandis que nous ferons des traitez avec eux, ils nous allegueront toûjours quelque chose, pour avoir sujet de les rompre, & irouver matiere de chicaner, prenant prétexte d'être lezez par quelque clause du traité, ou se prévalant de plusieurs choses, qui peuvent avoir un double sens : mais quand nous les aurons desarmez comme gens qui se sont rendus à nous, & que nous tiendrons même leurs personnes en nôtre pouvoir; ils apprendront qu'ils n'ent rien en propre; ils ne seront plus si fiers, & recevront avec joye tout ce que nous leur accorderons, comme si c'étoit un bien étranger, qui ne leur appartint pas.

2. Mais il faut pareillement examiner ict ce que le vaincu doit fouffrir; ce que le vainqueur a véritablement droit d'exiger de lui, s'fans violer aucune des regles de son devoir: & en dernier lieu, ce qui est plus de la bien-séan-

ce qu'il fasse.

Celui qui est vaincu a à souffrir toutes chofes aprés s'être rendu; parce qu'en effetil est déja sujet, è que si nous ne regardons que le droit exterieur de la guerre, il se trouve dans cette condition, qu'on peut lui ôter tout, même la liberté, même lavie, è à plus forte raison les biens; je veux dire qu'on peut ôter à

Const

Convenlions publiques. L.

ceux qui se sont rendus, non seulement les biens publics, ou ce qu'ils ont en commun ; mais même les biens qu'ils ont en qualité de particuliers.

a lib. XXXVII. b lib. 3. c. vill. 9.4.

Les Atoliens, dit T. Live en un autre endroit, a s'étant rendus à discretion, craignoient quelque mauvais traitement pour leurs personnes. Nous avons rapporté ailleurs, b que quand tout s'est rendu au plus fort, il a droit, & il dé-

c lib. v. Į.

pend de lui de prendre ce qu'il lui plait, & d'imposer telle loi & telle peine que bon lui semble. Là, convient aussi cet autre passage de T. Live en ces termes. Les Romains avoient anciennement cette coûtume, que quand ils n'avoient point contracté amitié avec un Etat par quelque. traité d'alliance, ou de ligue, jamais ils ne le comprenoient fous leur Empire, pour, comme leurs autres Etats jouir de la paix, que premierement il ne fe fut rendu, & n'eut livrétout ce qu'il avoit de sucré & de profane ; & que de leur part ils n'eussent pris des ôtages, ôté les armes, & mis garnison dans les places. Nous avons auffifait

d lib. 111. voir d que l'on pouvoit quelquefois tuer legic. x1. q. timement ceux qui se sont rendus.

١2.

L. 1. De la part du vainqueur, en premier lieu pour ne rien faire d'injuste, il doit prendre garde non seulement de netuer personne s'it n'a fait quelque action qui le merite; mais de ne lui rien ôter, que par une juste punition. Et même dans ces bornes là, il est toûjours louable, autant que le peut permettre sa propre fureté, de pancher vers la clemence & vers la générosité. Bien davantage il y a certaines comonctures où selon les regles des bonnes xiv. & xv. mœurs, il est nécessaire d'en user ainsi. e

e Vovez plus haut ch xı. \$

2. Nous

## III. LIV. CHAP. XX. 365

2. Nous avons dit en un autre endroit a que convenciétoit mettre une noble sin à la guerre, quand tion pule pardon en failoit l'accommodement. Ni bignes. Lolas de Syracusele dit dans Diodore en ces, a lib internes: Pun qu'ils se sont avec leurs arce sy in met, s'abandonnant à la clemence du vainqueur, si bib. ce servit une chose indigne, qu'ils sellement boute; Est dans la consance qu'ils ont ené en noire bonté; Est dans la consance qu'ils ont ené en noire bonté; Est dans la consance qu'ils ont ené en noire bonté; Est dant un plus, dit il après, qu'il n'y a personne d'entre les Grees, qui aut jamais crú, qu'il s'allat être inexorable Est punir ceux qui mettent toute leur ressource en la clemence du vainqueur.

Auguste dans Appien parle de même à Antoine, qui s'étoit venu rendre à lui, en ces termes, si vous sufficz venu me parler de trasté, vous euffert éprouvé que je suis Ét victorieux, E offense; mans à present que vous vous rendez à moi, vous, vous amis, é vos troupes, vous defarmez, ma colere ; vous m'obez même l'avountage que vous auriez été obligé de me donner dans une négocation : car je ne dois pas seulement regarder ce que vous meritez, mais je dois aussi voir en même tems ce qu'il est de la bien séance que je fasse. Et c'est cette bien s'elme que je présèrerai

fasse. Et c'est cette bien séance que je présérerai au reste.

3. Nous rencontrons souvent dans les Histoires Romaines ces mots, se mettre sons la soi de quelqu'un, s'abandonner à la soi de à la clemence de quelqu'un; a insi nous lisons dans T. Live e il a entendu savorabiement les Ambasse e lib. sadeurs des Eucas vossius, qui venoient se met. XXXVII. tre sous la soi du Penple Romain; Et en un autre endroit à il dit en parlant du Roi Persée, a lib. qu' Émile s'esseroit de lui persusadre de s'aban. XIIV.

Q'3 almer

Conventiens publignes. L,

douner lui ; & ce qu'il avoit à la foi & à la clemente du Peuple Rômain.

Or il faut fçavoir qu'on n'entend autre chose, par ces paroles, si ce n'est se rendre sans aucune condition, & que le terme de foi en tous ces passages ne signifie autre chose que la bonté ou la bonne conscience du vainqueur, à laquelle celui qui est vaincu se livre & s'aban-

a Inexceptis Le. gat. num. b Livius XXXYI.

donne. 4. Il y a dans Polybe & & dans T. Live b une Histoire remarquable d'un nommé Phanée Ambassadeur d'Ætolie, dans le discours qu'il fit au Consul Manius, il s'avança à dire que les Ætoliens se rendoient eux & tout ce qu'ils avoient, à la foi du Peuple Romain. Et comme le Conful le lui demanda encore une fois. & qu'il eut affûré la même chose, Manius reprit, qu'il lui livrat donc tout à l'heure certains féditieux qui fomentoient la guerre; mais l'Ambassadeur répondant : Nous nous mettons bien sous votre foi, mais non pas dans la servitude, & ajoûtant que ce qu'il commandoit n'étoit pas selon l'usage des Grees, le Conful repliqua qu'il ne s'informoit pas quel étoit l'usage des Grecs, mais que selon l'usage des Romains, il avoit un pouvoir absolu sur ceux qui s'étoient rendus de leur propre mouvement, & auffi-tôt il donna ordre de mettre les Ambassadeurs aux fers. Il y a dans le Grec; Quoi! vous disputez ici sur l'honnêteté & la bien-séance, a; rés vous être rendus à discretion à mons ?

On peut juger de là, quel étoit le pouvoir de celui à la foi duquel un Etat s'étoit rendu, & ce qu'il avoit droit d'entreprendre impunément.

## III. LIV. CHAP. XX.

ment, & sans violer le droit des gens. Le conven-Conful . Romain n'usa toutefois pas de ce tions pupouvoir, il renvoya les Ambassadeurs, & per bliques; mit au Conseil des Ætoliens de délibérer de nouveau. De même nous lisons que le Peu- a Val lib. ple Romain avoit répondu aux Falisques, qu'il vi.c. 4. sçavoit bien qu'ils ne s'étoient pas livrez au pouvoir, mais à la foi des Romains; & à l'égard des Campagniens, qu'ils n'étoient pas venus sous la foi des Romains par un traité, mais par une reddition. b b Livius

5. Au reste, vous n'exprimerez pas mal le lib. viii. devoir de celui à qui les autres se rendent par ces paroles de Seneque. c Laclemence, dite c l. 11. de il, a la même Jurisdiction qu'ont des arbitres, elle clem. 7.

ne juge pas selon les formalitez des Barreaux. Elle juge selon ce qui est juste & bonnête, & il lui est permis d'absondre si elle veut. & de condamner à ce qu'elle veut Je ne croi pas cependant qu'il importe que celui qui serend, dise, qu'il s'abandonne à la sagesse, à la discretion, à la merci de l'autre; ce ne sont là que complimens; la vérité est que le victorieux demeure l'arbitre & le maître.

LI. Ce n'est pas toutefois qu'il n'y ait des redditions conditionnées; elles se font ou en faveur des particuliers, à qui, par exemple, on donne la vie, la liberté, & à qui même on a lib. r. laisse quelques biens; ou en faveur du général; c 111 q. & de ces dernieres il y en a quelques-unes qui 17: peuvent même prendre la forme d'un Etat hautch. mixte, nous en avons parlé ailleurs d

LII. Les ôtages & les gages sont des ac- Voyez cessoires ou dépendances des traitez. Nous aussi ch. avons e dit que les ôtages se donnent ou de xviii. leur

Conventions publiques. LIII. LIV.

leur bon gré, ou par ordre du fouverain ; car le pouvoir fouverain dans le gouvernement civil a droit auffi bien fur les actions des sujets, que Mais l'Etat, ou celui qui le fur leurs biens. gouverne sera tenu de dédommager l'ôtage, ou ses proches du dommage qu'il souffre. Que s'ils sont plusieurs, & qu'il soit indifferent à l'Etat, lequel de ceux-là aille pour ôtage, il semble que l'on ne puisse mieux faire, que de décider la chose par le sort.

Mais à l'égard d'un vassal, le Seigneur du fief n'a pas ce pouvoir là sur lui, je veux dire le pouvoir de l'envoyer pour ôtage, s'il n'est avec cela son sujet; car le respect ni l'obeissance qu'il lui doit, ne s'étendent pas jusques-là.

LIII. Nous avons dit que par le droit des gens exterieur on pouvoit ôter la vie a un ôtage ; mais il n'en est pas ainsi de la justice interieure, à moins qu'il ne fût lui même coupable d'un crime qui meritat la mort. Ils ne peuvent pas non plus être faits esclaves; au contraire, ils peuvent, selon le droit des gens, posseder des biens, & les laisser à leurs heritiers ; 1 Divus quoi que le droit . Romain ordonnat, à l'égard D. de jure des orages qui mouroient à Rome, que leurs

fisci.

biens fussent dévolus au fisc ou tresor public. LIV. On demande s'il est permis à un ôtage de se sauver, & il est certain que cela ne lui est pas permis, si dés le commencement ou dans la suite il a donné sa parole pour avoir plus de liberté : sans cela il semble que l'intention de l'Etat, qui a donné l'ôtage, n'a pas été d'obliger son sujet de ne pas s'enfuir, il a seulement entendu donner pouvoir à l'ennemi de

le garder de telle maniere qu'il lui plairoit. C'eft

C'est ainsi que l'on peut justifier l'action de conven? Clælie. Mais il faut ajoûter que quand même tions puil n'y auroit point eu de sa faute, l'Etat n'avoit bliques. pas droit a de la recevoir ni de la retenir puis Ly. qu'elle étoit ôtage. Aussi Porsenna b décla- a v. Pluth. re, que si l'on ne la lui rendoit, il prendroit cela in Publipour une rupture; & ensuite l'Historien dit, cola. que les Romains rendirent ce gage de la paix en 11. faveur du traité.

LV. Mais comme l'obligation qui assujettit les ôtages est une chose odieuse, tant parce qu'elle répugne à la liberté, que parce qu'elle vient du fait d'un autre, on lui donne pour ce fujet-là une explication étroite ; Et c'est pour cette raison que des ôtages donnez pour une chose, ne peuvent être retenus pour une autre ; j'entens si cette autre chose a été promise

fans rapport à ces ôtages.

Mais si l'Etat qui a donné l'ôtage violoit la foi publique en quelqu'autre affaire, ou s'il. vient à devoir quelque chose, on peut alors retenir cet ôtage, non plus comme ôtage, mais en vertu de cette loi du droit des gens, qui permet d'arrêter les sujets d'un Etat pour le fait du Prince, par droit de capture d'hommes, comme porte le Grec. Pour éviter toutefois que cela n'arrive, il faut inferer dans le traité, que l'on rendra les ôtages, quand la chose pour laquelle ils font donnez sera executée. c

LVI. Un ôtage qui n'est que pour deli plus haut vrer un autre prisonnier, ou un autre ôtage 1. v. 111. recouvre sa liberté, si cet autre vient à mourir ; car en mourant il éteint le droit de gage, ou le droit que l'on avoit de retenir celui qui est ôtage pour lui; selon ce qu'Ulpien a dit au

Conven tions publiques. LVII.

sujet d'un prisonnier racheté : En effet de la même maniere que dans la question d'Ulpien, on ne doit plus une rançon qui a pris la place de la personne; de même ici une personne qui tient la place d'un autre ne demeure plus oblia 1. fi. pa-

LVIII. tre. D. de capt.

géc. Ainfi Demetrius ne demandoit pas fans raison au Senat Romain d'être relâché aprés la mort à Antsochus son frere, puis qu'il avoit été donné en sa place, dit le Grec d'Appien, que Justin exprime en ces termes : Demetrius qui étoit ôtage à Rome, ayant appris la mort de son frere Antiochus, s'adressa au Senat, & lui representa qu'il étoit venu pour être ôtage pour son frere vivant, & que comme il étoit mort, il ne

b Syr. lib. Scavoit plus pour qui on le retenoit. b XXXIV.

LVII. De scavoir maintenant si le Roi qui a fait le traité venant à mourir, l'ôtage demeure encore obligé; cela dépend de scavoir.

e l. 11. c. comme nous l'avons dit ailleurs, e si le traité avi. q. 16. est personnel ou réel ; car l'accessoire ne peut pas obliger de sortir des regles dans l'interpretation du principal, puisque même il doit sui-

vre la nature du principal.

LVIII. Il faut ajoûter en passant, que les ôtages ne font quelquefois pas un fimple acceffoire de l'obligation, mais effectivement la partie principale de cette obligation; lors, par exemple, que quelqu'un par un traité promet non son fait propre, mais celui d'un autre; & que se rendant responsable des dommages & intérêts, en cas d'inexecution, des ôtages s'obligent pour lui.

Nous avons dit ailleurs, dqu'il sembloit que d 1. 11. c. ce fût là le fens de la capitulation caudine. Br. 4 16.

Mais

Mais l'opinion de ceux a qui croyent que des Compensorages peuvent être responsables du sait les uns tions pudes autres, même sans qu'ils y ayent consenti létipate.

LIX.

LIX.

LIX.

A Alb.

LIX. Les Gages ont quelque chose de Gone. lib. commun avec les ôtages, & quelque chose l' e 19 de particulier; ce qu'ils ont de commun et, qu'on les retient aussi pour quelqu'autre dette; à moins que l'on ne l'ait stipulé autrement: \*ce qu'ils ont de particulier est, que la \* Voyez convention qui les concerne ne se prend pas si Gage. fort au pied de la lettre, que celle qui regarde les ôtages; car la matiere n'est pas également odieuse; jes choses étant faites pour être re-

tenuës, & non pas les homines.

LX. Nous avons dit aussi en un autre endroit; b qu'il n'y a point de tems limité pour b lib tu n'être plus reçû à dégager un gage, si l'on exe- c. 1v. q. cute les choses pour lesquelles il est engagé; 17. car un acte qui pour fondement a une cause ancienne & connuë, n'est pas censé proceder d'une nouvelle. Ainsi le retardement de celui qui est le debiteur, ou qui a mis la chose en gage, ne passe point pour un delaissement, mais a toûjours pour fondement l'ancien contract; à moins que des conjectures certaines, telles que seroient, par exemple, fi le debiteur ayant trouvé quelque obstacle, lors qu'il auroit voulu retirer fon gage, s'étoit ensuite tenu fi longtems dans le filence, que ce tems-là fuffiroit pour inferer, qu'il l'eut volontairement abandonné.

Q 6 CHA-

### CHAPITRE XXI.

- Des conventions qui se font dans le cours de la guerre; où il est traité de la tréve, des passeports, du rachat des prisonniers.
- Ce que s'est qu'une tréve; & si cet intervalle doit être appellé du nom de paix ou de querre.

II. L'origine de ce nom.

- Qu'il n'est pas besoin d'une nouvelle dénonciation de guerre aprés la tréve.
- IV. Comment il faut compter le tems convenu pour la tréve.
- V. Quand elle commence d'obliger à l'execu-
- VI. Quelles choses sont permises pendant la tréve.
- VII. S'il est permis durant la tréve de se retirer, de refaire les brêches, & choses semblables.

VIII. Distinction des places, dont on peut se saisir pendant une tréve.

IX. Si un homme qui aétéretenu par la force majeure, ou un obstacle invincible sur la fin de la tréve, peut s'en retourner aprés la tréve expirée.

X.

# III. LIV. CHAP. XXI. 373

X. Des clauses particulieres d'une tréve, & des difficultez que l'on agite sur ce sujet.

XI. Que l'une des parties ayant rompu la tréve, l'autre peut renouveller la guerre.

XII. Ce qu'il arrive, si l'on y a ajoûté quelque peine.

XIII. Comment les actions des particuliers

violent la tréve.

XIV. De quelle maniere on doit interpreter un passeport, qui donne droit d'aller & de venir hors le tems de la tréve.

XV. Qui sons ceux que l'on entend sous le nom de gens de guerre.

XVI. En quel sens il faut prendre ici ces mots, aller, venir, s'en retourner.

XVII. Comment cela s'étend aux personnes.

XVIII. Aux hardes.

XIX. Qui sont ceux qui sont compris sous les noms de suite & de gens.

XX. Si le droit d'un passeport s'éteint par la

mort de celui qui l'a donné.

XXI. De quel effet il est, s'il n'est donné, que pour autant de tems, qu'il plaira à celui qui l'a donné.

XXIÎ. Si la sûreté est dûë même hors du territoire.

XXIII. Que le rachat des prisonniers est une matiere favorable.

Q 7. XXIV.

XXIV. On explique par une distinction, si l'on peut interdire ce rachat par quelque loi.

XXV. Que l'on peut ceder le droit qu'on a sur un prisonnier.

XXVI. Qu'un même prisonnier peut devoir

rançon à plusieurs.

XXVII. Si l'accord 🗢 la rançon se peut révoquer, pour avoir ignoré, que le prisonnier fut riche.

XXVIII. Quels biens d'un prisonnier doi-

vent appartenir à celui qui l'a pris.

XXIX. On distingue si l'heritier d'un prisonnier est obligé d'en payer la rançon.

XXX. Si celui qui a été relâché pour en faire delivrer un autre, doit retourner se remettre en prison, si cet autre vient à mourir.

hist. 111.

Delatrève. I. I. T ES Etats Souverains au milieu même des armes, ont accoûtumé de pratiquer entr'eux un certain commerce de guerre, comme parlent Virgile & Tacite, ou des pactes & accords selon Homere; tels que sont les tréves, les saufconduits, le rachat des

prisonniers. La tréve est un accord par lequel on convient pendant la guerre de surseoir pour un

tems tout acte d'hostilité; je dis pendant la guerre : car felon l'expression de Ciceron, bil b Philip. n'y a point de milieu entre la guerre & la paix.

## III. LIV. CHAP. XXI. 276

La guerre en estet désigne l'état d'une chose, De larriva, qui peut subsilier fans produite aucune action Lau dehors. Il se peut jurie, dit Artsote, a qu'un Mie. homme ait quelque talent quoi qu'il derme, ou Mie. homme ait quelque talent quoi qu'il derme, ou Mie. homme ait quelque talent quoi qu'il derme de det un autre endroit, que la distance des siteux ne détruit pas l'amité, mais qu'elle en interromps sent endre d'impage. Une habitude peut être saus operation, dit Andronique Rhodien: & Eustratius b b Ad. vi. l'exprime en ces termes: L'babitude considerée Nie. par rapport à la pussime pure c'imple d'agir s'appelle un acte; mais si on la rapporte à l'action ou à la pratique, elle s'appelle une pussifance, comme l'art d'arpenter dans un arpenteur qui dort.

Hermogene est chanteur quoi qu'il ne chante point; Alphen est cordonnier même sans faire un point.

2. Ainfi donc, comme dit Gellius, e la tré-c Horaveest une non-paix, s'il faut dire ains, car d'un tius : côté la guerre subsiste. S' de l'autre le comba tius : cesse à nous lisons dans le Panegyrique de Latinus Pacatus; que la tréve supendoit la guerre. Ce que je dis assi que nous sçachions, que si l'on demeure d'accord de quelque chose pour sortir son effet dans le tems de la guerre, la même chose a lieu pendant la tréve, s'il ne paroit maniscitement, que l'on n'ait regardé que les simples sonctions ou actions, & non pas l'état de la guerre; & qu'au contraire si l'on avoit entendu parler de la pais, cela ne e fera point reçû pendant la tréve.

Ce n'est pas que Virgile ne l'appelle une paix provisionnelle, aussi bien que Servius sur

Delatreve. ce paffage, une paix pour un tems. Le Commentateur de Thucydide dit aussi, que c'est une paix passagere, qui est sur le point d'enfanter la Varron une paix d'armée, une paix de peu de jours; mais ce ne sont là que de legers crayons de la chose & même figurez : ce ne sont pas de vrayes définitions. Il en est de même quand Varron appelle les jours d'une tréve les feries ou les jours de fêtes de la guerre ; car il pouvoit aussi bien les appeller le sommeil de la guerre : puisque de même que Papinius a donné le nom de Paix aux vacances du Barreau, & qu'Aristote a appellé le sommeil le lien des sens, vous pouvez de même, selon cet exemple, fort bien appeller la tréve le lien de la guerre.

3. Mais pour revenir à l'explication des palem.sch. lius by reprend judiciellement, qu'il y ait lise. i. ajoûté pour quelques jours, faifant voir, que l'on fait la tréve, même pour quelques heures; à je pourrois de ma part ajoûter, qu'on la fait aussi pour vingt ans, pour trente ans, pour

quarante ans, & même pour cent ans.

4. Il fe pourra faire toutefois, que s'il paroit que la raifon unique, & qui a donné lieu
par elle même à l'accord, ait été en général &
fans exception une ceffation de toute action
militaire, ce que l'on aura dit alors par
allu-

----

allusion à un tems de paix aura lieu pendant la Delarieue, tréve, non par la force du mot, mais parce II. qu'on le conclud visiblement de l'intention de ceux, qui ont fait ce traité, ainsi que nous

avons dit en un autre endroit. a lib 11.

II. Or il semble que le mot de tréve, qui est 20.

en Latin Induciæ, ne vienne pas comme le b Gell.
prétend Gellius b de Inde uti jam, qui est à dire desirmais comme à present, ni de endoitu, c'est viit.
à dite introitu, entrée, comme l'avoulu Opilius, mais de Inde & d'Olium; comme qui
diroit que doresnavant, c'est à dire dés un certain tems, il y aura repos, ou comme les

Grecs appellent ceffation de mains.

Cette Etymologie est d'autant plus vraye, que l'on peut insèrer de co que disent Gellius & Opilius, que les Anciens écrivoient le mot d'Inducie par un t, & non pas par un c; & qu'il étoit sans doute enusage anciennement au singulier, au lieu qu'à present on nes en sert qu'au pluriel. De même l'ancienne orthographie étois Industria; car alors pour otismy, repos, on disoit ostium du verbeosit, que nous prononçons maintenant usi: De même que de poina, peine, que nous écrivons maintenant pæna, vient le verbe punio, je punis, & de poino, que nous prononçons maintenant Pænus Africain, vient Punicus d'African.

D'autre part, comme on a fait du mot oflia, ofliarum, embouchure de Riviere, le nom d'Oflia, Ofliae, Ville à l'embouchure du Tibre; aussi a-t-on sait d'Indoitia Indoitiorum ce nom d'Indoitia Indoitia; Et aprés cela Induitia, dont comme j'ai dit, il n'y a plus maintenant que le pluriel qui soit en usage, au lieu

De latreve. ш. a D leco ad Ter. €uR.

1. D. de Pactis

q 29.

lieu qu'autrefois on s'en servoit auffi au singulier, suivant la remarque de Gellius. Donat ne s'éloigne pas beaucoup de cette Etymologie, quand il veut que le mot d'Inducia vienne de ce qu'elles apportent In dies otium, du repos pour quelques jours.

Ainsi la trève est un repos dans la guerre, & b Liv. non pas une paix ; & les Historiens b parlent Plut. Juft. correctement, quand ils disent, comme ils font fouvent, que l'on refusa la paix, mais

que l'on accorda une tréve.

III. De là même il s'ensuit, que l'on n'a pas besoin de faire de nouvelle dénonciation c Anlg. l. e de guerre, car cet obstacle passager étant lefi unus. q. vé, la guerre se reproduit au dehors de plein droit ; parce qu'elle étoit non morte, mais Mart Lava feulement affoupie comme feroit la proprieté, & la puissance paternelle dans un homme, qui est revenu de quelque alienation d'esprit en

fon bon fens.

Nous lifons pourtant dans T. Live que la tréve étant finie, on avoit déclaré la guerre par l'avis des Herauts; mais les anciens Romains en usoient ainsi, pour témoigner par ces précautions même inutiles, avec quelle ardeur ils aimoient la paix, & combien justes étoient les raisons qui leur faisoient prendre

d Lib. iv. les armes. C'est ce que T. Live da voulu exprimer par ces paroles ; Aprés avoir donné bataille aux Veientes prés de Nimente & de Fidenate, on fit non la paix, mais la trêve, & le terme en étant expiré, & les ennemis ayant même recommencé la guerre quelque tems aupara-vant, on ne laissa pas d'envoyer des Herauts, mais quand selon l'usage de nos peres, ils rede-

mande-

manderent avec protestation les choses retennes, on Delatrice.

ne les écouta seulement pas.

IV. 1. On a coûtume de preserire la durée de la tréve en désignant, ou un tems continu, comme pendant cent jours, ou un tems préfix, tel que seroit jusqu'au premier jour de Mars. Dans la premiere désignation, il saut compter & réduire le tems en momens, car cette saçon de compter est naturelle; celle qui se sait par jours civils vient des loix ou de l'usque de leugleus Peuples.

Dans la fecondedéfignation, on demande if la tréve étant accordée jusqu'à un certain Jour, ou à un certain mois, ou à une certaine atalans D. année, ce jour, ou ce mois, ou cette année, deveth. font cenfez exclus ou inclus dans la tréve.

2. Véritablement, comme il y a deux efpéces de termes ou extrémitez dans les chofes naturelles ; l'une qui est dans la chose même, comme la peau qui est l'extrémité du corps ; l'autre hors de la chose comme une riviere qui est l'extrémité d'une terre, on peut aussi conformer à l'une & à l'autre de ces deux manieres, les termes des choses qui sont prescrites par la volonté.

Il est toutesois plus naturel de prendre toûjours un terme, qui sasse partie de la chose même, puisque selon Aristote, bleterme est l'ex-b met trépusie de chaque chose : & l'usage mêmen'y v.77 répugne pas; car selon la Loi, si quelqu'u e L si quis jour anquel il meur y est compris. Spurina avoit prédit à Cesar à que les Ides de Mars ne d'Sult. in passerque la mana qu'il lui arrivat un malheur. Ce jour-là venu l'on s'adresse à Spuri-

na,

v. qu'il n'étoit pas encore passé; Et cela étant, v. qu'il n'étoit pas encore passé; Et cela étant, v. il faut encore bien plûtôt suivre cette interpretation, lors que la prolongation du tems est de soi-même favorable, comme dans une treve, qui épargne l'essignon du sang humain.

3. Mais pour le jour, des lequel on entend que doive commencer quelqu'intervalle de tems, il ne sera point compris dans cet intervalle; car la nature de cette preposition de,

est de séparer & non pas de joindre.

V. J'ajoûterai ceci en peu de paroles, que la tréve & autres traitez pareils obligent les contradans auffi-tôt que letraité eff conclu ; mais que pour les ſujets de part & d'autre, ils ne commencent à y être obligez, qu'aprés que la tréve a reç û forme de Loi, ce qui comprend une certaine publication extérieure, laquelle étant faite, la tréve commence auffi-tôt à avoir le pouvoir d'obliger les ſujets.

A la vérité si la publication ne se fait qu'en un seul endroit, ce pouvoir ne produit pas son effet par tout le territoire au même moment; mais seulement aprés un tems suffisant pour en porter la publication en chaque lieu; ce qui fait que si les sujets attentent cependant quelque chose contre latréve, ils seront à la vérité exemts de punition; mais les contractans ne seront pas moins obligez de réparer le

Bart I. dommage. .

ounes popuil. Fan. e. de conft. finition de la tréve, ce qu'elle permet, & ce & ibid. qu'elle ne permet pas. Déjatous actes d'hofoit. n. filité font défendus, foit contre les personnes, foit contre les biens ; je veux dire que tout ce

que

## III. LIV. CHAP. XXI. 381

que l'on peut entreprendre par la force contre De la tréni.
l'ennemi, s'entreprend contre le droit des gens vil.
pendant le tems de la trève; ainfi qu'Æmile le donne à entendre à fes troupes dans sa haran-

gue au rapport de T. Live.

2. Et même fi par quelque reneontre quelque chose des ennemis tombe entre nos mains, il faut la rendre, quand même elle auroit été auparavant à nous; parce qu'elle leur appartient quant au droit exterieur. felon lequel ces choses là se doivent juger. Et c'est ceque dit Paul Jurisconsulte, en disant, qu'il n'y a point de droit possibiliminaire pendant la trève, parce que le possibiliminaire pendant la trève, parce que le possibiliminaire guerre précéde; lequel droit cesse par la trève.

3. Mais il est permis d'aller & de venir de part & d'autre, j'entens avec un équipage tel qu'il ne donne aucun ombrage. C'est la remarque que fait Servius s'ur ce vers de l'A-s Adan.

neïde de Virgile;

Eneidos.

### On voyoit les Latins impunément mêlez.

Et il ajoûte que même pendant le Siége de Rome par Tarquin, la tréve ayant été concluie entre Porfenna & les Romains, on celebra les jeux du Cirque dans cette Ville, & que les chefs des ennemis y entrerent, coururent en chariot contre les autres, & furent couronnez lors qu'ils demeurerent victorieux.

VII. Se retirer au dedans du païs avec son armée à l'imitation de Philippe dans T. Live, b n'est point agir contre la tréve, non plus que b librefaire ses murailles, & lever des troupes, s'il exert n'y a rien sur cela de specifié dans le traité.

VIII. "III."

VIII. I. Mais de se saisir des places que De la trêve. VIII. tient l'ennemi, en corrompant les garnisons, c'est sans difficulté violer la tréve, parce qu'une conquête de cette nature ne peut être juste, que par le droit de la guerre.

On doit dire la meme chose, si des sujets rebelles vouloient se jetter dans le parti des ennemis; nous en avons un exemple dans T. Li-

a Lib. XLIL

ve : en ces termes ; Les Coronaens & les Haliartiens, par l'inclination naturelle qu'ils ont pour les Rois, envoyerent des Ambassadeurs en Macedoine, demander secours contre l'arrogance insupportable des Thebains. Mais le Roi donna pour réponse à cette Ambassade, qu'il ne pouvoit les affister, à cause de la trêve qui étoit entre lui & les Thebains.

ь lib. 1v. Dans Thucydide b Braside reçoit, dans le tems de la tréve, la ville de Menda, qui quittoit le parti des Atheniens, pour passer à celui des Lacedemoniens; mais il ajoûte pour excuse, qu'il avoit aussi de quoi se plaindre des

Atheniens.

2. Pour les postes ou places abandonnées, il est permis de s'en emparer, pourvû qu'elles soient véritablement abandonnées, c'est à dire, dans cet esprit de n'être plus à qui elles étoient; mais non pas si elles sont seulement fans garnison, foit qu'on l'eut ôtée avant la tréve, soit aprés la conclusion de la tréve; car la proprieté de quelque chose subsistant, elle rend la possession d'un autre injuste. Et c'est

Proc. 11. par où l'on réfute la supercherie de Belifaire envers les Gots, lors que sous ce prétexte d'a-Coth. bandon il prit les places, dont ils avoient retiré les garnisons pendant la trève.

IX.

# III. LIV. CHAP. XXI.

IX. 1. On demande si un homme, qui n'a De la trévei pû se retirer pendant la tréve, parce qu'il auroit été arrêté par quelque force majeure, & qui se trouve par cet accident sur les terres de l'ennemi aprés la tréve, a droit & liberté de s'en retourner chez lui. Pour moi je ne doute nullement, que si nous ne regardons que le droit exterieur des gens, celui-ci ne soit en pareille condition, que cet autre dont nous a Lib. avons parlé plus haut; lequels'étant trouvé 111.6.9. pendant la paix chez des ennemis, y est surpris par une guerre subite, & obligé par son malheur de demeurer prisonnier jusqu'à la paix.

Et même puisque la justice interieure ne desapprouve pas, que les biens & les actions des ennemis répondent pour la dette de leur Etat, & qu'on les puisse prendre en payement : cet homme-là n'a pas plus de sujet de se plaindre, que tant d'autres innocens sur lesquels tom-

bent les maux de la guerre. 2. Et l'on ne doit pas se prévaloir ici de ce qu'on allégue touchant la confiscation des Marchandises. b Ni ceque dit Ciceron par- b L. Casac lant de ce Navire de guerre, que la tempête dum, q. s jetta dans le Port, & que le tresorier public propter D. vouloit confisquer & vendre selon la loi; car de publilà, c'est à dire dans ces exemples, la force canis Vect. majeure exempte de la peine ou punition, au tione. 15. lieu qu'ici ce n'est pas proprement d'une peine qu'il s'agit, mais d'un droit qui à cause de la tréve demeuroit seulement en suspens pour un certain tems. \* Cepeudant il n'y a point de \* Voyez doute, que ce ne soit une action & plus loua- tion. ble & plus généreuse, de laisser aller ce malheureux, que de le retenir.

Delarive. X. Il y a auffi des chofes qui ne font pas perX. mifes pendant la tréve par la scule nature de la
convention; par exemple, si la tréve n'est faite que pour enterrer les morts, il ne saudra rien
innover; si l'on sait tréve avec les affiégez seulement, pour ne leur point donner affaut, il
ne leur sera permis de faire entrer ni secours
de troupes, ni vivres; car comme ces sortes
de tréves tournent toutes à l'avantage de l'un
des partis, il est raisonnable aussi qu'elles ne

Quelquesois on défend d'aller & de venir; quelquesois la tréve ne comprend, que les personnes & non pas les choses; & en ce cas si l'on blesse quelqu'un en défendant son bien, l'on ne fait rien contre la tréve; sur ce principe qu'étant permis de désendre son bien, il faut rapporter la sûreté des personnes àce qui est de principal, & non pas àce qui vient en con-

portent aucun préjudice à celui qui les accor-

féquence.

XI. Il n'y a point de doute que fi l'un des partis viole la foi de la tréve, il ne foit permis à l'offenik de reprendre les armes fans faire aucune déclaration de guerre, car les articles d'une convention y font contenus par forme de condition mutuelle, comme nous disons a un

peu auparavant.

A la vérité, l'histoire b nous fournit des exemples de quelques-uns, qui aprés avoir reçû une injure ont attendu jusqu'à l'expiration de la tréve pour reprendre les armes; mais vous y trouverez aussi, que d'abord on a fait la guerre aux Hetrusques & à d'autres, pour avoir contrevenu à la tréve; cette diste-

rence

livre c. 21 x q. 21 v. c xx. q. 38. b Liv. lib. 1x. & rence étant une preuve que le droit est tel Delatrine. que nous disons, mais qu'il dépend de la liberté de l'offensé d'en user ou de n'en user pas.

XII. Que si l'on est convenu de quelque peine, ou si à la demande qu'en fera l'offensé, le contrevenant y fatisfait, on n'aura pas droit de recommencer la guerre; car on fatisfait à la peine pour maintenir le reste du traité en fon entier. Et au contraire si l'on recommence la guerre, la peine doit être censée remise, quand on donne l'option par le traité.

XIII. Pour les actions des particuliers, elles ne rompent point la tréve, s'il n'y intervient quelque acte public, comme feroit un ordre ou un aveu; & l'on presume qu'il intervient, lors que ceux qui ont fait le mal ne sont ni punis, ni livrez, ou que l'on ne rend point

ce qu'ils ont pris.

XIV. Le passeport ou droit d'aller & de retourner hors du tems de la tréve, est une espece de privilege; c'est pourquoi il faut suivre dans son interpretation ce qui est établi pour les privileges. . Et comme ce privilege « Voyez n'est ni nuisible à un tiers, ni beaucoup one- plus haut l; reux à celui qui le donne, il faut en se tenant q. 12. à la signification naturelle des termes, se fervir plûtôt d'une interpretation libre & étendue, que serrée & precise; particulierement si n'aiant point demandé soi-même cette faveur à celui qui l'a faite, il l'a offerte volontairement ; Et d'autant plus encore si outre l'interêt particulier, il y va de quelque interêt public. Il ne faut donc pas se tenir rigoureusement

au sens des paroles, à moins qu'il ne s'en en-Tome III. **fuivit** 

atrice. fuivit quelque abfurdité, ou que l'on n'eut des conjectures tout à fait vrai-semblables de la x۷. XVI. volonté de celui qui a donné le passeport; Bien davantage une explication libre aura lieu même contre la propre fignification des termes, pour éviter une pareille absurdité, ou si l'on v est induit par des conjectures extremement

a Can. in c. pressantes. cùm. iu cunctis \$. de Elect.

X V. Delà je conclus qu'un passeport donné pour des gens de guerre, ne s'étend pas seucum vero : lement à des Officiers d'un caractere subalternc, mais même aux Chefs principaux & aux Generaux; parce que le sens naturel de cette parole fouffre cette interpretation, quoi qu'elle en ait une plus précise. Ainsi, sous le nom d'Ecclesiastique, est aussi compris un Evêque: de même, les matelots qui servent sur une flotte, passent pour des soldats, b & generalement tous ceux qui sont engagez par serment dans le service.

bl. 1.4. 1. D. de bon. poff. ex teft. mil.

XVI. 1. Sous le terme d'aller, est aussi fous entendu celui de retourner, non par la force du mot, mais pour éviter une absurdité, car un bien-fait ne doit point être inutile. De même une sortie sure se doit entendre jusqu'à-ce que l'on soit arrivé en un lieu d'assurance; De-

e Diod sie là vient qu'Alexandre e sut accusé de maulib. xvII. vaise foi, en donnant ordre de faire mainbasse dans la marche sur ceux à qui il avoit per-

mis de fortir.

2. Mais quand on permet de s'en retourner, on ne permet pas de revenir; quand on permet à quelqu'un de venir, on n'entend pas qu'il lui soit permis d'envoyer ni le contraire non · plus; parce que ces choses-là sont diffe-

ren-

rentes : & la raison n'oblige pas de sortir Dela meve. hors des paroles; mais s'il arrive en cela quel- XVII. que erreur, comme elle ne donnera aucun droit, aussi exemptera-t-elle de la peine, si l'on en avoit apposé quelqu'une : il faut de même entendre que celui qui a permission de venir, ne peut venir qu'une fois, & non pas deux fois; si le tems qui cst specifié ne donne

lieu à une autre conjecture.

XVII. Ici le fils ne suit point le pere, ni la femme le mari; car le droit d'aller est autre chose que le droit de demeurer. C'est l'usage de demeurer avec sa famille, a mais on peut al. penul. fort bien voyager sans elle. On présumera de preca-· toutesfois qu'un ou deux valets y font com-rio. pris, quoi qu'ils n'y foient pas exprimez, à l'égard d'une personne qui ne peut avec bienseance voyager sans cet équipage. On le prefumera dis-je fur ce principe, que quiconque accorde une chose, accorde aussi ce qui en dépend necessairement ; j'entens d'une necessité morale, b b Abbas

XVIII. De même, on y comprendra des c. quam hardes, mais ce seront celles que l'on a coûtu- fit de Ju-

me de prendre en voyage.

XIX. Quand on fait mention de la suite, on ne doit pas entendre ceux dont la cause est plus odieuse, que de celui-là même à la sûreté duquel on prétend de pourvoir, tels que seroient des pirates, des voleurs, des transfuges, des deserteurs; le mot de gens employé pour exprimer ceux de la suite, faisant assez voir que la permission ne s'étend point à d'autres.

XX. Or comme le droit que par un passeport on accorde émane de la puissance de celui

XIX.

XX.

qui l'accorde; aussi dans un doute, il faut croi-De latreve re qu'il ne s'éteint pas par sa mort, selon ce XXI. que nous avons dit ailleurs, a parlant des bien-XXII. faits des Rois, & autres puissances superieu-XXIII. alib. 1 4. rcs.

C. 15. Q. 11.12.

XXI. On demande comment se doitentendre cette clause, autant qu'il nous plaira, ou que nous voudrons. La plus veritable opinion est de ceux qui croyent, qu'un tel bien-fait ne laisse pas de durer, encore qu'il n'intervienne aucun nouvel acte de volonté, parce que dans un doute on presume ce qui suffit pour produire l'effet du droit dont il s'agit : mais non pas fi celui qui l'a accordé a cessé de pouvoir vouloir, ce qui arrive par la mort. b Car la personne n'étant plus, cette presomption de durée cesse, comme l'accident s'évanouit par l'anean tissement de la substance.

bCanon in c. fi gratiofe de Refer. in

> XXII. La fürcté du paffeport doit s'étendre même hors des terres de celui qui l'accorde, parce qu'étant donné pour déroger au droit de la guerre, ce droit n'est de lui même renfermé dans aucun territoire, comme nous

clib. III. C. 17 Q. 8.

d Matt.

39.

avons dit ailleurs. XXIII. Le rachat des prisonniers ou captifs, est une matiere tout à fait favorable, particulierement parmi les Chrétiens, à qui la Loi d'divine recommande précisement cet xxv. 36. office de charité. Le rachat des prisonniers, dit Lactance, sest un grand & signale devoir de Justice. Saint Ambroise de même appelle la reflib. 11. demption des captifs, sur tout des mains des off. c. 2 %. barbares, une liberalité hors du commun. & qui execlle par dessus tout autre liberalité. Ce même Saint ayant fait rompre les yases sacrez de son Eglise, justifie cette action en difant, Du rachat que c'étoit pour racheter des prisonniers; il dit des prisonencore, que la redemption des captifs, fait l'orne niers. ment des Sacremens, a & plusieurs autres cho-

ses en ce même sens.

XXIV. 1. Aussi n'ose-je pas approuver in- voyez plus distinctement ces loix, qui défendent le ra- haut ch. chat des prisonniers, telles que nous lisons v. S. 2: qu'il y en avoit parmi les Romains. Il n'y a point de ville, qui fasse moins d'état de ses prisonniers que la notre, disoit un certain dans le Senat de Rome. b Tite Live e rapporte aussi que de toute ancienneté cette ville n'avoit eu b Liv lib. aucune indulgence pour ses prisonniers. On silid. n'ignore pas cette Ode d'Horace, où il appelle le rachat des prisonniers, des conventions hon-

teuses, un exemple pernicieux, un mal ajouté à un deshonneur. Mais on a fujet be blamer dans les Loix Ro-

maines, ce qu'Aristote blâmoit dans celles des Lacedemoniens, qu'elles se conformoient trop aux maximes de la guerre, comme si le salut de la Republique en dependoit uniquement; En effet, fi nous examinons la chose selon les regles de l'humanité, nous trouverons que quelque-fois il vaudroit beaucoup mieux abandonner la pretention que l'on poursuit par la guerre, que de laisser dans des miseres extremes un grand nombre de malheureux, qui font & nos parens & nos compatriotes.

2. Cette Loi n'est donc nullement juste, s'il ne paroît qu'il faille user de cette rigueur, pour prevenir des maux qui seroient & plus grands & en plus grand nombre. Et encore des maux que sans cela il seroit moralement impossi-

R 3

blc

Du rachat des prifonniers.

nature, les prisonniers sont de leur part obligez par la Loi de la charité de supporter pa-XXV. tiemment leur disgrace, & l'Etat, par le mê-XXVI. me principe, peut même leur enjoindre cette XXVII. XXVIII. patience. & ordonner aux autres de ne point

a lib. 11. C. XXV. S.

3.

contrevenir à cette injonction, suivant ce que nous avons dit en un autre • endroit, touchant un sujet que l'on pouvoit livrer pour le bien public.

X X V. Selon nos mœurs, les prisonniers de guerre ne sont point esclaves; cependant je ne fais point de doute, que celui qui tient un prisonnier, ne puisse transporter à un autre le droit qu'il a d'en prendre rançon; car même la nature souffre qu'on aliene les choses incorporelles.

XXVI. Et un même prisonnier peut devoir rançon à plusieurs, s'il arrive qu'étant relâché par un des ennemis fans l'avoir encore payée, il est repris par un autre; car ce sont dettes differentes, pour differentes causes.

XXVII. Un accord déja fait pour une rançon, ne se peut revoquer, quoi qu'on apprenne que le prisonnier est plus riche que l'on n'avoit crû; parce que felon le droit exterieur des gens, dont il est ici question, un homme n'est point obligé de remplacer ce qui manqueroit au juste prix d'une chose, si de sa part il n'y a point eu de mauvaise foi dans l'accord qu'il en a fait, ainsi que l'on peut aisement juger de ce que nous avons dit plus haut bau fuict des contracts.

c. x11. 5. 26.

XXVIII. Ce que nous venons de dire, que les prisonniers de guerre ne sont point es-

#### III. LIV. CHAP. XXI. 201

Et c'eft la réponse que sit Paul b Jurisconsul- b. L. pote contre Brutus & Manlius, disant que celui fisteriqui a la possession d'un heritage n'a point la possession d'un heritage n'a point la possession du tresor qui y est, parce qu'il ne possession qu'il y soit, a joûtant que celui qui ignore, n'est pas capable de possession cu'il ignore. D'où il s'ensuir qu'une chose ainsi cachée peut servir au payement de larançon du prisonnier, puis qu'il avoit commercetenu

la proprieté de cette chose-là.

XXIX. 1. On demande pareillement si la rançon, dont on seroit demeur é d'accord, n'ayant point été payée avant la mort du prisonnier, est dûë par son heritier. La réponse m'en paroit facile, en disant qu'elle n'est point dûe, s'ilest mort en prison; carla condition de l'accord étoit qu'il fut delivré. Or on ne désivre point un mort. Mais si au contraire il est mort étant en liberté, cette rançon sera dûe, par cette raison qu'il avoit déja obtenu la chose, pour laquelle il avoit promis rançon.

2. J'avouë cependant que l'on peut convenir d'une maniere, que la rançon pourra être R 4 dûë Durachat des prisonniers XXX.

XI. Q 72.

& xv. q.

ıa.

dûë purement & simplement, dés le moment qu'on en est demenré d'accord, ensorte que le prisonnier ne demeurera plus comme prisonnier de guerre, mais comme un homme qui s'est donné en gage. Et qu'au contraire on peut stipuler cette clause qu'on ne payera la rançon, qu'au cas que le prisonnier se trouve en vie & en liberté un tel jour. Mais ces clauses comme moins naturelles ne se présument point convenuës, fr l'on n'en a des preuves manifestes.

XXX. On propose auffi cette question, fi un prisonnier que l'on a relâché afin d'en faire relacher un autre, doit retourner en prison, en cas que la mort de cet autre prévienne l'effet Line. de la promesse. Nous avons dit ailleurs, aque quiconque promet de bonne foi dans un acte le fait d'un autre, accomplit suffisamment sa promesse, s'il n'omet rien de sa part; mais que dans les actes onereux, celui qui promet est

tenu à dédommager par un équivalent.

Il sera donc vrai de dire dans la question proposée, que celui qui aura été relâché, ne fera point tenu de se remettre en prison; car cela n'a pas été précifément stipulé, ni la faveur de la liberté ne permet pas, que l'on croye que la chose ait été ainsi tacitement convenue ; ce n'est pas qu'il doive avoir sa liberté pour rien ; mais il en fera quitte en payant la valeur de ce qu'il ne peut pas accomplir; ce moyen est bien plus conforme à la simplicité naturelle, que ce que les Interpretes b du droit Romain disent touchant l'action par paroles prescrites; ou l'action pour chose donnée sous condition non accomplie.

b L. naturalis q. 1. de præfeript. verb. L. nleim. D. de cond. oh cauf. dati. \* Voyez echange.

#### CHAPITRE XXII.

Des conventions qui se font pendant la guerre par les Puissances subalternes.

I. Differentes espéces de Chefs d'Armée.

II. Jusqu'où leurs conventions obligent le Souverain.

III. Ou donnent occasion à l'obliger.

IV. Ce qu'il arrive s'ils font quelque chose contre les ordres qu'ils ont, où l'on apporte des distinctions.

V. Si en tel cas l'autre partie demeure obli-

gée.

VI. Quel pouvoir ont les Généraux d'Armée, ou autres personnes de commandement envers & pour ceux qui leur font foumis.

VII. Qu'il n'appartient point aux Généraux de faire la paix.

VIII. S'il leur est permis de faire une tréve; ce que l'on distingue.

IX. Quelle sureté pour les personnes, quelles choses ils ont pouvoir d'accorder.

X. Qu'il faut interpreter en un sens précis telles capitulations; & pourquoi?

XI. Comment il faut interpreter une reddition acceptée par un Officier de guerre. R 5

Conventions XII. De quelle maniere il faut entendre cette des Officiers clause, sous le bon plaisir du Roi ou de de guerre. Ι.

l'Etat.

11. XIII. Comment il faut interpreter une promesse de remettre une Place.

a L. conventiowum D. de pactis.

12.

TLPIEN . fait auffi une espece de convention publique de ce dont les Généd'Armée demeurent d'accord entr'eux. raux Nous avons dit qu'aprés avoir parlé des traitez que font les Puissances superieures, nous aurions encore à traiter de ceux que les Puissances inferieures font entr'elles ou avec d'autres. & c'est à present de quoi il s'agit. Par les Puisfances inferieures, nous entendons ou celles qui ont un pouvoir approchant de celui des Souverains, tels que sont ceux qu'on appelle par excellence Généraux ou Généralissimes. ausque's on peut appliquer ces paroles de T.

b lib. tv. Live : b Nous ne connoissons point de chef, que celui sous les auspices duquel se fait la guerre ; ou celles dont le pouvoir est plus éloigné, suivant c Com-

la distinction que Cesar e en fait en ces termes : ment. : 11. Autre est le pouvoir d'un Lientenant Général, autre celui d'un Général en chef; l'un ne doit rien faire fans ordre, l'autre agit en toute liberté, com-

me il le trouve bon pour le bien des affaires. II. Il v a deux considerations à faire sur les

pactes ou promesses qu'ils font; ou pour mieux dire, il s'agit de scavoir, si ces promesses obligent les Puissances superieures, ou si elles les obligent eux-mêmes. La premiere question se d Lib. 11. doit décider par le principe que nous avons c. x 1 . q. établi en un autre endroit, d qui est que nous

pou-

#### III. LIV. CHAP. XXII. 395

pouvions nous obliger par une personne que conventions nous aurions choisie pour ministre de nôtre vo- des Officiers lonté, soit que cette volonté soit exprimée en deguirre. termes précis, foit qu'on l'infere de la nature du pouvoir que nous donnons; car qui donne pouvoir, donne autant qu'il est en lui les chofes necessaires à ce pouvoir; ce qui se doit entendre moralement dans une matiere morale.

Les Puissances subalternes obligent donc, ou par leurs promesses engagent leurs superieurs en deux manieres; ou en faisant ce qui dépend probablement de leur charge, ou en faifant même au delà, en vertu du pouvoir particulier qu'elles ont de leurs maîtres, foit qu'il soit publiquement connu, soit qu'il ne le soit que de ceux de l'intérêt desquels il s'agit.

III. Il y a aussi d'autres rencontres où le Souverain demeure oblige par un fait anterieur de ses Ministres, non que ce fait soit proprement la cause de l'obligation, mais parce qu'il en est l'occasion; ce qui arrive en deux manieres, ou par le consentement qu'il y don-

ne, ou par la chose même.

Le consentement se verifie par la ratification, non seulement expresse, mais même tacite, lors par exemple, que le Souverain a sou ce qui s'est traité; & qu'il a souffert que l'on fit des choses, que probablement on ne peut rapporter à d'autre cause qu'à ce consentement. Nous avons fait voir comment a cela se fai- a lib ar.

foit. c. 17 9 5.

En second lieu, les Souverains sont obligez &c xv. par la chose même, en ce qu'ils ne doivent pas faire leur profit du dommage d'autrui ; je veux dire qu'ils doivent accomplir le contract, dont

Conventions ils prétendent tirer avantage, ou bien renondes Officiers cer à cet avantage, selon les régles d'Equité, de guerre. dont nous avons aufli parlé en un autre en-ΙV.

droit.

a lib It. Et c'est jusques-là, & non pas en lui donc. x. q. 1. nant un sens plus étendu, qu'il faut recevoir ce qu'on dit que la convention validera, si elle est avantageuse. Ceux-là en effet ne peuvent éviter le reproche d'être injustes, qui desavoiient un traité, & qui cependant retiennent ce qu'ils ne pourroient retenir sans ce traité. comme quand le Senat de Rome, au rapport b lib. 1x.

de Valere b Maxime, ni ne pût approuver, 1. ni ne voulut desavouer l'action de Domitius. Nous en avons quantité d'autres exemples

dans l'histoire.

IV. 1. Il faut pareillement rappeller ici ce c lib. 11. que nous avons dit plus haut, e que le Souvec x r q. rain demeure obligé par son Ministre; encore 12. & 13. même que ce Ministre excedat les ordres secrets du Souverain, pourvû que ce soit dansl'étendue de la fonction publique de sa char-

> gc. Le Preteur & Romain a fuivi judicieufe-

d I. coi-

non ta-

men D.

inft. act.

tulo.

eumque q. ment cette équité dans l'action qui regarde un' facteur; car tout ce que fait un facteur n'oblige pas celui qui l'a établi : Mais seulement si le contract qu'il aura fait regarde les affaires ausquelles il a été préposé. Quant à celui que e 1. fed fi l'on a ouvertement desavoué, pour empêcher que personne ne traitat avec lui, il ne passe plus voit defavoue, mais d'une maniere que cela ne

6 de quo & g proferibere & pour facteur; je dis ouvertement, car fi on l'a-§. profcriptum. parut point, celui qui l'a établi en doit réponeod ti. dre. e Il faut de même garder les clauses du

pou-

pouvoir donné au facteur; Et si celui qui l'a convensions donné a entendu que la convention se fit, sous des Officiers certaine condition, ou en presence de certaine deguerre. personne, il sera juste d'executer les choses sur le pied desquelles le facteur aura été éta-

2. De là on peut inférer, que les Rois & les lege \$. Etats peuvent être obligez par les convent ons conditio. de leurs Généraux, les uns plus les autres moins, selon la connoissance qu'on a de leurs Loix & de leurs coûtumes fur ce sujet. Que si l'on n'en est pas bien informé, il faut s'en tenir à ce que la conjecture suggere, présumant qu'une chose est permise à ces sortes d'Officiers, sans laquelle ils ne pourroient facilement executer ce qui est du devoir de leur charge

 Que fi le Ministre passe les bornes de son pouvoir, il scra tenu à la valeur, s'il ne peut accomplir ce qu'il a promis; à moins que quelque Loi suffisamment connue n'intervienne en sa faveur. Que s'il y a eu de la mauvaise foi de sa part; c'est à dire s'il a fait son pouvoir plus grand qu'il n'est, alors il sera obligé, pour dommage causé par sa faute ; & même pour crime, à une peine proportionnée au delict.

Pour le premier qui est le dédommagement on s'en prend aux biens, & s'il n'y en apoint on impose des travaux, ou l'on ôte la liberté à la personne; & pour le second qui est la punition du crime, on s'en prend aussi à la personne ou aux biens, & à l'un & à l'autre, selon la grandeur du crime.

Et ce que nous disons de la mauvaise foi aura lieu, même quoi que celui qui aura promis, ait protesté de ne vouloir point s'obliger en for

Conventions son propre & privé nom ; car l'obligation que des Officiers l'on contracte par un dommage cause, ou une de guerre. action qui mérite une juste punition, & le cri-¥I.

me qui en résulte, n'ont point rapport ensemble par un lien qui dépende de la volonté, mais

bien de la Nature.

V. Ainsi donc, comme il arrive toûjours que le Souverain ou son Ministre demeurent obligez, il est certain aussi que l'autre partie demeure pareillement obligée, & que l'on ne peut pas présumer que ce soit un contract qui cloche. Nous venons de parler des puissances subalternes par rapport aux Souverains.

VI. Voyons maintenant quel est leur pouvoir à l'égard de ceux qui sont sous elles : je ne doute nullement qu'un Général d'armée ne puisse obliger ses troupes, & un Officier public fes habitans dans les choses qu'ils sont en possession d'ordonner, hors cela il faut avoir le consentement de ces inférieurs ; D'autre part la convention d'un Général, ou de cet autre Puissance tournera t'elle au profit des inférieurs? dans des matieres purement utiles & lucratives sans contredit; car cela se juge assez de leur pouvoir. Et pour les matieres onereuses, les inférieurs y seront-ils obligez ? sans doute si la convention des Supérieurs demeure dans les bornes de ce qu'ils ont ordinairement pouvoir d'ordonner; mais si elle passe ces ordres, elle n'aura lieu, qu'en cas que les infé-Alc lib. rieurs l'acceptent & l'approuvent ; a & c'est ce qui est conforme à ce que nous avons dit ailleurs, b felon les principes du droit naturel, au

VIII. conf. 40. b Lib. II. sujet de la stipulation faite pour un tiers. Les c.x1. 5. espéces qui suivent vont éclaireir ces maximes XIV. générales.

#### III. LIV. CHAP. XXII. 399

VII. Il n'appartient pas à un Général d'ar- conomina mée de transiger des cautes & des suites, c'est à 410 officiars dire du commencement ni de la fin de la guer et et car terminer la guerre ne fait pas partie de la conduite de la guerre, & même quand il auroit un pouvoir extrémement étendu, il ne faudroit l'interpreter qu'à l'égard du commandement des armes.

Agessaines.
Agessaines.
Agessaines.
Agessaines.

Agessaines.

de faire la paix appartensit à l'Etat; Et Saluste

de saire la paix appartensit à l'Etat; Et Saluste

dit, que le Senat annula la paix qu'Albinus; Dusurth

avoit faite revee le Roi Jugurtha Jani l'ordre du Se
nat. Nous lisons dans T. Live b ces paroles; b L.

Comment la paix pourra t'elle être serme & salus l'autorité du Senat, & salus

ble, si nous la faisons sans l'autorité du Senat, & salus l'autorités l'aut

fans l'ordre du Peuple Romain ?

Ainsi la capitulation Caudine, ni la Numantine n'obligerent point le Peuple Romain, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et c'est en ce sens que ce que dit Posthumius est vrai, voici ses paroles : Si l'on peut obliger le Peuple Romain en quelque chose, on le peut obliger en toutes; c'est à dire en toutes les choses, qui ne regardent pas la conduite de la guerre, ainsi qu'on peut le juger par les choses qui précédent touchant la reddition, la promesse de sauver, ou de brûler la Ville, de changer l'Etat, ou la forme du Gouvernement.

VIII. Mais il est au pouvoir des Officiers d'Armée d'accorder une tréve, & non seulement des grands Officiers, mais même des petits: j'entens de l'accorder pour ce qui les concerne & leurs troupes à ceux qu'ils attaquent ou qu'ils tiennent afficgez. Pour ce qui regarde les autres Officiers pareils à eux, ils ne

conventions les obligent pas; ainfi que nous l'apprend l'hides Officiers stoire de Fabius & de Marcelle dans T. Live :

iX. 1. Il n'appartient pas non plus aux Généraux de ceder ou de relâcher les hommes, survibalitaires, les Souverainetez, ou les terres conquiftés par la guerre; & c'eft fur cette raifon que l'on fe fon-lib. 11. 16. de puoi der la Syrie à Tygrane; b quoi que surx. Caff. & touchant Sophonisbe, qui étoit prifonnieur. L'. 1 de guerre, que c'étoit au Senat & au Peuple

Romain d'en ordonner: & qu'ainsi Massinisse sous le commandement duquel elle avoit été prise, n'avoit pû lui donner la liberté.

Pour les autres choses, dont on peut faire butin, nous voyons que l'on en a laissé quelque disposition aux Chefs d'Armée, non tant comme un droit qui dépendit du pouvoir de leur charge, qu'en vertu de l'usage reçû par chaque Peuple. Nous avons déja traité de cette ma-

d lib. 111. tiere affez amplement d'autre part.

15.

2. Mais il est sans contredit au pouvoir des chess, de remettre ou d'accorder les choses qui ne sont pas encore conquises; car il arrive souvent que des villes & des hommes se rendent à condition d'avoir la vie sauve, ou la liberté, ou les biens, & que l'affaire ne permet pas d'en demander l'ordre du Souverain. Le même pouvoir par la même raison, ne peut pas non plus se refuser aux ches subalternes dans l'étendue des choses, qui leur sont commisses.

Maharbal ayant, en l'absence d'Annibal, qui se trouvoit assez éloigné de là, promis à quelques Romains qui s'étoient sauvez de la journée de Thrasymene, non seulement de

leur

#### III. LIV. CHAP. XXII. 401

leur donner quartier, ou la vie, selon le rap-comonimo port quoi que trop concis de Polybe; mais des officiers même de les laisser aller avec leurs shabits, s'ils de surre-rendoient les armes; Annibal les retint, disant pour raison, qu'il n'avoit pas été au pouvoir de Mabarbal de capituler, sans son ordre, avec des gens qui se rendoient, ni de leur doguer quarter par cette capitulation. T. Live porte làdessur des consciences d'Afrique.

3. C'est pour cette raison, que nous devons écouter Ciceron dans la cause pour Rabirus comme un Orateur, & non pas comme un Juge, quand il veut que Rabirius ait eu droit de tuer Saturnin, quoi qu'il fut sort du Capitole sur la parole du Consul Marius; Cette parole, dit-il, s'est elle pla donner sans un ordre da Senat? Et il traite l'affaire comme si cette parole n'eut

obligé que Marius seul.

Cépendant Marius par arrêt du Senat avoit reçû pouvoir de travailler à la confervation de l'Empire, & de la majesté du Peuple Romain. Et cela étant, qui peut nier que ce pouvoir, qui étoit le plus étendu qui fut en us age parmi les Romains, ne comprit aussi celui de pardonner; si par ce moyen l'on détournoit le mal,

qui menaçoit la République?

X. Au refte, comme dans ces fortes de capitulations ces Officiers traitent des affaires d'un autre, il faut auffi, autant que la nature de la convention le peut permettre, en resserrain ne demeure point obligé au delà de son intention, & que de l'autre ces Officiers ne sousirent euxmémes aucun dommage en faisant le devoir de leurs charges.

Conventions XI. Ainfi celui qu'un Officier de guerre des Officiers reçoit à differetion, est censé être reçoi à cette experie. Condition, que la République ou le Roi vain-XII. queur en pourront ordonner comme bon leur

xII. queur en pourront ordonner comme bon leur xIII. femblera. Nous en avons un exemple en la personne de Gentius Roi d'Illyrie, & en celle de Persce Roi de Macedoine, qui se rendirent, celui-là à Anicius, & celui-ci à Paul

rent, celui-là à Anicius, & celui-ci à Paul Æmile. XII. Comme aufficette réserve, que vous

trouvez souvent dans les traitez en ces termes, Ce qui demeurera serme & slable, si le Peuple Romain l'approuve, sera que si la chosen est point ratifiée, l'Officier de sa part n'en demeurera en rien responsable, si cen'est en ce qu'il pourroit en avoir prosité.

XIII. Enfin ceux qui ont promis de rendre une place, ont droit d'en faire sortir la garnison, comme nous lisons que firent les Lo-

a Liv.lib. cres. a

#### CHAPITRE XXIII.

Des conventions ou promesses des particuliers pendant la guerre.

 On réfute l'opinion, qui soûtient que des particuliers ne sont point obligez de tenir la parole, qu'ils ont donnée à un ennemi public.

 On montre qu'ils font obligez de la tenir même à des Pyrates, & à des Voleurs, & jugaroù.

#### III. LIV. CHAP. XXIII. 403

III. Qu'un mineur n'est point ici excepté.

IV. Si une erreur dispense de tenir sa parole.

V. On répond à l'objection tirée de l'utilité publique.

VI. On applique les choses précédentes à la parole donnée de retourner en prison.

VII. A celle que l'on donne de ne plus retourner en un certain lieu; de ne plus porter les armes.

VIII. De ne point s'enfuir.

IX. Qu'un prisonnier ne se peut pas donner à un autre.

X. Si les Puissances supérieures peuvent contraindre les particuliers à accomplir ce

qu'ils ont promis.

XI. Comment il faut interpreter ces sortes de promesses.

XII. En quel sens il faut prendre les termes de vie, d'habits, d'arrivée de secours.

XIII. Qui est celui que l'on doit dire être retourné vers les ennemis.

XIV. Ce que c'est qu'un secours sussifiant, quand il s'agit d'une reddition faite en cas que la place ne soit point secouruë.

XV. Que les choses qui ne regardent que l'execution d'une promesse, ne portent poine de condition, de laquelle sette promesse dépende.

XVI. Des ôtages de telles conventions.

Conventions. des particuliers. I. II.

P Ien n'est plus commun que ce passage de Ciceron : Si des particuliers, dit-il, cedans au malheur du tems, promettent quelque chose à un ennemi public, il faut en celamême, qu'ils lui tiennent parole; Et ces particuliers s'entendent ou des foldats, ou des autres; car la qualité ne fait rien à la parole donnée.

a Bart, in l. convenfonum D. de pactis. Zafi. in apol. con-

C'est cependant une chose étonnante, qu'il se soit trouvé des Jurisconsultes, qui ayent osé avancer,qu'à la vérité les traitez publiquement faits avec des ennemis publics obligent en conscience; mais qu'il n'en est pas de même des conventions faites par des particuliers : je voutta Ekium. drois bien leur demander, ce qui peut empêcher que des particuliers ne s'obligent puisque ces particuliers ont des droits particuliers, qu'ils peuvent engager, & puisque les ennemis sont capables d'aquerir ces droits? Joint que si

vous ne l'établissez pas, vous donnez occasion au carnage, & mettez un obstacle invincible à la liberté; étant certain que l'on ne pourra souvent ni prévenir l'effusion du sang, ni obtenir fon relachement, fi les particuliers sont exemts de tenir leur parole.

b En ce II. Bien au contraire, les particuliers sont livre. c. obligez de tenir la parole qu'ils auront donnée, X1X q. 2. non seulement à des ennemis publics, reconc Ci-deffus nus tels par le droit des gens; mais même à des liv. 11.c. Pirates & à des Voleurs, ainfi que nous avons XI. 5 7. liv. 111. c. dit ailleurs, ben parlant de la foi publique. Il y a seulement cette différence, que si ces oldr. conf.

7. Covarr. fortes de gens ont causé quelque crainte injude maste, qui ait obligé à promettre, celui qui a protrim p. mis peut demander d'en être relevé, ou s'ils le 11 c. 3. 5. refusent s'en relever lui-même : c au lieu qu'u-4. R. 21.

#### III. LIV. CHAP. XXIII. 405

ne telle crainte procedant d'une guerre publi- conventions que, selon le droit des gens, n'est point reçûë. des parti-

Que si l'on vient à ajoûter le serment à cette culiers. promesse, il faudra indispensablement la tenir pour éviter le crime du parjure. Mais il est vrai auffi, que fi ce parjure, en cas qu'il foit commis contre un ennemi public, est puni par les hommes, on le dissimule au contraire s'il ne regarde que des Pyrates & des Voleurs, en haine

de ceux de l'intérêt desquels il s'agit. III. Nous n'excepterons pas même un mineur de tenir sa parole es'il est en état de juger de ce qu'il fait : car les privileges qui favorisent les mineurs viennent du droit civil, & nous

traitons ici du droit des gens.

IV. Pour l'erreur nous avons dit, a qu'elle a Lib. 11. peut donner droit de refilir d'un contract, si ce c. x1. 5.6. que le contractant a crû par erreur, tenoit dans

fon eferit lieu d'une condition.

V. 1. Mais il cst plus difficile de voir jusqu'où s'étend le pouvoir, que les particuliers ont de promettre ou de contracter. Déja l'on demeure d'accord qu'un particulier ne peut nullement aliener ce qui est au public; car si cela n'est pas permis même à des Généraux d'armée, comme nous venons de le prouver, bil le b c. xx11; fera fans doute encore beaucoup moins à des \$-7. particuliers.

La difficulté est seulement à l'égard de leurs actions, & de ce qui leur appartient, parce qu'il femble que ces choses là mêmes ne peuvent être abandonnées aux ennemis, sans quelque préjudice de la patrie, dont ces particuliers dépendent: & qu'ainsi telles conventions paroiffent illicites, tant à l'égard des fujets, à caufe du

droit

11I.

١٧.

Conventions des partienliers.

droit suréminent, ou domaine direct de l'Etat fur ces choses-là, qu'à l'égard des soldats, à cause de l'engagement où ils sont par leur serment.

2. Mais il faut scavoir que les conventions, qui vont à éviter un mal plus grand ou un mal certain, doivent être censces plûtôt avantageuses que nuisibles au public, par cette raifon, qu'un moindre mal prend la forme d'un bien ; Il faut choisir entre les maux les moindres ,

dit un certain dans Appien. a a Punic.

De plus un simple ferment de la part d'un foldat, par lequel il ne renonce point au pouvoir qu'il a sur lui-même, & sur ce qui est à lui ; ni l'utilité publique sans l'autorité expresse d'une loi, ne peuvent pas faire, que ce qui est fait, quoi que l'on supposat que cela fut fait contre les régles de la bien-séance, soit nul & destitué de tout effet de droit.

3. Véritablement la loi pourroit ôter ce pou-

voir aux sujets, ou perpetuels, ou passagers, mais déja la loi ne le fait pas toûjours, parce qu'elle épargne ses citoyens; Et même elle ne le peut pas toûjours faire; car les loix humaines, comme nous avons dit ailleurs, b n'ont en tout évenement force d'obliger, que quand elles sont proportionnées à la nature humaine, & non pas si elles imposent un poids, qui répugne entiérement à la raison & à la nature de l'homme.

C'est la raison pourquoi les loix, & les ordonnances particulieres, qui semblent contenir ouvertement quelque chose de semblable, ne doivent point passer pour des loix; Et pour les loix générales, elles doivent être reçûes

avec

b Lib. r. e. IV. §. VII. 2. 3. Liv. 11. c. x1v 💁. X11.1.

#### III. LIV. CHAP. XXIII. 407

avec une interpretation favorable, qui exclue conventione & excepte le cas d'une extréme neceffité.

4. Que si l'acte, qu'une loi ou une ordon- cullers. nance défendoit, a pû avec justice être défendu: alors tel acte d'un particulier fera nul; mais en même tems ce particulier pourra être puni, pour avoir promis une chose qu'il n'avoit pas droit de promettre, & sur tout s'il l'a promise avec serment.

VI. Pour la promesse que fait un prisonnier de retourner en prison, c'est avec raison qu'on la tolere; car elle ne rend pas la condition du prisonnier plus mauvaise; ainsi Regulus n'eut pas sculement de la gloire, comme quelquesuns croyent, de faire ce qu'il fit, mais il fit ce qu'il devoit. Regulus, dit a Ciceron, ne de- a Off. 111. voit ni troubler ni renverser par son parjure les loix & les conventions de la guerre. Et il n'importe qu'Horace dise :

> Et pourtant il n'ignoroit pas, Qu'on lui préparoit le trépas.

Car il scavoit déja lors qu'il donna sa parole que cela pouvoit arriver.

Ainfi de ces dix prisonniers, dont Gellius b b bb. vici raconte l'histoire, sur le rapport qu'en font c. 18. des Auteurs anciens, buit répondirent, qu'ils ne pouvoient jouir du droit postliminaire, parce

qu'ils étoient engagez par serment.

VII. 1. Il y en a auffi qui promettent de ne plus retourner en un certain lieu, ou de ne plus porter les armes contre celui au pouvoir duquel ils font. Nous avons dans Thucydide ce lib. 1, un exemple de la premiere promesse; c'est celle des Ithomenses qui promettent aux Lacedemoniens

Conventions moniens de fortir du Peloponese, & de n'y des parti- plus retourner.

La seconde est ordinaire aujourd'hui. Il y en a un vieil exemple dans Polybe, où Amil-

a Goth. car relâche les Numidiens à condition, qu'aust. de He- cun d'eux ne porteroit les armes contre les Carrulis, thaginon. Procope a rapporte aussi une sem-

blable capitulation.

2. Quelques-uns cependant déclarent nul un accord de cette nature, parce, difent ils, qu'il est contre ce que l'on doit à la partie. Mais tout ce qu'on fair contre son devoir ou les régles de la bien-séance, n'est pas dans cet instant la nul, comme nous avons sait voir en un autre endroit, & même tout à l'heure.

Avec cela il n'est pas contre son devoir de recouvrer sa liberté en promettant une chose, qui est déja en la puissance de l'ennemi; & la condition de la patrie n'en devient pas pire, puis qu'elle doit regarder celui qui est pris, comme un homme qui n'est plus, s'il n'est re-

lâché.

VIII. Il y en a parcillement qui promettent de ne pas s'enfuir: à cette parole, quoi qu'ils la donnent étant pri fonniers, ne laifle pas de porter obligation, contre le fentiment de quelques-uns; car même on fauve fouvent fa vie, ou l'on obtient une prison plus douce par ce moyen là. Que si aprés la parole donnée on reserre celui qui a promis, il ne sera plus obligé à sa parole, s'il ne l'a donnée qu'à condition de n'être point resserve.

1X. C'est une question assez ridicule de demander, si celui qui est prisonnier peut se rendre à un autre. Car c'est une vérité trop con-

#### III. LIV. CHAP. XXIII. 409

fante, que personne ne peut ôter le droit d'au- Conven-

truy par la convention.

Or celui qui a fait un prisonnier a acquis droit liers. fur ce prisonnier, soit en vertu du droit de la x. guerre, soit en partie par ce droit là , & en partie par la concession de celui qui fait la guerre, c.xi.

comme nous l'avons déja expliqué. a

X. Mais il y a une belle question touchant & seq. l'effet ou l'execution de ces sortes de promesses, dont nous traitons ici : c'est de sçavoir si des particuliers negligeant de les accomplir, peuvent y être forcez par leurs Souverains.

Il est plus vray de dire qu'ils peuvent y être contraints; mais feulement dans une guerre solemnelle, en consideration du droit des gens, qui dans cette guerre oblige ceux qui la font de se rendre justice les uns aux autres, & même sur les faits des particuliers, au cas, par exemple, qu'ils eussent insulté les Ambassadeurs des ennemis, & fait quelque autre chose contre ce droit. Ainsi Cornelius Nepos rapporte, bl.vitt. felon le recit d'Aulu-Gelle , b que plusieurs c. 18. dans le Senat, avoient été d'avis de donner des gardes, pour remener de force à Annibal ceux de ces dix prisonniers, qui n'auroient pas voulu y retourner.

XI. Pour l'interpretation de ces fortes de conventions, il faut suivre les regles, dont nous avons déja fait plusieurs fois mention, & qui consistent à ne point sortir de la proprieté des termes, à moins que ce ne soit pour éviter quelque absurdité, ou à moins que l'on n'y fut obligé par une autre conjecture, & même affez affurée de la volonté de ceux qui les ont faites, en forte que dans un doute nous interpretions les ter-

Tome III.

particu-

mes, plûtôt contre celui qui a prescrit les contions des ditions, que contre l'autre.

trers. XII. XIII. XIV. XV.

III.

XII. Un homme qui a capitulé pour avoir la vie, n'a pas pour cela stipulé sa liberté; par le nom d'habits on n'entend pas les armes; car ces choses-là sont differentes. On entend qu'un fecours est arrivé, quand on peut découvrir de la veue ce secours; encore même qu'il n'agisse pas; car son arrivée fait le même effet.

XIII. Mais on ne dira pas d'un homme qu'il est retourné vers les ennemis, quand-il n'y sera retourné qu'en secret pour s'enfuir austi-tôt aprés: car on ne doit entendre qu'il est retourné, que lors qu'il est venu se remet-

tre en leur puissance.

De l'interpreter autrement, c'est selon Ciceron a une fourberie, une fotte ruse, & tout a De off. ensemble pleine de fraude: enfin c'est pour le dire en un mot un parjure. Aulu-Gelle b l'appelle bl.viit. de même une finesse frauduleuse, notée d'igno-6. 19. minie par Caton le Censeur; jusques-là que ceux qui l'avoient pratiquée étoient declarez

infames & incapables de tester. XIV. Par le terme de secours suffisant, ou cette clausée inserée dans une Capitulation, de n'être point obligé de se rendre si ce secours arrive, on doit entendre que c'est un secours tel , qu'il

fasse cesser le danger.

X V. Il faut aussi remarquer, que si l'on convient de quelque chose, qui ne regarde que la maniere d'executer la convention, cela ne fait point une condition, qui puisse rien changer de ce qui est convenu, comme si l'on dit qu'on payera une somme en un certain lieu, & qu'il se trouve aprés cela, que ce lieu ait changé de maître.

#### III. LIV. CHAP. XXIV. 411

XVI. Il faut à l'égard des ôtages observer conunce que nous avons dit plus haut, a que la plàtion des part ne sont qu'un accessoire à l'acte principal; partieumais que l'on peut neanmoins convenir en sorte, qu'il y ait une alternative dans cet accord, ach. 2a. en difant, par exemple, que l'on executera voyez une certaine chose, ou que les ôtages serom étage. Termenir à ce qui est le plus naturel, je veux dire, qu'il faut croire qu'ils ne sont qu'un accessoire.

#### CHAPITRE XXIV.

#### Des conventions tacites.

1. Comment on engage tacitement sa foy.

 Exemple en celui qui demande d'être reçû sous la protection d'une Republique, ou d'un Roi.

III. En celui qui demande ou admet une

IV. Que celui-là pourtant qui demande ou admet une entrevene peut chercher son avantage, pourveu qu'il ne fasse aucun mal à celui avec qui l'entreveue se fait.

V. Des signes muces ausquels l'usage donne quelque signification.

VI. De l'approbation tacite que l'on donne à un traité.

VII. Quand une peine est censée tacitement remise.

S 2

I. JA-

Conven-Tions. I. Iŧ. III. a L. ča lege. D. Locati.

VIII.

c Liv.

lib. s.

31.

d.A.neid

I. TAvolene 2 n'a pas eû mauvaise raison de dire que les hommes peuvent contracter ensemble même sans parler; car ce-

la arrive souvent dans les conventions publiques, particulieres, & mixtes. De quelque maniere en effet que celui qui traite donne à connoître son consentement, & de quelque maniere qu'on l'accepte, ce consentement a le pouvoir de transporter le droit dont il

s'agit.

Or pour exprimer ce consentement il y a d'autres fignes que les paroles & l'escriture, ainsi que nous l'avons déja fait voir plus d'une ь Lib.11. fois. 6 Il y en a même qui sont naturellement c. IV. Q.

dans l'action du contractant. 34.3.

Lib. 211. II. Mettons en un exemple en un homme, €. I · Q · qui venant d'entre les mains des ennemis ou des étrangers, se met sous la protection d'un autre Peuple ou d'un autre Roy; on ne peut pas douter, qu'un tel homme ne s'oblige tacitement de ne rien entreprendre contre l'Etat où il demande afyle.

C'est pourquoy il ne faut pas écouter ceux qui exemptent de blâme l'action de Zopyre : fa fidelité pour son Prince n'excuse pas la trahifon qu'il fait à ceux chez lesquels il se refugie. Il faut dire la même chose de Sextus fils de Tarquin qui s'étoit retiré vers les Gabiens.

e Virgile d parle de Sinon en ces termes : Voicy la trabison des Grecs envers les nôtres ;

De ce crime là feul apprenez tous les autres. III. De même, celui qui demande, ou accepte une entreveue promet tacitement seureté à ceux avec qui il doit conferer. T. Live sur ce sujet là declare que d'outrager des ennemis

### III. LIV. CHAP. XXIV. 412

fous pretexte d'une conference, c'est violer le Convendroit des gens; ajoutant que la conference fut ites,

violée par un procedé perfide.

Voici le jugement que Valere Maxime a por- a lib. x. te de Domitius, qui ayant fait venir Bituibe c. e. Roi des Auvergnats, pour s'abboucher avec lui, & l'ayant pour ce sujet là loge chez luy,le fit mettre aux fers : Une trop grande ambition degloire, dit Valere Maxime, l'arenduperfide.

Aussi y a-t'il de quoy s'étonner, que l'Auteur du huictieme livre de la guerre des Gaules de Cefar, foit Hirtius, ou Oppius, rapportant un fait semblable de Labienus ajoute ces paroles: Il jugea qu'il pouvoit sans aucune perfidie punir son infidelité (entendant l'infidelité de Comius ) à moins que ce ne soit plûtôt le jugement de Labienus, que celui de l'Auteur.

I V. Mais il ne faut pas étendre cette volonté tacite au delà de ce que je viens de dire; car pourveu que ceux avec qui l'on confere ne fouffrent aucun mal, ce n'est au reste pas une perfidie; au contraire on le met au nombre des louables malices de prevenir, d'arrêter, ou d'éluder les delleins de l'ennemi, fous ce pretexte d'un pourparler, & d'avancer cependant

fes propres affaires.

Ainsi ceux qui trouvoient à redite, que l'on eut trompé le Roi Persée b par une vaine bLiv lib. efperance d'accommodement, ne regardoient xxxII.
pastantce qui est du droit & de la bonne foy, que ce qui est de la generosité & de la gloire des armes; comme on peut le comprendre de ce que nous avons dit en parlant des ru-cl. 111. fes de guerre. Celle dont Afdrubal fe vi. & servit pour sauver son armée des forêts ou seq. défi-

S<sub>3</sub>

Conventions tasites.

défilez d'Ausete est de cette espece, aussi bien que celle dont usa Scipion l'Ancien, pour decouvrir l'affiete du camp de Syphax, felon le re-

VI. cit que T. Live a fait de l'un & de l'autre. SylaLiv. lib. la imita leur exemple dans la guerre confederée xxiv.& près d'Esernie, comme nous lisons dans Fron-XXX. blib. 1.

tin. b c. 5.

V. Ily a avec cela certains fignes muets, à qui l'usage a donné de la fignification, comme autrefois les Rubans, dont on se ceignoit la tête. & les Ramaux d'Olivier que l'on tenoir à la main : chez les Macedoniens hausser la Pique; chez les Romains mettre le Bouclier fur la tête : c toutes ces choses étoient des signes . dont on se servoit pour demander à se rendre ;

nus civil. ce qui obligeoit par consequent à une suspension d'armes.

De scavoir maintenant si celui à qui s'addresfent ces fignaux, témoignant de son côté d'accepter la reddition s'oblige, & jusqu'où s'oblige; c'est ce qu'il faut apprendre de ce

dlib.III. que nous avons dit plus haut. d

Aujourd'huy un Drapeau blanc fignifie que c. IV. Sxii. & l'on veut parlementer; c'est pourquoy on ne x1. 6. xy. fera pas moins obligé par ce fignal, que si l'on

fait cette demande de vive voix.

V I. Nous avons pareillement dit ailleurs, e lib. 11. e en quelle rencontre une capitulation ou proxvII. & messe faite par des Officiers d'Armée, devoit 1. 111. c. être censée tacitement approuvée par un Etat, ou par un Roy, & que c'est lors que ces Puissan-XXII. 6. 111. ces ont non seulement eu connoissance de l'acte, mais qu'ils ont fait, ou n'ont pas fait quelque chose, dont on ne puisse rendre d'autre raifon, fi ce n'est que c'est une intention d'approuver cet acte.

VII. Pour la remission d'une peine, on ne convenpeur pas l'inferer du silence seul, ou de la seule internation; mais il faut avec cela qu'il intervienne quelque acte, qui soit de lui-même un témoignage ou de bienveillance, comme feroit un trairé d'amitié, ou d'une estime particuliere pour le merite de la personne du coupable, en vue duquel il soit puste qu'on lui remette le passé; & il faut que l'on air exprimé cette estime de bouche, par quelques essessintroduits dans le monde pour la faire connoù-

#### CHAPITRE XXV.

Conclusion de cet Ouvrage, dans laquelle on exhorte les Princes à la bonne foy

I. Exhartation à tenir sa parole.

II. Que dans la guerre il faut envisager la paix.

III. Et qu'il faut l'embrasser, quand même elle seroit des avantageuse; ce que des Chrêtiens sur tout doivent faire.

IV. Que cela est utile aux vaincus.

V. An vainqueur.

VI. Et à ceux là mêmes dont les affaires sont dans une balance égale.

VII. Que la paix étant conclué, il faut l'observer religieusement.

VIII. Souhait de l'Auteur & fin de set ouvrage, S 4. I. 1. Je

Commany Coroni

Exhorta- I. I. E pense que je puis mettre icy fin à tion à la mon entreprise; non que j'aye dit benne for tout ce qui se pourroit dire sur ce su-& àla jet; mais parce que j'en ay affez dit pour jet-Paix. ı. ter les premiers fondemens. Que si quelqu'un veur ensuite élever dessus quelque édifice plus superbe; tant s'en faut que je le trouve mauvais, qu'aucontraire je luy en seray obligé.

l'ajoûteray seulement, avant que de congedier le Lecteur, que comme j'ay donné tous les conseils que j'ay pû d'éviter la guerre, lors même que je traitois de l'entreprendre, je veux aussi donner maintenant en peu de paroles quelques avis, qui puissent servir pendant & aprés la guerre, à porter les Puissances à observer la bonne foy & la paix ; je dis la bonne foy, puisque sans elle il n'y a plus d'esperance de paix, sans parler des autres avantages qu'elle produit.

En effet c'est la bonne foi qui, comme dit Ciceron, a ne maintient pas seulement chaque a Off. Etat en particulier, mais même cette grande III. societé que forment ensemble tous les Etats ou

toutes les Nations du monde. Bannissez la bonb Rhet. ne foy, dit Aristote, b vous ruinez tout le comad Theod.

merce qui est entre les bommes. I. C. 16.

2. C'est pour cela que le même Ciceron dit c pro Q. Rofe. avec grande raison, que c'est une action detestable de manquer de foi , puisqu'elle maintient la vie; Et qu'elle est, selon Seneque, d le d Epist. bien le plus sacré & le plus inviolable, dont le 98.

cœur de, l homme puisse être enrichy. Aussi les Souverains doivent la garder d'autant plus religieusement, qu'ils ont la liberté

de pecher plus impunément que les autres; à qui

#### I LIV. CHAP. XXV. 417

qui ressembleront-ils s'ils renoncent à la bonne Exhereafoi ? à des bêtes farouches, qui sont apprehen- tion à la dées de tout le monde. De plus la Justice dans bonne ses le reste de ses parties a souvent quelque chose Parx. d'obscur : mais le lien de la bonne foi est de lui même si clair & si évident, qu'on s'en fert même pour ôter toute ambiguité dans les affaires.

3. Mais les Rois sont encore plus obligez que personne d'être religieux à la garder, puisque non seulement leur conscience les y engage, mais aussi leur réputation, de laquelle dépend

l'autorité de l'Etat.

Qu'ils sçachent donc que ceux qui leur inspirent la duplicité & l'art de tromper, font euxmêmes ce qu'ils leur infinuent; & qu'enfin on ne doit pas prosperer long-tems des Conseils qui tendent à rendre un homme insociable à l'égard des autres hommes, & avec cela ennemit de Dieu.

II. Avec cela il est impossible, dans tout le cours de la guerre, d'avoir l'esprit en repos, ni de se promettre l'affistance de Dieu, si l'onn'a toûjours la paix pour but. Aussi Saluste a dit a Orat. tres-vrai , en difant ; Que les Princes fages font fat. la guerre pour avoir la paix; & S. Augustin , b que l'on ne doit nullement chercher la paix , pour ad Bonir. se preparer à la guerre; maisfaire la guerre, pour avoir la paix. Aristote e même blame en plus e vit. d'un endroit certaines Nations, qui ne se pro- Pol 11. posoient d'autre fin que la guerre.

La violence est en effet quelque chose qui tient de la bête feroce; & comme c'est dans la guerre qu'elle domine le plus, il faut auffi dans la guerre travailler le plus à la temperer par l'humanité & la douceur; de peur qu'imitans

trop

Exbortation à la bonne foy & à la paix. III.

17.

v.

a Rom.

ALI.

Exhorta- trop les bêtes, nous n'oublions que la nature tion à la nous a fait hommes.

III. Ainsi donc si l'on peut obtenir une paix raisonnablement seure en remettant mème, & l'injure, & les pertes, & les frais, elle sera avantageus; sur tout entre Chrètiens, à qui le Seigneur a legué sa paix par

testament.

Aussi son grand interprete a veut que nous tâchions de l'avoir avec tout le monde, autant que cela se peut, & qu'il est en nôtre pouvoir. Il est en estet d'un homme de bien de ne commencer la guerre qu'à regret, & de ne la continuer qu'à contre cœur, comme nous lisons dans Salutte.

IV. Cela feul qui regarde la conscience suffiroit; neanmoins le bien des affaires y convie encore le plus souvent les Princes: En premier lieu, ceux qui sont les plus soibles, car il est perilleux d'avoir long-temps à soutenir l'effort d'un ennemy puffant; Et il vaut mieux, ainsi qu'il se pratique dans une tempête, perdre & abandonner quelque chose, pour se garantir d'un plus grand mal, qu'écouter la colere ou l'esperance, qui, comme dit trés-bien T. Live, sont des conseillers trompeurs; Il ess plus serveine chon Aristote, d'abandonner quelque chose à ceux qui sont les sus serveines se les la serveines se sont les sus serveines se se sus plus forts, que de perir soy-même avec ce que l'on a.

V. En fecond lieu, elle y convie les plus puissans; caril n'est pas moins vray, selon le même T. Live, que la paix est, & plus avantageuse, & plus giorieuse à ceux qui la doment, dans la prosperité de leurs affaires, & avec cela

plus

#### III. LIV. CHAP. XXV. 419

plus folide, & plus feure, qu'une victoire qui ne Exterte conflite encore que dans l'esperance dont onte fenna à la flatte : il faut se souvenir que le fort des armes « à la est commun. Il faut considerer, comme dit passe. A ristote, cambien il peus arriver de changemens VI, imprevula dans la guerre.

C'est cette restexion que Diodore sait dans une certaine orassison pour la paix, où il blame ceux qui sont gloire de leurs grandes actions, commessi dans la guerre ce n'est pas la coûtume de la sortune, d'être tour à tour liberale de ses saveurs.

Mais sur tout il faut craindre les efforts de gens desesperez, ils sont comme les morsures piquantes des bêtes, qui se meurent.

VI. Que files deux partis se croyent égaux, ce sera encore selon le Conseil de Cesar, a le à Bell. vray temps de parler d'accommodement; l'un wisk l'autre ayant encore bonne opinion de ses affaires.

VII. Mais fous quelques conditions que l'on conclue la paix, il faut l'obferver inviolablement, à cause, comme nous avons dit, de la fainteté de la foy qu'on en a donnée; & qui demande que l'on évite avec grand soin, non seulement le parjure, mais aussi tout ce qui peut aigrir les esprits.

C'est ence sens, que ce que Ciceron rapporte aux amitiez particulieres, peut sort bien convenir à ces amitiez publiques; il saut dit-il, les cultiver toutes sort religieusement & fort sidelement; mais celles-là surtout, qui ont passe

de l'inimitié à la reconciliation.

VIII. Je prie donc Dieu, qui feul ena le pouvoir, qu'il lui plaife graver ces maximes

6 dans

Exhirat- dans le cœur de ceux qui ont en main le timon to timo to des affaires de la Chrétienté; Qu'il lui plaise de la Chrétienté; Qu'il lui plaise de la droit divin & du droit dumin & du droit divin & du droit humain, & leur inspirer sans cef-vIII. fectre pensée, qu'ils sont les Ministres de Dieu, établis pour gouverner des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, extrémement cheres à Dieu.

FIN.



DISSER-

### DISSERTATION DE

## HUGO GROTIUS,

DE LA

LIBERTÉ DE LA MER.



# **ONDERINATION**

## Aux Princes & Peuples libres du Monde Chrêtien.



Eux principalement que la fortune éleve au dessus des autres, se persuadent, ou plûtôt tâchent de se persuader, que le juste & l'injuste ne sont point distinguez en eux-mêmes, & par leur propre nature.

mais seulement par coûtume, & par une vaine: opinion des hommes. Que l'on n'a inventé des loix, & une apparence d'équité, que pour prevenir les dissenties de seu mutineries de ceux qui sont nez pour obéir: mais que pour ceux qui sont montez au plus haut degré de la forte ne, c'est leur volonté qui sert de regle à la Justice, comme l'utile sert de regle à leur volonté. Cette erreur n'est pas moins ancienne qu'elle est dangereuse; & l'on ne doit pass' étonner qu'elle aittrouvé des partisans dans le monde, toute contraire à la nature & toute absurde qu'elle est. C'est un désaut commun à tous les hommes d'aimer le vice, & ce qui le favorise; & les shaties.

#### AUX PRINCES,

teries aufquelles les Souverains ne sont que trop exposez, achevent ce que le panchant avoit commencé. Mais il a paru de tems en tems des hommes amateurs de la liberté, de la sagesse, & de la Religion, pour arracher cette fausse per-fuasion de l'esprit des simples, & pour convaincre d'impudence ceux qui en ont été les défenseurs. Ils ont fait voir, que Dieu créateur & conservateur de l'Univers, & le premier pere du genre humain, n'a pas partagé les hommes en plusieurs especes differentes comme il a partagé les bêtes; mais qu'il les a tous compris sous une feule espece, & sous la même denomination, qu'il leur a donné la même origine & la même conformation de parties, l'usage de la parole, & les autres moyens de se communiquer reciproquement leurs pensées, pour leur faire comprendre par toutes ces conformitez l'union naturelle & indiffoluble qui doit être entr'eux. Que comme souverain Monarque du monde il: adonné de certaines loix à chaque Cité & à chaque famille, qu'ila gravées, non sur le bronze ou sur le marbre, mais dans le cœur de tous leshommes, afin qu'elles leur fussent toujours presentes, & qu'ils les lussent malgré eux. Que ces-Loix engagent les plus grands comme les plus petits,&qu'il n'est non plus permis aux Rois d'y. contrevenir, qu'il est permis aux Juges subal-ternes de mépriser les decisions de seurs Supe-

# ET PEUPLES LIBRES,

rieurs. Qu'enfin ces Droits de chaque Peuple & de chaque ville decoulent de cette fource, avec ce qu'elles ont de grandeur & de majesté. Comme chacun possed des qualitez qui lui sont communes avec le reste des hommes, & d'autres qui le distinguent & qui lui sont particulie-res. Il en est de même de toutes les choses que la nature a produites pour l'usage des hommes : elle a voulu que les unes demeuraffent commupropres à celui qui les acquiert par son industrie. Il y a des Loix établies pour les unes & pour les autres; elles permettent le libre usage des choses communes, sans que personne ait sujet de s'en plaindre; & elles veulent que chacun se contente de ce qu'il possede en propre, & s'abstienne de celles qui appartiennent à autrui. Il faudroit n'être pas homme pour ignorer ces premiers principes. Et si les Nations qui ne sont éclairées que par les seules lumieres de la nature, les sçavent & les pratiquent, qu'en devez-vous penfer, & quel ufage en devez-vous faire, vous Princes & Peu-ples Chrêtiens? C'est un des preceptes de cet-te sainte profession, de ne faire tort à personne; & chacun peut connoître ce qui est de son de-voir, par cela même qu'il le prescrit aux autres. Il n'y a personne entre vous qui ne publie que chacun est l'arbitre & le maître de son pro-

#### AUX PRINCES,

prebien; qui ne permette à tous ses Citoyens indifferemment le libre usage des Fleuves & des Places publiques : & qui ne soutienne de tout fon pouvoir laliberté de voyager, & de trafiquer les uns chez les autres. Si les moindres focietez, que nous appellons Republiques, ne peuvent pas substiter sans cela: comment ne scroit-il pas necessaire pour maintenir l'union & la societé de tout le genre humain? Vous sevissez contre ceux qui y contreviennent, & vous punissez les coupables, par la seule raison que la tranquillité des Etats est incompatible avec une telle licence. Si les Rois & les Peuples usent de violence & d'injustice les uns envers les autres, ils troublent le repos de cette grande societé, & outragent la Divinité qui en est le conservateur. Comme les Magistrats jugent les peuples, & vous les Magistrats; aussi le souverain Maître de l'Univers, qui vous a commisle soin de punir les crimes des autres, s'est reservé le pouvoir de vous juger à son tour. Maisen se reservant cette derniere punition, lente, cachée & inévitable, il a delegué deux Juges pour presider sur la conduite des hommes, & que les plus heureux des cou-pables ne sçauroient éviter, à sçavoir la conscience au dedans, & la reputation au dehors. Ces deux Tribunaux sont toûjours ouverts à ceux pour qui les autres sont fermez; c'est le refuge

#### ET PEUPLES LIBRES.

refuge des innocens & des opprimez : ceux qui vainquent par la force, qui ne mettent point de bornes à la licence, qui estiment peu de chose ce qu'ils ont acquis au prix du sang humain, qui protegent l'injure par l'injure, & dont les crimes éclatans sont condamnez par les gens de bien, & par le jugement interieur. de leur propre conscience y sont vaincus à leur tour. C'est à ces deux Tribunaux que nous apportons une cause toute nouvelle: non de quelques fervitudes, comme entre particuliers, non de quelques limites, non de la possession. d'une Isle, ou d'un Fleuve, comme il arrive souvent entre des Peuples voisins; mais de presque tout l'Ocean, des Droits de la Navigation, & de la liberté du Commerce. Cette contestation est entre les Portugais & nous; de sçavoir si ce vaste Ocean ne doit être accessible qu'à un feul Royaume; si une seule Nation a droit d'interdire aux autres la liberté de vendre, d'échanger, & de voyager pour la necessité de leur commerce: s'il est permis à quelqu'un de donner ce qui ne leur a jamais appartenu, & de s'emparer par droit de Commerce de ce qui appartenoit déja legitimement à d'autres ; & si · une longue & injuste usurpation attribuë un droit legitime. Pour la decision de ce different nous reclamons les sentimens des plus fameux Théologiens & Jurisconsultes Espagnols, & les

### AUX PRINCES,

les loix mêmes de l'Espagne. Si cela ne suffit pas, si ceux qui seront convaincus par l'évidence de nos raisons, resistent par des motifs d'avarice & d'intérêt; c'est à vous Princes tout autant que vous étes, & en quelques parties du monde que vous étendiez vôtre Empire, c'est à vôtre autorité & à vôtre bonne foi que nous nous en rapportons. Nous n'agitons pas une des points de Religion, où il y a toujours beau-coup d'obscurité, & qui après de longues & de frequentes disputes, n'ontrien laissé de certain dans l'esprit des plus sçavans, sinon qu'on ne trouve jamais moins la verité que quand on défere aux fentimens d'autrui. Il ne s'agit pas de l'état de nôtre Republique, & de la liberté qu'elle s'est conservée, & non acquise par les armes, dont personne ne peut juger avec discernement que ceux qui sont parfaitement instruits de son origine, de ses anciennes coûtumes, & des loix sur lesquelles elle est établie. Quoi que sur ce sujet la necessité d'éviter une dure servitude, l'approbation, & l'autorité publique de tant de Nations, & le propre aven de nos Ennemis, doivent convaincre les perfonnes équitables, les plus difficiles, & mê-me les plus mal-intentionnées. Ce que nous proposons n'a rien de commun avec ces disputes. Il n'est pas besoin ici de longues & ennuyeu-

#### ET PEUPLES LIBRES!

nuyeuses recherches, ni dans les Ecritures Saintes, dont plusieurs choses ne sont pas entenduës de tout le monde; ni dans les Statuts d'une Nation particuliere, que les autres ont droit d'ignorer. La Loi qui doit faire la décission, est facile à trouver; elle est semblable chez tous les peuples; & l'on peut l'entendre sans peine, puis qu'elle est née avec les hommes, & qu'elle est gravée dans le cœur de chacun d'eux en particulier. La Justice que nous demandons ne peut être deniée par les Rois à leurs Sujets, ni par des Chrêtiens à ceux qui font profession du même Christianisme, puis qu'elle a sa source dans la nature, qui est la Mere commune & bienfaitrice de tous les hommes, & qui étend également son Empire sur ceux qui gouvernent les Peuples,& fur ceux qui sont le plus avancez dans la pratique de la vertu & de la pieté. Soyez les Juges de cette Cause, vous Princes & Peuples. Si nous demandons quelque chose d'injuste, vous connoissez vos Droits. Et ceux de vous qui étes nos plus proches voisins, conseillez nous, & nous suivrons vos avis. Si nous sommes coupables, nous meritons vôtre colere & l'indignation de tout le genre humain. Mais si nous le sommes pas, nous nous rapportons à vôtre Religion & à vôtre équité, de ce que nous avons à faire. Autrefois parmi les Peu-ples les mieux policez il n'étoit point permis d'attaquer

# AUX PRINCES, &c.

taquer par les armes ceux qui vouloient bien convenir d'arbitres pour terminer leurs differens: Et les autres Puissances s'unissoient pour reprimer comme un ennemi commun celui qui refusoit une condition si raisonnable. Et dans le cas dont il s'agit il y a un Traité de paix & des Juges établis. Les Rois & les Nations les plus puissantes n'estimoient pas qu'il y eût rien de plus glorieux & de plus magnifique, que de rabattre l'orgueil & l'insolence des uns, & de proteger l'innocence & la foiblesse des autres. Si l'on observoit aujourdhui cette methode, & si les hommes n'avoient pas banni l'humanité comme si elle leur étoit étrangere, nous jourrions presque toujours d'une heureuse paix, l'audace de plusieurs se refroidiroit, & ceux qui méprisent la justice par interêt, connoîtroient à leurs dépens, ce que c'est que l'injustice. Mais comme nous esperons que cette regle sera gardée dans la cause dont il s'agit, nous nous assurons aussi qu'après avoir bien pesé toutes choses, vous ne nous imputerez, ni les longueurs pratiquées pour retarder la paix, ni les causes de la guerre: Et que vous continuerez de nous honorer de vôtre amitié & de vôtre faveur, comme vous avez fait par le passé; ce qui est une des choses du monde la plus souhaitableà ceux qui font confifter la premiere partie du bonheur à bien faire, & l'autre à bien écouter. TA-



# TABLE

DES

# CHAPITRES

De la Differtation de Hugo Grotius, touchant la liberté de la Mer.

HAP. I. Chacun est libre par le droit des gens, de voyager sur Mer, en tels lieux, & chez telles Nations qu'il lui plait. 421

CHAP. II. Que les Portugais n'ont aucune proprieté a droit de découverte sur les Indes, où les Hollandois trasiquent. 425

CHAP. III. Que la donation du Pape ne donne point aux Portugais un droit de proprieté dans les Indes. 428

CHAP. IV. Que les Portugais n'ont aucune proprieté dans les Indes par le droit de la guerre. 430

CHAP. V. Que les Portugais ne sont point les Maîtres de la Mer, & de la Navigation, à droit d'occupation. 433

HAP

| Table  | des | Char | nite | ۰e |
|--------|-----|------|------|----|
| 1 4010 | ucs | Ona  | PILL | Ç3 |

CHAP. VI. Que la Mer,ou le droit de la Navigation sur Mer n'appartient point aux Portugais à tître de donation du Pa-457 CHAP. VII. Qae la Mer, & la Navigation n'appartient point en propre aux Portugais à tître de Prescription , & de Coû-

tume.

458 CHAP. VIII. Que le Commerce est libre par le droit des Gens entre quelques pouples,& quelques personnes que ce soit 470

CHAP. IX. Que le Commerce des Indes n'appartient point aux Portugais à tître

d'occupation. CHAP. X. Que le Commerce des Indes n'apparttient point aux Portugais à tître

de donation du Pape. CHAP. XI. Que le Commerce des Indes n'appartient point aux Portuguis à tître

de Prescription,ou de Coûtume. CHAP. XII. Que les Portugais ne sont appuyez sur aucune raison d'équité pour empêcher aux autres le Commerce des

Indes.

CHAP. XIII. Que les Hollandois doivent conserver le Commerce des Indes sois par la Paix, soit par la Trêve, soit par la Guerre. 480

DISSER-



# DISSERTATION

DE

# HUGO GROTIUS,

DE LA

# LIBERTE' DE LA MER;

Ou du Droit qu'ont les Hollandois au Commerce des Indes.

#### CHAPITRE I.

Chacun est libre, par le Droit des gens, de voyager sur mer entels lieux, & chez telles nations qu'il lui plaît.



Ous nous fommes propofez de prouver clairement & en peu de mots que les Hollandois, c'est-à-dire, tous ceux qui font foumis à la domination des Etats Generaux

des sept Provinces Unies, ont un droit legitime de voyager par mer dans les Indes, & d'y Tome 111. T

entretenir leur Commerce, comme ils le font presentement. Pour établir nôtre preuve, nous nous servirons de cette regle du droit des gens, où droit primitif, dont la raison est toujours claire, certaine, & immuable, qu'il est permis à quelque nation que ce soit, d'aller chez telle autre qu'il lui plaît pour negotier avec elle. C'est Dieu lui même qui parle par la voix de la nature. Il n'a pas voulu que chaque pais produisit tout ce qui est necessaire pour la vie, & il a donné à quelques nations une adresse particuliere pour de certains Arts, qu'il n'a pas voulu donner aux autres. Pourquoi cela? fi ce n'est pour entretenir l'union entre les peuples par l'abondance, & les besoins reciproques, de peur que chaque nation se croyant suffisante pour elle même, ne se bannit de la societé des autres. En un mot il a voulu qu'une nation suppleat de son abondance, aux necessitez des autres, afin que, comme dit Pline a ce qui est produit en un endroit, semble avoir été produit par tout. Ce qui fait dire au Poëte.

aPane-

Nec vero terra ferre omnes omnia possunt.

#### Et ailleurs

• Virgil. Excudent alii: b & ce qui fuit. Ceux qui veulent exclure ce fecours reciproque, banniffent toute focieté du genre humain, êtent les moyens de fe faire du bien mutuellement, & violent les preceptes de la nature. Pourquoy ce vafte Ocean eft-il navigable de toutes parts, & pourquoi les vents soufent-ils tantôt d'un côté, & tantôt de l'autre, si ce n'est que la nature a vouju que l'accez sur libre entre

ou-

toutes les nations ? Seneque ca regardé comme ca.4. un bienfait de la nature, de ce qu'elle a confon- Nat. que du & dispersé les peuples en des lieux differens & a partagé le monde en diverses regions, pour mettre les hommes dans la necessité de lier un Commerce entr'eux. Ce droit appartient egalement à toutes les nations : Et les plus celebres jurisconsultes d le portent si loin, qu'ils rerum foutiennent, qu'aucuns Princes, ny Republi-divis ques, ne peuvent empêcher les autres de trafi- 9-1. & La quer avec leurs sujets. C'est de là qu'est provenu igitut. le droit sacré de l'hospitalité. De là les plain- ff. cod. tes du même Poete? e Quelle est cette nation vide Barbare, qui nous refuse l'hospitalité, jusqu'à jure bell. ne pas fouffrir que nous abordions le rivage ? 1.1. c.19. vid. L.

Quod genus hoe hominum , quave hune tam res C. de barbara merem com.

Permittit patria ? bospitio prohibemur arena. e Virg. te

Et ailleurs, f nous ne voulons faire tort à fr. En personne, nous ne demandons que la liberté des Rivages, des eaux , & de l'air , qui font II. Plutcommuns à tous les bommes. Peric-

Littufque rogamus de reb. Innocuum , & cunctis undamque , auramque patentem.

Nous savons que ç'a été la source de plusieurs 1,2,3,4, guerres : par exemple, des habitans de Mega- 5,6,7. re contre les Atheniens, 8 de ceux de Bologne Adde contre les Venitiens h, & des Castillans con-inc. pectre les Americains: Et Victoria i estime qu'il catum. n'y en pas de cause plus juste que le refus d'une ? n.4.

nation Quinta.

h Sig.ult.

i Vict. de

autres nations, de leur communiquer les chofes qui doivent être communes par le droit des

k Num. £. 20.

LAug.1 4. qu. 44. Eteft. c.

ult.23.4. m Sophocl.

fuper

Nu.

Trach. n 3 · Conf. 293.

0 4. Hift.

p Alc. 7. Conf. 130.Covar. c.

necca-5.9 Bart.

ad L I. C. de Pagan.

gens, en un mot de leur permettre de trafiquer avec elle. C'est pour une raison semblable que dans l'histoire de Moyse, k les Ifraelites firent la guerre aux Amorreens, qui ne voulurent pas leur permettre de traverier leur pais par les grands chemins, & fans aucun dommage, & que S. Augustin 1 trouve que cette guerre étoit juste, les Amorreens n'ayant pas dû refuser un passage qui étoit dû par le droit de la societé humaine. Ce fut encore ce qui fit prendre les armes à Hercule contre le Roi des Orcomenes, & aux Grecs fous Agamemnon contre le Roi de Mysie, m les chemins devant naturellemeut être libres à tout le monde, comme l'enseigne Balde n dans Tacite o

tout Commerce, & toute communication entre les autres peuples, & de leur ôter en quelque sorte, l'usage des fleuves, du Ciel, & de la terre. Les Chrétiens aussi n'avoient point de meilleur titre contre les Sarrasins, que le refus de ces Barbares qui leur avoient empêché l'entrée de la terre fainte. P Il s'ensuit de là que quand les Portugais seroient les maîtres des Païs où les Hollandois abordent, ils

les Germains accusent les Romains d'empêcher

ne pourroient pas les empêcher d'y aller, & tum.p.2. d'y faire leur commerce. N'est-ce donc pas le comble de l'injustice, que ceux qui ne sont maître, ny du Païs, ny des habitans, ny de la route, pretendent empêcher les autres d'y voyager & d'y trafiquer du

consentement de ces mêmes habitans; pendant dant que nous detestons les Voleurs & les Pirates par la seule raison qu'ils occupent les passages, & ôtent aux hommes la liberté d'aller & de venir.

# CHAPITRE. II.

Que les Portugais n'ent aucune proprieté à droit de decouverte sur les Indes, où les Hollandois trafiquent.

N argument invincible pour prouver que les Portugais n'ont aucun droit de proprieté dans les Indes, où les Hollandois trafiquent comme dans Java, Sumatra, & dans la plus grande partie des Moluques, c'est que nul ne peut être dit proprietaire de ce que lui, ou aucun autre en son nom, n'a jamais possedé. Les Isles dont nous parlons, ont & ont toujours eû leurs Rois, leurs Republiques, leurs loix, & leurs privileges. Il est permis aux Portugais, comme à toutes les autres nations d'y trafiquer. Et lors qu'ils demandent aux Princes la liberté d'y trafiquer, ils leur payent un tribut pour cela, & par là ils reconnoissent assez qu'ils n'en sont pas les Maîtres & qu'ils y abordent en qualité d'Etrangers. Quoy qu'un titre ne suffise pas, s'il n'est suivi de possession, & qu'il y ait une extrême difference entre posseder une chose, & avoir un droit d'en demander la poffession, il est pourtant certain que les Portugais n'ont aucun titre de proprieté sur ces Isles, suivant le sentiment de leurs propres Docteurs. Premierement s'ils disent que ces terres

terres leur appartiennent comme en ayant fait la deconverte ils n'etabliront pas un droit, & au fond ils ne diront pas la verité: découvrir, ou Barlatorem C. trouver quelque chose, n'est pas seulement jetde fideter la vue dessus, C'est s'en saisir, comme iuff. l'Empereur Gordien l'a defini. a C'est pour b Non. cela que chez les Grammairiens trouver, & oc-Marc. c. 4 inver cuper, ont la même fignification, le terme bo occu- opposé est celui de perdre : Et l'on ne peut perpare Vidre que ce que l'on a possedé. de Coraison naturelle, la disposition précise des nan. loix, & l'interpretation des Docteurs, établiffent que pour acquerir un titre de proprie-Turis Civil.1. 3.c. 3.in té, il faut que celui qui a trouvé, ou découvert fine. vi- une chose, la possede actuellement, si c'est un de Domeuble, qu'il s'en saissse, & si c'est un imnell de JureCiv meuble, qu'il l'enferme par des limites, où 14 c10 le fasse garder; d Ce qui ne se trouve point dans l'espece dont il s'agit, les Portugais n'adererum yant aucunes garnisons dans ces Isles. On ne divif. S. peut pas dire que les Portugais ayent découvert les Indes, de quelque maniere que ce soit. quafisum eft. Puis qu'il y a tant de fiecles que les Autheurs dL. 3.6. nous en parlent avec eloge. e Dés le temps Neratius d'Horace, l'avide Marchand couroit jusqu'aux infine.ff. extrêmitez des Indes pour s'enrichir : de acq.

Impiger extremos currit mercator ad Indos Per mare pauperiem fugiens.

etib.t,
fvide
fyide
fort exactes de l'Ile de Taprobane, ou Sumatra. e
Nathin. Et toutes les autres Isles ont été connués avant
l'écez. les Portugais, non feulement par les peuples
voisins Perses & Arabes, mais aussi par les

poffel.

Europeens, & principalement par les Veni-

tiens. g Qui plus est, la decouverte n'attribue g L. ; ff. aucun droit, finon lors que les pais découverts quir. ren'appartenoient à personne : Et quand les Por-rum tugais ont abordé ces Isles, les Indiens, quoy dom. qu'en partie Idolatres, & en partie Mahome- h Covartans, en étoient dans une paisible possession inc. peccomme de leur bien, dont on n'a pû les priver 6, 10, n. fans une cause legitime. h C'est ce qu'enseigne 2. 4. & Victoria i Espagnol, après plusieurs autres s. Auteurs celebres. Les Chrêtiens, dit-il, foit i De po-Laïques ou Ecclesiastiques ne peuvent deposseder les test civi-Infideles de leur puissance & domination civile , 11, parte par la seule raison qu'ils sont Infideles. La foy , 10.2.2. dit. Thomas, k ne touche point au droit naturel qualt. qui donne à chacun la proprieté de son bien, k Amic. c'est une heresie de croire que les insideles ne 12: font pas veritables proprietaires de leurs biens; Et ce n'est pas moins un vol de leur ravir ce qu'ils possedent, que si on le ravissoit à des Chrétiens. Suivant ce principe Victoria 1 con-1via. de clud fort justement que les Espagnols n'ont pas parte r. plus de droit dans les Indes, que les Indiens n. 4.5.6. en auroient eu en Espagne, si quelques uns 7. & n. d'eux y étoient venus les premiers. Les Indiens d'Orient ne font pas des Infensez, ils font adroits & ingenieux. Le pretexte d'inspirer l'humanité & la politesse aux Barbares, pour les foumettre, & s'emparer de leurs païs, est une fausse couleur dont on couvre l'avarice & la cupidité. Plutarque s'en plaignoit dés son temps; Et les Théologiens d'aujourd'huy, principalement ceux d'Espagne, m l'ont em- m vide prunté des Grecs, & d'Alexandre, tout in- Vasq. in præf.n.9 juste & rout impie qu'il est.

CHA-

#### CHAPITRE III.

Que la donation du Pape ne donne point aux Portugais un droit de proprieté dans les Indes.

I les Portugais se servent du Partage fait par le Pape Alexandre VI. il faudra sçavoir avant toutes choses, si le Pape a voulu seulement terminer la contestation, qui étoit entre les Portugais & les Espagnols, ce qu'il a pû en qualité d'arbître choisi par les parties; Les Rois mêmes ayant deja traité de la Paix fur ce pied là a; En ce cas le partage ne regarde point les autres Nations, avec lesquelles il n'a point été fait : Ou bien s'il a voulu donner presque le quart du Monde à ces deux peuples en particulier. Mais quand le Pape auroit eu la volonté & le pouvoir de le faire, il ne s'ensuivroit pas que les Portugais seroient Maîtres des Indes, la donation, sans b vides, la tradition ne transferant pas la proprieté b: 40. Just, de sorte qu'il faudroit encore que les Portugais se fussent mis en possession comme proprietaires en vertu de ce tître. D'ailleurs si I'on veut examiner avec attention, & d'un esprit definteressé, le droit divin & le droit humain, on conviendra facilement qu'une telle donation du bien d'autrui, est absolument nulle, & de nul effect. Je n'entreprendray pas de disputer de la puissance du Pape, c'est-à-dire de l'Evêque de Rome. Je n'avanceray que ce qu'avouent les plus fameux Par-

rinn.

de rer.

divis.

Partisans de l'autorité du Pape, qui étoient trop penetrans pour ne pas voir que Jesus-Christ n'avoit point voulu regner sur la terree; c Lucqu'entant qu'homme il n'étoit ni proprietai- 12.14re ni dominateur de tout le monde, & que 36. quand il l'auroit été, il n'y a aucune preuve qu'il eût transferé ce droit à S. Pierre, ou à son vicaire dans l'Eglise de Rome. Et comme Jesus-Christ possedoit plusieurs autres chofes, auxquelles le Pape n'a pas succedéd, ils d Vict. ont affirmé hardiment, pour me servir de de Indis leurs termes, que le Pape n'est point Seigneur num. 25. temporel de tout le monde . Que quand mê- viet. 16. me il auroit une telle puissance dans le monde, num-27. il ne pourroit pas l'exercer avec justice, de-e vide vant se contenter de sa jurisdiction sur le spiri- Vasq. c. tuel, ni la donner en tout ou en partie aux 21. con-Princes seculiers. Que s'il a quelque puissance trov. ill. f ce n'est que par rapport au spirituel, com- Ciemme ils parlent. Et que partant il n'en a au-lib. 2. c. cune fur les infideles qui n'appartiennent point 113. Huà l'Egife 8. D'où il faut conclure selon le sen- diff. timent de Cajetanh, de Victoria, & de la cum de meilleure partie des Theologiens & Canonif-Bern. in tes i, que ce n'est point là un tître valable 2 lib. contre les Indiens, le Pape ayant donné cette ad Eug. partie du monde comme Maître absolu de tout Vict. de l'univers: Et les Indiens ne reconnoissant point m. 27. fa domination. Aussi les Sarrasins n'ont ja-Cov. in mais été depossedez en vertude ce titre. c. peccatum. S. CHA- 9. num.

CHAPITRE IV. Que les Portugais n'ont aucune proprieté dans les Indes par le droit de la guerre.

TL est donc Manifeste que les Portugais n'ont aucune proprieté dans les Indes, ni a droit de découverte, ni en vertu de la donation du Pape, & que quand ils ont abordé ces Isles, ils n'avoient aucun tître legitime pour s'en rendre les Maîtres, comme Victorialui même d.num. en convient; ail ne reste plus qu'un dernier titre qui est le droit de la guerre. Mais quand cetitre seroit juste en lui même, il ne pourroit leur servir de rien, qu'à droit de butin, c'est-à-dire, après s'être emparez & mis en possession du Pais conquis. Et tant s'en faut qu'ils s'en soient mis en possession, qu'ils n'avoient pas même la guerre en ce temps là contre les Indiens, avec lesquels les Hollandois ont trafiqué. D'ailleurs s'ils avoient fujet de se plaindre de quelques torts que les Indiensleur eussent fair, ils seroient censez remis par un longue paix, & par un commerce volon-taire entre deux Nations amies. Ils n'avoient pas le moindre pretexte de leur faire la guerre. Car ceux qui persecutent les Barbares, comme les Espagnols ont persecuté les Americains, ne peuvent avoir que ces deux motifs, ou parce que les Barbares ne veulent pas fouffrir qu'ils trafiquent dans leurs Pais: ou parce qu'ils refusent de recevoir la foy Chrètienne. Or les Portugais ont obtenu des Indiens la permission de trafiquer avec eux, de

4. lib. 4. de Con-

fol.

An distant quia dissidentque mores, Injustas acies, & sera bella movent, Alternisque volunt perire telis? Non est justa satis sevitia ratio.

Et c'est une conclusion de Thomas, du Concile de Tolede, de Gregoire, & de presque tous les Theologiens, Canonistes, & Jurisconfultes, d que quand on a fait tout fon possible dThom. pour inspirer la soy Chrêtienne aux Barbares , 2. 2. 9. quor qu'ils la refuient, il n'est pas permis de lu-pur cela de leur faire la guerre, ni de les de-dais. pouiller de leurs biens . Il ne fera pas inuti- dift. 45. le de rapporter les paroles de Cajetan sur ce sincera. fujet f. Il y a , dit-il , des infideles qui ne font cadem point foumis à la jurisdiction temporelle des Prin- dist Inces Chrêtiens, ni de fait, ni de droit, comme sont loco. les Payens, qui n'ont point été sujets de l'Empire Batt. ad Romain , de qui babitent des Provinces où le Chrif- 1. 1. C. tianisme n'a junais pard. Quoi qu'instdeles ils ne Covatt. sont pas moins proprietaires legitimes de leurs biens, ac. pcade quelque nature que soit le gouvernement politi- catum. que auquel ils sont assujettis: leur infidelité n'est p.2.5.9. pas un pretexte valable pour les priver de ce qui leur Ayala de appartient. La proprieté étant de droit positif, jure bel-& l'infidelité de droit divin , qui ne detruit point lil. 1. c. le droit positif: Et je ne seny point de loix sur ce su- 218. jet qui regardent le temporel. Les Rois , les Em-T6

pereurs, & l'Eglife Romaine, ne peuvent leur faire la guerre pour envabir leurs Pais, ou pour les assujettir à leur domination temporelle, faute de pretexte legitime; Jefus-Christ le Roi des Rois , auquel toute puissance a été donnée au Ciel de en la terre, n'ayant pas, envoyé des gens de guerre pour reduire le Monde à son obéissance, mais de Saints predicateurs comme des brebis au milieu des Loups, Dans l'Histoire du vieux Testament, où les Ifraelites devoient entrer à main Armée dans la Terre promise, je n'ay point vû qu'ils ayent fait la guerre, sous pretexte que leurs ennemis étoient des infideles ; mais parce qu'ils leur refusoient un passage fur leurs terres, ou parce qu'ils en avoient été infultez, comme les Madianites, ou pour recouvrer ce qui leur appartenoit par la volonté de Dieu. C'est pourqueix nous pécherions mortellement se nous pretendions étendre le Christianisme par ses voyes de violenceznous. ne serions point legitimes proprietaires, nous nous rendrions coupables d'horribles Brigandages, o nous ferions sujets à restitution comme injustes vainqueurs & usurpateurs. Il faudroit plûtôt y envoyer de bons predicateurs pour les convertir à Dieu par leurs discours & par leurs exemples, & non pour les opprimer , les dépouiller de leurs biens . les scandalifer , les soumettre & les ren tre enfans de la géne au double, comme faisoient les Pharifiens. Aussi nous avons appris qu'il a été souvent resolu dans le Conseil d'Espagne suivant l'avis des Theologiens, & furtout des Dominicains, qu'il falloit attirer les Americains, à la foy par la predication, & non par les armes, & leur restituer la liberté qu'on leur avoit ôté. Ce qu'on dit avoir été approuvé par le Pape Paul III. & par l'Empereur CharCharles V. Roi d'Espagne. Nous passerons sous silence que les Portugais ne pensent qu'à s'enrichir, & ne travaillent à rien moins qu'à avancer la Religion dans ces Pais éloignez. Et qu'il n'est que trop vray qu'un Autheur Espagnol a sécrit, en parlant des Espagnols mêmes dans l'Amerique, qu'au lieu de signes, de miracles, & de bons exemples d'une viereligieuse, qui pourroient attirer ces Barbares à la toy Chrètienne, on n'y voit que scandales, que crimes, qu'impietez. Il faut donc concluse que les Portugais n'our in stre, ni possession, & que les Indiens ne sont point in fine soumis à leur domination, mais que ce sont passer des peuples libres, & independans, comme les Docteurs Espagnols en conviennent s.

#### CHAPITRE V.

One les Portugais ne sont point les Maîtres de la Mer, & de la navigation, à droit d'occupation.

Puisque les Portugais ne se sont acquis aucun droit sur les habitansdes Indes, ni sur leurs domaines, voyons presentemen s'ils ont pû se rendre les Mairres de la Mer, de la navigation, & du commerce. Il saut commencer par la Mer. Commen nous trouvons souvent en droit que la Mer n'appartient à personne, ou qu'elle est commune, ou publique par le droit des Gens, nous pourrons donner facilement l'intelligence de ces termes, si à l'initation de tous les Poètes depuis Hessode, des Philosophes, & des jurissons des puis des discontrates des la commentation de la constant de la cons

distinguons en divers temps les choses qui different entr'elles par le temps même, par la raison, & par leur propre Nature. Et l'on ne doit pas trouver mauvais, fi pour l'explication du droit naturel, nous nous servons de l'autorité & des expressions de ceux que l'on sçait avoir excelle dans la connoissance de la Il faut donc sçavoir que les termes de propres, & de commun, fignificient dans les premiers temps, toute autre chose que ce qu'ils fignifient aujourd'hui a. Car presentement le mot de propre fignifie ce quiappartient à quelqu'un privativement à tout autre. jure & c. Et nous appellous communs ce qui appartient

a Vide Glof. &c jus nat. diff. s.

à plusieurs conjointement par une espece d'affociation, ou par un consentement reciproque, à l'exclusion des autres. Le defaut de termes dans les langues, oblige quelques fois à se servir du même mot pour exprimer des choses differentes; ainsi ceux de propre, & de commun dans nôtre usage n'ont plus de rapport au droit primitif que par quelque reffemblance. Par ce qui étoit commun autrefois il faur entendre ce que nous opposons aujourd'hui au mot de propre, comme nous opposons ce qui n'appartient à personne, à ce qui appartient à quelqu'un : Et dans le droit primitif on appolloit proprieté, la faculté d'ufer d'une chose commune; lequel usage les Scholastiques b font confister en fait & non en droit, au lieu que ce que nous appellons presentement usage consite en droit, supposé une espece de proprieté privativement à roures

Valq. ulu freq. cap. 1. mum 10.

e. exiit **q**ui ſc-

minat de Verb. fig. in 6 clem. exivi de paradifo de verb, fien.

tes autres personnes. Par le droit des Gens, appellé quelque fois le droit naturel, & que les Poètes expriment par l'âge d'or, par le Régne de Saturne, ou de la justice, il n'y avoit rien de propre. C'est ce que disoit Ciceron, par la nature il n'y avoit rien de particulier. Sunt auten privata nulla naturà. Et Horace exprime la même chose dans ces deux yers.

Nam propriæ telluris herum natura nec ullum, Nec me, nec quemquam fratuit.

La nature elle mêmen'a pas pi faire cette diftindion de proprietaires: & c'eft en ce fens que nous avons dit qu'alors toutes choses étoient communes, ce que les Poètes ont voulu nous infinuer en distant que les premiers hommes cherchoient en tous lieux indifferemment ce qui leur étoit necessaire, & dans cette communauté la justice conservoir entr'eux la Paix & la concorde. Pour le mieux expliquer, ils ajoutent que les champs n'étoient divisez par aucunes bornes, & qu'il n'y avoit aucun commerce entre les hommes.

Promifica rura per agros.

Prestiterant cunctis communia cuncta videri c, c Aviena in Atat.

Cette communauté se rapportoit à l'usage; les chemins étoient ouverts, & l'usage de toutes choses étoit commun, dit Seneque.

Pervium cunclisiter

Communis usus omnium rerum fait d.

Senece Octavia

Aug-

Ainsi il y avoit quelque sorte de proprieté, mais elle étoit universelle, & indefinie. Dieu donna toutes choses à tout le genre humain, & rien à chacun en particulier; plusieurs pouvoient être proprietaires d'une même chose solidairement & en même temps; ce qui seroit contre le bonsens si nous prenions le mot de proprieté dans la fignification d'aujourd'hui, puisque cela renferme une proprieté qui n'étoit alors à personne en particulier; & qu'aujourd'hui, la proprieté appartient à une seule personne privativement à toute autre. L'on peut fort justement appliquer à cela ce que dit Avienus, que toutes choses étoient au premier occupant.

& Avic-Mus.

Omnia rerum Usurpantis erant e.

Cette difference entre la proprieté d'aujourd'hui. & celle d'autre fois, n'est pasparvenuë tout d'un coup au point où nous la voyons presentement, mais par degrez, & la nature même en a donné les premieres idées. Il v a des choses qui se consument par l'usage que l'onen fait, ou qui étant converties en la substance de celui qui s'en fert, ne peuvent plus fervir & d'autres qui par l'usage deviennent moins propres pour leur premiere destination. De celles du premier ordre, comme font le boire & le manger, on a inferé une ce qui est de celles du second ordre, comme

usuf ear espece de proprieté jointe à l'usage. f Pour

de verb.

fign. ad conditorem & quia quorundam Thom; 2. 2. 7 \$2.

les habits, & de certains meubles, on en a tiré les mêmes consequences. Après cela les choses immobilaires, comme les terres, n'ont pas pû demeurer fans partage. Car quoi qu'elles ne se consument pas par l'usage, ce-pendant on n'en acquiert l'usage, que pour en tirer ce qui se consume. Comme les blez, & les arbres pour la nourriture, & les paturages pour les animaux dont on tire le vétement; toutes ces choses ne sçauroient être pour l'usage de tous les hommes confusément, ce qui fert à l'un, ne pouvant pas servir à l'autre. Pour cette proprieté nouvellement trouvée il fallut établir une loy qui imitat la nature. Car comme au commencement l'usage s'acqueroit par une application corporelle, que nous avons dit avoir fait naître la proprieté, on a voulu aussi que toutes choses devinssent propres par une pareille application: & c'est ce qu'en appelle occupation, par un terme accommodé aux choses qui étoient autrefois communes; c'est à quoi a égard Senecque le Tragique 8, 8 Sen. que le crime est exposé au premier occupant. Thyeste.

Positum occupanti

Et le Philosophe h , L'orchestre est commun à h sentous les Ghevaliers Romains , mais la Place que j' ay ben. 1 j' le premier occupée m'appartient. Quintilien que i Decha doit poir du fruit de son industrie , & Ciceron k , que les choses qui n'étoient à person. L'occupation des choses qui n'étoient à person e devenoient propres par l'occupation. Or l'occupation des choses qui resistent à la pos-

fession, comme des bêtes sauvages, doit être

perpetuelle; & pour les autres, la possession une fois prise se perpetue par le seul dessein de la conserver. L'occupation des choses mobiliaires est l'apprehension, & celle des choses immobiliaires, est l'ameliorissement, où l'apposition des bornes. C'est pour cela que Her-1 L. 5. ff. mogenien laprès avoir parlé de la division des terres, ajoûte, que l'on y mît des bornes, & que l'on y fit bâtir des Maisons. Les Poetes nous representent l'état ou étoient les choses. inventa l'art de prendre les oifeaux par les laqs & par l'aglà, on bâtit des maisons. Et le laboureur borna les terres qui étoient commu-

> Tum laqueis captare feras, & fallere vifco Inventum:

in Virgil. r.Georg.

de juft.

& jur.

Tum primum subiere domos m.

nes, comme l'air & la lumiere.

Communem que prius, cen lumina felis & aure

n Ovid. in Metamorphof

Cautus bumum longo fignavit limite meffer n.

Le même Jurisconsulte fait suivre le Commerce, pour lequel on mît des vaisseaux en mer qui sembloient insulter à la violence des fors.

o Ovid. Fluctibus ignotis infultavere carina o.

> Dès lors on a commencé à former les Republiques, & l'on a fait deux especes, des choses distraites, & séparées de la Communauté: Les publiques, c'est-à-dire dans la fignification naturelle du mot, qui sont propres au Peuple; & les particulieres , c'est-à-dire qui font propres

pres à chacun en particulier. Or l'occupation publique se fair de la même maniere, que l'occupation particuliere. Nous appellont, dit Seneque P les limites des Arbeniens, & des habitans P Debede la Campanie, ce que les voinns ont enfaite divi. nest. 74.4- se entr'eux par des bornes particulieres. Chaque nation s'est fait un gouvernement dans ses limites, & a bâti des Villes.

Partita fines regna constituit, novas Extruxit urbes. 9

g Seneca

Dans ce sens Ciceron t dit que le Champ d'Ar- 1 Offics. pino est appellé le Champ des Arpinates; le Champ Tufculan, le Champ des Tufculans: Et c'est ainsi , dit-il , que l'on designe les possesfions particulieres, les choses dont chacun s'est approprié & qui par le droit de la nature étoient communes à tous. Thucydides f au contraire ap-flib. 1: pelle indefinie & illimitée, une terre qui n'a été occupée, ni partagée par aucun peuple. et vide On peut recueillir deux choses de ce que nous Duar. in avons dit. La premiere que les choses qui ne rit de rer div. peuvent être occupées, où qui ne l'ont jamais & qualété, n'appartiennent à personne, toute pro-prieté ayant commencé par l'occupation. La feconde, que les choses tellement établies par la nature, qu'encore que quelqu'un s'en ferve, les autres s'en peuvent servir également , & fuffisamment, font presentement, & doivent toujours demeurer dans la même condition où la nature les a produites. Il est évident , dit Ciceron, v que la Communauté doit être gardée en voffic te tre tous les bommes , des choses que la nature a produites pour leur usage commun. De cette espece font

font les choses qui se peuvent communiquer reciproquement sans que personne en souffre. C'est pour cette raison que l'on ne doit interdire à personne l'usage des eaux qui ont un cours perpetuel, comme l'enseigne le même Ciceron. Ces eaux comme telles, c'est-à-dire comme ayant cours, & non comme fleuve, font mifes au rang des choses communes par les Jurisconsultes. Et dans Ovide, x Latone dit aux Paifans de Lycie, pourquoi m'empêchez vous l'usage des eaux ? elles n'appartiennent à personne, non plus que l'air & la lumiere du foleil; c'est un present que la nature a fait à tous les hommes.

Quid probibetis aquas? usus communis aquarum est.

Nec folem proprium natura , nec aëra fecit , Nec tenues undas , in publica munera veni.

comm. præd. Comi. commun. civ.lib.3, Cap. 2. Donell. lib. 4, C2P. 2. & L.ult. de ufusap.

x Ovid. lib. 6.

Meta-

mor-

phof.

VL-13.ff. Ulpien, y que ces choses sont pour un chacun, tant parce qu'elles sont produites par la nature, & n'ont jamais appartenu à personne ZL. 14. en particulier, comme l'enseigne Neratius, z ff de acq. que parce que, felon Ciceron, la nature les Loco d. a produites pour un usage commun. Le Poete tato. Vide appelle aussi publiques les Communes par une fignification empruntée, non qu'elles appartiennent à aucun peuple en particulier, mais à toute la focieté du genre humain. Dans les Loix Civiles les choses communes à tous, & qui n'appartiennent à aucun en particulier, sont appellées publiques par le droit des gens. a L'air est de cette sorte pour deux raisons, l'une parce qu'il ne peut être occupe; l'autre parce que l'usage en est necessaire à tous indifferemferemment : par les mêmes raisons la mer est commune à un chacun, soit par rapport à la navigation, soit par rapport à la pêche. Ce que la Mer enleve aux particuliers devient du même droit que la Mer même, comme font les gréves jointes aux rivages b; ce qui fait di- b L. rai re a Ciceron c, qu'il n'y a rien de plus commun derer. que la Mer à ceux qui navigent , & que le rivage a ceux que les vents & la Mer y poussent. Ainsi cit. ces choses sont appellées par les Romains d, d S. 1.8 communes à tous par le droit naturel, ou pu- 3. Inst. de bliques par le droit des gens, ce qui est la mê-rendiv. me chose: ils en appellent l'usage tantôt com-l 1.1.2.
mun & tantôt public. Et quoi qu'on puisse & l 10.
ff. cod. dire qu'elles n'appartiennent à personne, par tit. 1.14. rapport à la proprieté, elles different pour-1.50 de tant beaucoup de celles qui n'appartiennent acq. rer. tellement à personne, que l'usage même n'en est 13. S. utc. pas commun : comme font les bêtes fauvages , 1.14. de les poissons, & les oyseaux : car si quelqu'un s'en injur l. 3. faisit, ou les occupe, il peut en devenir pro-quidia prietaire privativement à tout autre : au lieu loco que les choses dont l'usage est commun , ne Publi peuvent appartenir à aucun , & que par un cum I. consentement general de tous les hommes, l'usage n'en peut être ôté à tous, non plus qu'on ne me peut ôter ce qui m'appartient en particulier. Ce qui fait dire à Ciceron que c'est un des premiers presens de la nature, d'ufer des choses Communes en tant que Communes. Les Scholastiques diroient qu'il y a des choses Communes affirmativement . & d'autres privativement. Et cette distinction est aussi usitée parmi les Jurisconsultes, & dans le vulgaire. C'est pourquoi dans Athenée celui

qui convie au fest indit que la Mer est communes Mais que les possifons appartiennent à ceux qui les prennent. Et dans Plaute in Rudente, le Pêcheur Gripus soutient que ce qu'il a pêché lui appartient, parce que la Mer est Commune.

Mare quidem commune certo est omnibus.

Et l'Esclave en ayant inseré que la mer étant commune, tout ce qui est dans la mer l'est aussi, & partant que le possifion que Gripus avoit péché étoit commun, le Pécheur répond que ce qu'il a pris dans la Mer avec ses filets, lui appartient en particulier.

Meum quod rete atque bami nacli sunt meum porissimum est.

Ainsi la Mer ne peut être renduë propre à au-Don.! 4. cune personne particuliere, n'y même le Riva-ge de la Mer e: la nature n'en permet pas seulement l'usage à tous, elle le commande; moins que l'on n'y ajoûte cette interpretation, que l'occupation de quelques-unes des choses qui sont communes par le droit de la narer. div.l. 5 1. ff. ture, approprie seulement lors que cette occupation ne fait pas de prejudice à l'usage de rerdiv. 1.24 commun : Laquelle limitation empêche que ff. de tout ne puisse être rendu propre à chacun en damno particulier f. Puis donc que l'édification, est une espece d'occupation, il est permis d'édifier fur le rivage, si cela se peut faire sans incomrer.dom. moder personne, comme parle Pomponius g. Ce que nous expliquons par les termes de Sca- L. 4. ne vola, à moins que cela n'empêche l'usage pu-quid in blic, ou commun. Celui qui édifie s'approprie public, le fonds fur lequel il bâtit, parce que ce fonds de rerum n'appartenant à personne, & n'étant d'aucu-div. 1.14ne utilité pour l'usage commun, cede au pre-deacq. mier occupant : Mais seulement tant que dure l'occupation, la Mer refistant à toute possesfion particuliere, & le rivage retournant à la mer par droit de reversion, à l'exemple des bêtes sauvages, qui n'appartiennent plus à celui, qui les avoit prises, lors qu'elles ont recouvre leur liberté, & deviennent communes comme elles étoient auparavant. Nous avons fait voir que ce qui devient propre à quelqu'un en particulier par occupation, peut auffi de- h d. 1.3. venir public, c'est-à-dire propre à un peuple ne quid par le même moyen h. Ainsi le rivage renser-publ. mé dans les limites de l'Empire Romain, ap. Donell. partient au peuple Romain, comme l'estime 1.4, c2. Celfus. Ce qui étant on ne doit pas être fur- 1. 50. de pris que ce même peuple ait accordé par le acq. rer. Prince, où par le Preteur la liberté & la ma-dom.La niere d'occuper le rivage. Au reste cette oc- & § 10. cupation publique doit souffrir la même re- & \$16. striction que l'occupation particuliere, afin nequid qu'elle ne s'étende pas plus loin que l'usage du in loco droit des gens ne le peut permettre. Ainsi le peuple Romain ne peur empêcher perfonne d'aborder le rivage, d'y secher ses filés, & i L.4.ft. d'y faire les autres choses, dont tous les hom-de rer. mes ont voulu fe conferver la liberté pour tou- ded l. 3. jours i. La Mer differe du rivage en ce qu'on ff. ne ne peut pas la clorre, ni bâtir que sur une très quid in petite partie; & il seroit difficile de le faire pub.

fans faire prejudice à l'usage commun: Copendant si quelqu'un en peut occuper une portion sans nuire à l'usage commun, cette portion lui appartient. C'est donc une hyperbola Horat. le d'Horace k. Qu'en jettant des Moles dans la Mer les poissons s'apperçoivent que ses bords sont resserves.

#### Contracta pisces aquora sentiunt Jactis in altum molibus.

Et quand Celsus dit que les moles, que l'on 1 d.l.3. jette dans la Mer 1, appartiennent à ceux qui les ont jettez, cela se doit entendre pourvû que l'usage commun de la mer ne soit pas endommagé, & comme dit Ulpien, pourvû que ce foit fans faire tort à autrui m. Car si quelqu'un s. ne en souffre, alors la loi lui accorde une action, quid in loco que l'on appelle en droit interdictum ne quid in publ. loco publico fiat n. Comme la navigation est lin L.1.5 bre à tout le monde, par la même raison la flumin, pêche doit l'être aussi : Cependant rien n'empêche que quelqu'un ne renferme quelque portion de mer détournée, pour en faire une pécherie à son usage, & que par ce moyen, il n'en devienne proprietaire. C'est ainsi que Lucullus fit couper une montagne dans le Royaume de Naples, pour faire venir la Mer dans fes o Plin. lib. 10, terres o. Je croi que les etangs dont parlent cap. 54. Varron & Columella, étoient de la même p Lib. nature. C'est à cela qu'il faut raporter ce 10. Epig. que Martial fait dire par Apollinaris Paux Ri-Io. vages de Formie:

Si quando Nereus sentit Æoli regnum, Ridet procellas tuta de suo mensa.

Et Ambroise 9. Tu fais entrer la mer dans les 9 De terres, afin de ne pas manquer de poisson. On peut Nabuch. entendre par là ce que vent dire Paulus Jurifconsulte r, que si le droit de la Mer appartient : L. 14-ff. à quelqu'un, la loi lui donne l'interdit uti pof. deinjufidetis pour s'en conserver la possession : Lequel riis. interdit est pour les causes particulieres, & non pour les publiques : Il y faut aussi comprendre ce que nous pouvons faire par le commun droit des gens; mais il s'agit ici proprement d'un droit de jouissance qui procede d'une cause particuliere, & non commune, ni publique. Car felon le témoignage de Marcien f tout ce qui est occupé, ou peut être occu- f L.4.ff. pé, n'est plus du droit des gens, comme eit la de ret. Mer. Par exemple si quelqu'un avoit voulu div. empêcher Lucullus, ou Apollinaris de pêcher dans la portion de Mer détournée, qu'ils avoient fait enclorre, le Jurisconsulte Paulus veut qu'ils ayent non seulement l'action en dommage, mais aussi l'interdit uti possidetis, en consequence de leur possession particuliere. Il y a plus, car si je suis en possession de pêcher dans une portion de la mer detournée & avancée dans mes terres, comme un bras de riviere, ma possession continuée pendant un temps confiderable, me met en droit d'empêcher tout autre d'y venir pêcher, tout de même que dans un étang de mon domaine, comme t L-7, de on le recueille de la reponse de Marcian: Ce div & qui s'entend pour autant de temps que dure temp.

Tome III. V l'occu-

l'occupation, comme nous l'avons dit en parlant du rivage de la Mer. Et cela n'a lieu que dans le cas des eaux detournées, pour ne pas L. 45. empêcher l'usage commun v. si quelqu'un pêche devant ma maison, bâtie sur le bord de la

ff. de usucap.

x L. 13. ff. de injuriis.

mer, ou d'un fleuve, je ne puis pas l'en empêcher dans la rigueur du droit. Ulpien \* dit 7: ult. que la coutume avoit prévalu contre le droit, mais que nonobstant cette coutume, qui ne pouvoit passer que pour une usurpation, si je l'en

104.Vide Cuiac. 14. obf. I.

empêche il a contre moi l'action en injure. Novel- L'Empereur Leon Y, dont nous ne fuivons pas la Leon. les loix, avoit fait ce changement, & avoit 102-103. voulu que ceux qui habitent sur les bords de la Mer, fussent proprietaires de la portion du rivage qui fert d'entrée à leurs Maisons, & du droit de pêcher dans la Mer, au droit de leurs édifices, pourvû que l'endroit qu'ils occupent soit sermé de cloture qui en empêche l'accès aux autres ; cét Empereur estimant que ceux qui ont la liberté de pêcher dans tout le vafte Ocean, n'envieront pas une petite portion de Mer occupée de cette maniere. on ne doit pas supporter l'usurpation de ceux qui par autorité empêchent l'usage public d'une partie confiderable de la Mer. St. Am-

lib. 5. Hex. c. IO.

z Ambr. broise z declame contre de telles gens : Ils s'attribuent une étendue de mer par droit de servitude; ils parlent des poissons comme de leurs animaux domestiques; l'un dit ce bras de Mer m'appartient; L'autre , celui-ci est à moi ; c'est ainsi que les plus puissans partagent les élemens entr'eux. La Mor est donc au nombre des choses qui n'entrent

point dans le commerce a ; c'est-à-dire sur nell. 1.4, lesquelles personnes en particulier n'a droit de pro-

proprieté. D'où il s'ensuit qu'à proprement parler, on ne peut dire qu'une partie de la Mer est dans le territoire d'aucun peuple. Ce que Placentinus enseigne en disant, que la Mer est tellement commune, que Dieu seul en est le Seigneur & le Maitre. Jean Baber b dit de même, que la Mer est toujours demeurée b Joh. dans son droit primitif par lequel toutes cho-Faber ad fes étoient communes. Autrement les chofes Inft. de Communes ne differeroient pas des chofes pu- ter div. bliques, & ce feroit confondre la Men qui ne adde peut être occupée, avec le fleuve, qui peut l. g ff de être occupé par un peuple comme renfermé l. Rhod dans ses limites. Les Territoires peuvent être de jact. occupés par les peuples, comme les domaines ... particuliers peuvent être occupés par les particuliers. Celius c diftingue fort clairement les c L 3 ne Rivages de la Mer, d'avec la Mer même, en quid in ce que le Peuple Romain pouvoit occuper, & pub. avoir un empire fur les Rivages; fans neantmoins empêcher l'usage commun; parce que la Mer a retenu sa premiere nature. Il n'v a point de loi qui établisse le contraire d. Celles d V. 1.9. qui sont citées par les Auteurs d'un sentiment ff. de juopposé, parlent où des Isles qui constamment videl. peuvent être occupées; où d'un Port, qui est 15. ff de public, & non pas Commun. Ceux qui di public. fent qu'une partie de la Mer étoit soumise à l. 2, de l'Empire Romain, & qui expliquent cet em-ret divit. pire par un droit de protection & de Jurií- & ind.t. diction, & non de proprieté, fous pretexte § ...lin. qu'ils pouvoient ordonner des flottes poor la de ret. fureté des Marchands , & paffagers , & pou-divif. Bal. voient punir les Pirates pris fur la Mer, ne in d. l. 2. prennent pas garde que les Romains ne fai-

foient pas cela par un droit qui leur fut particulier, mais par un droit commun à toutes les nations. Nous ne disconvenons pas que quelques nations particulieres peuvent convenir entr'elles que les Pirates pris en telle, ou telle partie de la Mer, seront punis par telle, où telle Republique, & établir des limites dans la Mer, pour distinguer les Jurisdictions. Mais ces pactions n'engagent que les nations e Bal in qui les ont faites e, & non les autres. Elles constituent un droit sur les personnes qui contractent, mais elles n'attribuent aucun droit fur la Mer. Cette distinction a été suivie par Ulpien, qui étant consulté sur la question de amit. ad- favoir, fi le proprietaire de deux terres sur le del unic. bord de la Mer, vendant une de ses terres peut imposer une servitude à l'acheteur de ne point . class lib. pécher en un certain endroit de la Mer, ré-Aug.in L. pond qu'à la verité la Mer ne peut être affu-14. ff. de jettie à aucune servitude, puis qu'elle est libre à tout le monde: Mais que la bonne foi Comm. du Contract engageoit les parties contractanprad.ad- tes & leurs Succelleurs à executer la loi qu'elles se sont imposées; ce qui regarde les personnes, & non la chose même. Le surisconsulte parle de terres particulieres, & d'une convention entre particuliers. Mais la même raifon a lieu pour le Territoire, & pour les conventions entre les peuples : puis que les peuples par rapport à tout le genre humain, font confiderez comme des particuliers. C'est en ce sens que les revenus de la pêche maritime, font mis au nombre des droits Royaux, non par rapport à la chose, c'est-à-dire à la Mer, & à

la pêche, mais par rapport aux personnes qui

s'v

princ. in z. col. Quibus

emodis 11. ff. de 1.4. €0d. tit. s'y obligent f. Les fujets auxquels la Republi- f C. qua que, ou le Prince sont en droit d'imposer la sint Reloi, peuvent être affujettis à cette charge; Fendis, Mais cette sujettion ne regarde point les autres qui conservent leur droit de pêche exempt de toute impolition, pour ne pas affujettir la Mer à une servitude, qui ne peut lui convenir. Car il n'en est pas de la Mer comme d'un fleuve g, g Vide qui étant public, c'est-à-dire, appartenant à de prafun peuple en particulier, le droit d'y pêcher er. 4, peut être accordé, ou affermé, par le peuple, partes, ou par le Prince, & les anciens donnoient au prince. fermier un interdit pour lui en conserver la 6, n. 4. jouissance, qu'ils appelloient interdictum de loco publico fruendo, fous cette condition, que ceux qui avoient droit de jouir l'eussent affermé h , laquelle condition ne peut avoir lieu hd.1.13. pour la Mer. Ceux même qui ont mis la pê- \$7. vert che au nombre des droits Royaux, n'ont pas tori. fait affez d'attention fur le texte qu'ils inter- ff. de inpretoient, qu'Isernias, & Alvotus ont mieux fi. delo-entendu. Nous avons fait voir i qu'aucun peu-co publ. ple, ni particulier ne peut s'attribuer aucun fruendo. droit de proprieté sur la Mer, si l'on en excep- i Add. te quelque petite portion détournée, comme cap Qua il a été remarqué; le droit naturel, & l'usage galia. public, ne le pouvant pas fouffrir.

Ce détail fait mieux comprendre que les Portugais ne se sont acquis aucun droit de proprieté sur la Mer qui sert de passage pour les Indes. Les deux raisons qui empêchent cette proprieté sont il s'agit, que dans tous les autres. Ce qui semble difficile & injuste dans ceux là, et absolument impossible & barbare dans celuy-

V 3

## ATO DE LA LIBERTE

ci. Il ne s'agit pas ici des Mers interieures, c'est-à-dire, qui s'avancent dans les terres, & qui en plufieurs endroits n'excedent pas la largeur d'un fleuve; quoi qu'il soit constant que les decisions des Jurisconsultes regardent particulierement l'avarice de ceux qui veulent s'y attribuer un droit par ufurpation. Il s'agit de l'Ocean, que les Anciens ont appellé immense, infini, le Pere de toutes choses, qui n'a point d'autres bornes que le Ciel; dont l'humidité perpetuelle nourrit non seulement les fonteines, les fleuves, & les Mers; mais encore, selon cux, les nuées & en quelque façon les Astres : & qui environnant cette terre qui fert d'habitation à tout le genre humain, ne peut être occupé, ni retenu, & possede plûtôt qu'il n'est possedé. La contestation n'est pas d'un golfe, d'un détroit, ni de ce que nous pouvons découvrir de dessus le rivage. Les Portugais reclament cette vaste étendue qui separe les deux mondes: & dont les bords sont separez par des espaces si prodigieux qu'ils ont été inconnus pendant un grand nombre de fiecles. Que si l'on y ajoûte la part reclamée par les Castillans, qui sont aussi parties dans la cause, presque tout l'Ocean sera partagé entre ces deux feules Nations, & l'on resserrera toutes les autres dans les bornes étroites de la Mer du Nord. Certainement ce seroit tromper la nature, qui environnant de cet élement toute la terre habitable, a voulu le rendre commun à tous les hommes. Celui qui pretendroit faire dependre le commun usage de son Empire & de son autorité, affecteroit sans doute une domination outrée. Celui qui voudroit interdire aux autres la liberté de pêcher, feroit d'une avarice infatiable. Que dirons nous donc de celui qui veut priver les autres de la liberté de la navigation, qui ne lui cause aucun dommage? Je reputerois pour ennemi de la fociere des hommes, celui qui possedant tout le feu, refuseroit de le communiquer aux autres, ou leur en interdiroit la lumiere : étant de la nature du feu d'éclairer ceux qui en approchent k. Les Philosophes I k Enont voulu que nous communiquions aux étran- nius. gers, & mêmes aux plus ingrats les choses l'Ciero qui leur font utiles , quand nous le pouvons de off. 1. faire sans en souffrir aucun dommage m. Er ce m Sen. qui n'est qu'une mauvaise volonté, ou envie lib. 3. dans les choses particulieres, est cruauté, & cap. 28. inhumanité dans les choses communes. le comble de l'injustice, que tu envahisses ce qui m'appartient aussi bien qu'à toi, par l'institution de la nature, & par le droit des gens, pour m'en interdire l'usage, que tu me peux laisser sans te faire aucun prejudice, & fans que la chose t'appartienne moins qu'auparavant. Ceux qui s'emparent du bien d'autrui, ou qui envahissent entierement une chose commune, se munissent d'une espece de possession. Car comme la premiere occupation attribue la proprieté des choses particulieres, austi une detention toute injuste qu'elle est, emporte quelque apparence de proprieté. Mais les Portugais ont-ils clos la Mer, comme nous avons accoûtumé de clorre nos heritages, en sorte qu'il soit en leur pouvoir d'en exclurre qui il leur plaira ? Tant s'en faut, que quand ils font une division du V 4 Monde

Monde comme il leur plaît, ils ne se vantent pas d'aucunes bornes posées par lanature, ou par main d'homme, mais d'une ligne qui n'existe que dans leur imagination. Si une telle division suffit pour établir une possession, il est au pouvoir des Geometres & des Astronomes de nous priver de la terre & du Ciel. Où est donc cette application de corps à corps , qui est la premiere cause de la proprieté? Il n'y eut jamais d'occasion, où l'on ait pû dire plus justement, ce que les Docteurs nous enn Joann. seignent, n que la Mer étant incomprehensible, ne peut non plus être mise au nombre des biens d'une Nation particuliere, que l'air. S'ils appellent occupation d'avoir les premiers trouvé & ouvert la route par la navigation, qu'y a-t'il de plus ridicule! comme il n'y a point de partie de la Mer, où quelqu'un ne foit allé le premier, il s'ensuivroit que toute la navigation seroit occupée: Et par ce moyen nous en ferons exclus en quelque partie de la Mer que ce soit. On en pourra même inferer que ceux qui les premiers ont fait le tour du monde, ont acquis l'Ocean tout entier. Mais personne n'ignore qu'un navire qui traverse la Mer, n'acquiert pas plus de droit, qu'illaifsede trace après lui. Au reste il n'est pas veritable que personne avant eux n'a navigésur On a navigé avant eux autour de la Mauritanie; & l'Ocean en allant vers l'Orient jusques au Golfe Arabique, est fameux par les victoires d'Alexandre. Il y a des preuves que cette navigation n'étoit pas inconnue aux habitans de Cadis o. Que Cajus Cafar fils d'Auguste commandant dans le Golfe d'Arabie . v

Plin. I. 2. C. 60. & lib. 6. C- 31- &c Mela. lib. 3.

Febcar

ad 6. 5.

Inft. d.

zer. div.

re-

reconnût les pavillons de navires Espagnols, qui y avoient fait naufrage. Calius Antipater dit avoir vû naviger d'Espagne en Ethiopie pour le commerce : si l'on doit ajouter foy au témoignage de Cornelius Nepos, un certain Eudoxus fuvant la colere de Lathyrus Roi d'Alexandrie sortit du Golfe d'Arabie. & navigea jusques à Cadis. Cet Ocean n'étoit pas ignoré non plus des Carthaginois, qui ont excellé dans l'art de la navigation, puisque Hanno, partant de Cadis côtoya le Cap de Bonne Esperance, alla jusques aux extremitez del'Arabie, après avoir visité toutes les Iles qu'il trouva sur sa route, & auroit passé plus outre, si les vivres ne lui avoient pas manqué. Pour le Golfe Arabique jusqu'à l'Inde, & la Chersonese de delà le Garege, & toutes les Iles de l'Ocean des Indes dont le voyage est décrit par Pline P, nous apprenons par l'Hi-P Plin stoire de Trajan, & par les tables de Ptolo-23. mée, que cette Merétoit frequentée, & que dans le temps que Rome étoit florissante; les habitans de l'Inde & de la Taprobane envoverent des Ambassadeurs aux Empereurs Auguste & Claude. Et Strabon 9 dit que de son 9 Lib. temps les Marchands d'Alexandrie ayant équi- 2. 8.17. pé une flotte allerent trafiquer jusques dans le Golfe Arabique, & jusques aux extremitez des Indes; Ce qu'on n'avoit ofé faire auparavant qu'avec peu de vaisseaux. Les Romains ont tiré de grands tributs de cette navigation. Et Pline ajoûte que les Romains tiroient pour I Loce 500000. sesterces de marchandises des Indes, sir & A de l'Arabie, & de la Chine qu'ils revendoient au centuple. Il s'ensuit de tous ces exemples

de l'antiquité que les Portugais n'ont pas été les premiers qui ont navigé fur cet Ocean. Toutes les parties où ils ont navigé étoient connues auparavant. Les Maures, les Ethiopiens, les Arabes, & les Indiens, n'ont pas pû ignorer les Mers qui les environnent : Mais, dira quelqu'un,ne doit-on compter pour rien que les Portugais ayent retablila navigation qui avoit été interrompue pendant plusieurs siecles, & qu'ils l'ayent apprise aux Europeens avec beaucoup de peine, de depense, & de peril? l'avoue qu'on leur auroit beaucoup d'obligation s'ils avoient eu pour but dans les découvertes qu'ils disent avoir faites, d'apporter du profit aux autres, & s'ils s'étoient contentez de la. gloire immortelle que se sont acquise ceux qui ont inventé les plus grandes choses, non pour eux mêmes, mais pour l'utilité du genre humain. Au contraire n'ayant eu en vue que leur profit, ils se doivent contenter de celui qu'ils ont fait en negotiant les premiers. Nous scavons que leurs premièrs voyages leur ont produit jusques à 4000, pour cent, & quelques fois d'avantage. De forte qu'en peu de temps cette nation de pauvre qu'elle étoit, a acquis desrichesses immenses, qui surpassoient celles des autres Nations. S'ils ont priscette route, dans le dessein d'empêcher que personne ne les suive, ils ne meritent aucune reconnoissance, n'ayant envisagé que leur profit; & cene sera plus un profit qui leur appartienne legitimement s'ils s'emparent de celui des autres. Il n'étoit pas certain que d'autres n'y feroient point allez, fi les Portugais n'avoient fravé le chemin. Car comme on commençoit

à se perfectionner dans les Arts, aussi l'on s'instruisoit de jour en jour de la situation, & étenduë de la terre & de la mer. Les exemples anciens dont nous avons parlé, auroient fait naître l'envie de les imiter. Et si l'on n'avoit pas réuffi tout d'un coup, du moins la navigation se seroit retablie à l'envi l'un de l'autre. Cela auroit pû se faire par d'autres, puisque les Portugais l'ont fait, & qu'il y avoit des Peuples qui n'avoient pas moins d'ardeur pour le commerce, & pour la connoisfance des coûtumes étrangeres. Les Venitiens qui connoissoient déja les Indes en partie, auroient bien-tôt voulu les connoître entierement. La vigilance de Bretons François, & la hardiesse des Anglois, n'auroient pas laissé f Gloss. l'ouvrage imparfait. Les Hollandois ont réilf- in c. ibi fi dans des entreprises beaucoup plus desespe- péric-Les Portugais n'ont donc aucune rai- s portoson, ni apparence de justice de leur côté. Car verbo ceux qui pretendent que la Mer peut être fou-territomise à l'Empire d'un Prince, ou d'un peuple rio.De en particulier, ne l'attribuent qu'à ceux à la fexto de domination desquels les rivages sont soumis s, ibi Can. Or les Portugais n'ont rien dans les rivages des Gloss. Indes, à l'exception de quelques forteresses, cet ff. de qu'ils puissent dire leur appartenir. D'ail- tenisleurs, fi quelqu'un avoit l'Empire de la Mer, t L. il ne pourroit en interdire l'usage commun: ff. deres-Comme le Peuple Romain n'avoit aucun droit div adde d'empêcher que l'on fit sur les bords de la Mer Alber. dans l'étendue de son Empire, tout ce qui est lem de . permis par le droit des gens t. Et s'il pou-jure belli voit empêcher quelque chofe, ce feroit la pê-lib. 1. c. che, sous pretexte qu'elle épuise la mer de finem. poif-

poissons: Mais non pas la navigation, qu'i ne fait rien perdre à la Mer. Ce qui est d'au-

tant plus incontestable que suivant le sentiment des Docteurs que nous avons citez, ceux qui possedent des terres, soit une nation entiere, foit des particuliers, ne peuvent empêcher le passage par les grands chemins, non plus que de boire de l'eau d'un fleuve, pourvi que cela fe fasse sans leur causer aucun dommage. La raison en est évidente. Car les usages d'une même chose étant differens, les hommes n'ont partagé entr'eux que les usages sans lesquels ils ne pouvoient jouir de la proprieté, & ont laissé communs ceux dont les autres peuvent se fervir fans empirer la condition du proprietaire. Il n'y a donc personne qui ne voye fort clairement que ceux qui pretendent interdire la navigation ne sont soutenus par aucun droit legitime, puisqu'en ce cas le droit donne contr'eux l'action en injure, comme l'enseigne Ulpien, vou une action utile, qu'on appelloir 6. 9. ff. un interdit prohibitoire . Au contraire la ne quid pretention des Hollandois est fondée en droit, in loco tout le monde convenant que la navigation s Gloff, fur mer est libre à un chacun, fans en demander la permission d'aucun Prince. Ce qui est

ad l. 1. f. ut in même formellement decide par les loix d'Esflum. pagne y. publ.

¥ L. 2.

publ.

CHA-

w Bal. in 1. a. col.

3. ft. de rer div. Rod. Zuar, Hiffanus in confilio r. de ufu maris & partit tit, 23.1. 10. & 12.

### CHAPITRE VI.

Que la Mer, ou le droit de la navigation fur mer n'appartient point aux Portugais à zitre de donation du Pape.

↑ U defaut du titre de découverte, les Por-A tugais peuvent alleguer la donation du Pape Alexandre, pour s'attribuer à eux seuls le droit de naviger sur mer. Mais nous avons déja fait voir cy devant la mulité de cette donation. Car une donation de ce qui ne tombepoint dans le Commerce, ne peut subsister. Ainfi la Mer, & le droit de naviger sur Mer ne pouvant appartenir en proprieté à qui que ce foit, il s'enfuit que ny l'une ny l'autre n'ont pû être donnez par le Pape, ny acceptez par les Portugais. De plus comme nous avons fait voir que le Pape n'est pas Seigneur temporel de tout le monde, par le sentiment des plus sages, il ne le peut pas être de la Mer. Et quand on accorderoit ce point, il ne s'ensuivroit pas qu'un privilege annexé à la personne du Pape, pût être transferé à aucune nation, ou à aucun particulier, ny en tout, ny en partie; tout de même que l'Empereur ne pourroit pas aliener ses provinces à sa volonté, ny les convertir à fon usage particulier. . Il faut avoir perdu avid. toute honte pour nier cette verité, personne loco cin'accordant au Pape le droit de disposer du taton. temporel, si ce n'elt peut-être en tant qu'il est 26. absolument necessaire pour l'exercice du spiriauel. Or les choses dont il s'agit, la Mer, & V 7

le droit d'y naviger, regardent un profit pure-

ment temporel, & non la Religion, ny la Pieté, le Pape n'a par consequent aucun pouvoir d'en disposer : Les Princes mêmes, je veux dire les Seigneurs temporels, ne le peuvent pas, & s'ils ont quelque droit sur la Mer, ce n'est qu'un droit de Jurisdiction, & de protection. Tout le monde convient encore que le Pape n'est point autorisé de faire les choses qui repugnent à la loy de nature : Et nous avons fait voir qu'il repugne à la loy naturelle, que quelqu'un foit proprietaire de la Mer, & de l'usage de la Mer. b Enfin le Pape n'ayant aucun droit d'ôter à autruy ce qui lui appartient, comment pourroit-on justifier fon procedé si par une seule parole il avoit voulu priver tant de peuples d'un droit qui ne leur appartient pas moins qu'aux Espagnols, sans que ces peuples l'ayent merité, sans les avoir entendus, & fans une condamnation precedente? Il faut donc conclure, ou que ce Jugement du Pape est nul, ou que le Pape n'a point eu d'autre intention que de mettre fin à la contestation des Portugais & des Castillans, sans aucune diminution du droit des autres nations.

**ve**rbo

Papa. n.

### CHAPITRE VII.

Que la Mer, & la navigation n'appartiennent point en propre aux Portugais à titre de Preseription, & de Coutume.

L E dernier refuge de l'injustice, c'est la prescription, ou la Coutume. Et c'est aussi

aussi le refuge des Portugais. Mais les princicap. 15.
pes de droit les plus certains, leur sont contraires. La Prescription est du droit civil & bvide traires. La Prescription est du droit civil, & Donel. partant elle ne peut avoir lieu entre les Rois, lib s. & les peuples libres. a Sur tout lors que le com. c. droit naturel, ou le droit des gens, toujours feq. L. 6. plus fort que le droit Civil, y resiste. La loy ff. de Civile même empêche ici la prescription. Car les choies qui ne peuvent être possedées, emt. L. ny alienées, telles que font la Mer, & l'ufage ufucade la Mer, ne peuvent être prescriptes. Et pion. puisque les choses publiques, c'est à dire, qui L. 25. ff. appartiennent à un peuple en particulier, ne five. peuvent être acquises par une possession, quel- poss de que longue qu'elle soit, ou à cause de la nature ice jur. des choses mêmes, ou à cause du privilege de 28 ff. de ceux contre lesquels on voudroit se prévaloir de verb. la prescription: à combien plus forte raison ce sign. L. privilege doit - il être accordé à tout le genre sund. humain en general, pour les choses qui sont dot. communes ? Papinien ca decidé que Pon ne prefi e L. 45. crit point par une longue possession les choses publi- ff.d. uluques par le droit des gens. Il donne pour exempar quelque edifice. Si quelqu'un detruit l'e-pobl. difice, & y en bâtit un autre, il n'y a point L-9. C. d'exception contre lui; ce qu'il fortifie par dateu. l'exemple d'une chose publique. Car si quel- 2. ff. de qu'un, après avoir pêché pendant plufieurs an- via publ. nées dans un cours d'eau détourné d'un fleuve, Luit fl. vient à discontinuer, il ne peut plus empécher deusuqu'un autre n'y pêche. Ce qui montre evi- cap. demment qu'Angelus, & ceux de son senti- d Cons. ment, fe font trompez, ou ont voulu tromper 286. les autres, lors qu'ils ont dit que les Veni-mantale,

capitula pacis.

eft: inter tiens, & les Genois se sont acquis par prescription un droit sur le golfe Adriatique, & sur la Mer de Genes, qui battent contre leurs rivages; Et il n'est que trop ordinaire aux Jurisconsultes d'abuser de leur profession, pour flatter les Puissances, contre la raison, & contre les loix. Si l'on compare la reponse de Mar-

eL.7.ff. cien, e avec celle de Papinien, elle ne peut de div. & temp præscr. £Duar∙

de usa-

add.l.

ult. de

mfuca-

pion.

fouffrir d'autre interpretation, que celle qui est approuvée par Faber, & Bartole, & prefentement reçue par tous les Docteurs, f à favoir que le droit de prohibition a lieu autant que dure l'occupation : Et que l'occupation cap. c 3. étant discontinuée, elle ne peut plus servir de Cuiec. rien, eût-elle duré mil ans, comme l'enseigne Paul de Castre. Quand Marcien auroit voulu, que là où l'occupation est permise, la prescriprion le doit être aussi, ce qu'on ne peut pas croire lui être entré dans l'esprit, ce seroit 22. in d. neantmoins une absurdité d'appliquer à la mer, 1.ult.n.4. qui est commune, ce qu'il disoit d'un fleuve

Donell. Com. lib. 5. c. perl. 14. qui n'est que public, & à un Golfe, ce qu'il rer.dom disoit du cours d'eau detourné d'un fleuve :

puis que la prescription de la mer, ou d'un Golfe empêcheroit un usage commun par le droit des gens ; Au lieu que la prescription d'un gEx1.4. fleuve, ou d'un cours d'eau detournée, ne feroit pas beaucoup de prejudice au public. Mais le raisonnement d'Angelus qu'il tire du cours d'eau, est tout à fait étranger à la quescum l. 9. tion, 8 & comme tel rejetté par tous les Doc-&cum i. teurs, felon Paul de Castre. Il est donc faux 3.6.4 ff. qu'une telle prescription puisse être acquise de aqua par un temps qui excede la memoire des homquet & mes; Car quand la loy deffend absolument la

fib. 11.

C. de

aquæ d.

pre-

prescription, le tems, quoy qu'immemorial, ne la peut acquerir : en un mot , comme parle hade Felinus, h une chose imprescriptible en soy; acceden; ne devient point prescriptible par un temps tes de immemorial. Balbus i convient de cette ve-præfrité, mais il dit que le sentiment d'Angelus a été reçû par cette raison, que le temps immemorial, equipolle à un privilege, & qu'un cript. 4. fi long temps fait presumer un titre legitime : part. 5. Ce qui fair affez comprendre que ces Docteurs part. n'ont voulu dire autre chose, sinon que si quel- q s. que partie de la Republique, par exemple de num & l'Empire Romain, avoit usé d'un tel droit pendant un temps immemorial, il faudroit lui accorder la prescription, par ce que le long temps feroit presumer une concession du Prince, qui auroit precedé. De forte qu'aucun n'étant Seigneur de tout le genre humain, qui puisse accorder un tel droit soit à un homme, soit à un peuple, il ne peut y avoir de titre, ne pouvant y avoir de concession precedente. Et ainsi par leur propre raisonnement le laps du temps, quelque long qu'il puisse être, ne sert de rien , entre ces Rois , & des peuples libres & independans. Rien n'est de plus faux que ce qu'enseigne le même Angelus, qu'encore qu'une telle prescription n'emporte pas la proprieté, du moins elle doit operer une exception en faveur de celui qui a possedé. Car Pa- kd luit pinien k refute cette exception en termes pre- 1 Par 3, cis: Et il ne pouvoit pas être d'un autre sen- tit. 29. L timent, puisque de son temps la prescription 7. inc. n'étoit autre chose qu'une exception. Il est Placa. dont vray, ce qui est même decidé par les loix Zuar. d. d'Espagne, 1 qu'on ne peut prescrire par quel- conf . que 4

que temps que ce soit les choses destinées pour l'usage commun des hommes, dont on peut rendre ces deux raisons. L'une que celui qui se fert d'une chose commune, s'en sert comme d'une chose qu'il sair être commune, & non commed'une chose qui lui appartient; & que partant il ne peut non plus prescrire que celui qui jouit de mauvaise foy. m L'autre que le temps immemorial ne fait prefumer le titre & la bonne foy, que quand le titre peut être presumé; mais que quand il demeure constant par

C. 33. Cov. de præfer. la nature de la chose, qu'il ne peut y avoir eu part.2,6. de titre precedent, il y a necessairement de la 2. n. 8. & G. 8. D. 5 . 8c6.

chin. I. 8, C. 28.

nation entiere, comme dans un seul homme, & qu'ainsi la prescription ne peut avoir de lieu, faute de titre, & de bonne foy. trouvé d'autres, qui ne pouvant soutenir la prescription, ont eu recours à la Coûtume. La difference qu'ils mettent entre l'une & l'autre, est sans aucun fondement. Ils disent que dans le cas de la prescription, le droit de l'un, c'est à dire de celui sur qui l'on prescrit, passe à la personne qui prescrit; o mais que quand un droit passe à quelqu'un sans l'ôter à un autre, c'est alors ce qu'ils appellent Coûtume: ter divis. Comme si le droit de la navigation qui appartient à tous en commun, étant envahi par un seul à l'exclusion des autres, n'étoit pas ôté à m. 2. Vi- ceux qui en sont exclus. Cette erreur est prode vasq. ceux qui en sont exclus. Cette effetir en pro-6. 29, n. fion du Jurisconsulte Paulus, où il dit que celui qui a un droit de proprieté sur la mer, la

loy lui donne l'interdict uti possedetis, en cas qu'il foit troublé dans sa possession, surquoy

mauvaise foy, qui est toujours reputée dans une

o Aret. in rubrd loco 18.

Accurse, P dit qu'on peut avoir un tel droit, p Add. ou par prescription, ou par Coutume. Mais 1. 14 cette addition n'ayant aucun rapport au texte de la loy, doit passer pour une conjecture, ou une réverie, plutôt que pour le sentiment d'un bon interprete. Nous avons expliqué cy devant la Reponse de Paulus, mais au reste s'ils avoient affez fait attention fur les termes d'Ulpien . 9 à la fin de la loy qui precede immedia - 9 în d. l. tement , ils auroient parlé d'une autre maniere. run. Car Ulpien avouë que la Coutume qui semble §. ult. autorifer à exclure les autres de pêcher devant ma maison, est une usurpation r contre Gloss. le Droit, & que nonobstant cette mauvaise cod.locoutume, celui auquel je voudray ôter la liberté co. de pécher, aura contre moy l'action en injure. Il rejette donc cet usage, il le nomme une Usurpation, comme ont fait les Docteurs Chretiens, & entr'autres Ambroife. 1 Et en f I.de effet qu'y a-t-il de plus certain qu'une Coutu- offic 28. me ne vaut rien qui est directement opposée au 1. 1, c. droit naturel, & au droit des gens. La Coû-19. fub tume est une espece de droit positif, qui ne finem. peut deroger à une loy perpetuelle : Et c'est t Authune loy perpetuelle, que l'usage de la mer soit ut nulli judici. commun à tous les hommes. Ce que nous 6. 1.c. avons dit en parlant de la prescription, est vray cum tandans le cas de la Coutume. Et si l'on se donne consuete la peine d'examiner le sentiment de ceux qui enseignent le contraire, on ne trouvera autre chose sinon que la Courume s'acquiert par un Privilege. Or personne ne peut accorder un v Conprivilege contre le genre humain. Vasquet v trovess. à traitté cette quellion fort exactement; Doc- n. 12. & teur que l'on peut appeller l'ornement de l'Ef- feq. pagne,

pagne, qui explique, & enseigne le droit avec autant de subtilité, que de desinteressement. Sa these est que les lieux publics & communs par le droit des gens , ne peuvent être prescrits. l'appuye de plusieurs autoritez, & repond aux exceptions d'Angelus & des autres, que nous avons rapportées. Avant que d'entrer en matiere, if avertit qu'elle depend de la parfaite connoissance du droit naturel, & du droit des gens. Le droit naturel est immuable comme procedant de la Providence divine. Une partie de ce droit naturel, est le droit des gens que l'on appelle primitif, different du droit des gens positif, qui peut changer; s'il y a quelques coûtumes qui repugnent au droit Primi-Depo. tif, ce ne sont plus, à son avis, des Coutumes humaines, des loix, des usages, mais des coûtumes feroces, corrompues & abusives: consequemment elles ne peuvent être prescri-14 part tes par quelque temps que ce foit , elles ne peuvent être autorifées par aucune loy, ny affermies par le commun consentement où la

testate legis poenal. I. z, cap. \$72.

x All. 1. £4. ff. de acq. rer. dom. 1. fin in pr. ff. de ufuc. 6. 2. verbo omnibus Inft. de rer. ff. de div. &c temp. præfer. 1. injusiis.

pratique de plusieurs nations; Ce qu'il confirme par plusieurs exemples, & par le témoignage d'Alphonse de Castre Theologien Espagnol, wilparoit de là, dit-il, combien eft suspect le fentiment de ceux qui estiment que les Venitiens, & les Genois ont droit d'empêcher aux autres la navigation dans le Golfe Adriatique, & dans la Mer de Genes, comme s'ils avoient prescrit ces Mers : Ce qui est div. 1 7. contraire non feulement aux loix civiles , \* mais encore au Droit naturel ou droit primitif des gens, que nous avons dit ne pouvoir être changé. Non feulement toutes les Mers, mais aussi toutes les autres 14. ff de chofes immobiliaires étoient communes par ce droit

primi-

primitif, Et quoy que l'en s'en soit departi pour la promitif, Le quoy que e un seu jou supur pour improprieté des terres que l'on a depuis partagées, & par ce moyenfeparées de la Communauté: 7 On n'en y All. L. apas fait de même de la Mer, qui depuis le commen ; st. de cement du monde jusques à present, a toujoursée, just. Se coment du monde jusques à present, a toujoursée, just. Se des l'est de l'est d ignoré de personne. Et quoy que j'aye appris qu'un tem gengrand nombre de Portugais se persuadent que leur tium. Roi a tellement prescrit la navigation des Indes Occi-jurenadentales, & peut-être Orientales, & de toute cette tur. vafte Mer qu'il faut traverfer , qu'il ne doit être permis à aucune autre nation d'y voyager : Quoy que ce soit une opinion vulgaire parmi nos Espagnols que nôtre seule nation a droit de passer cette Mer immense pour aller aux Indes, que nos Rois ont subjuguées, Et qu'elle s'est acquis ce même droit par prescription; leur sentiment n'est pas moins extra-Vagant, que de ceux qui ent revé la même chose pour les Venitiens & les Genois. Ce qui est d'autant plus destitué de bon fens, que chacune de ces Nations en particulier ne peut pas prescrire contr'elle z All. 1. même. C'est à dire, la Republique de Venisene peut 4.5.27.
pas prescrire contre elle même. La Republique de Ge-usue, su se nepeut pas prescrire contr'elle même. Le Ro-sitaque. yaume d'Espagne contre soy même, ny le Royaume de Inst. de Portugal contre soy même: 2 puisqu'il doit y avoir act. Ut de la difference entre l'agent & le patient. Et elles sib. & l. peuvent ensore moins prescrire contre les autres Na- 11. ubi tions , le droit des prescriptions étant purement ci- multa vil, Onepouvant par consequent avoir lieu entre les per Bar-Princes & les pouples qui ne reconnoissent aucun supe- Jai ff. Princes & espeuper quine reconnugiem emanifip.

rieur pour le temporel, car les droits civils de chaque de legat,
nation, sont aussi pou considerables par rapport aux 1, in pr.
autres nations, & même à chaque etranger en parti-q. 3. 8. culier . 6

culier, que s'ils n'avoient jamais été, & il faut avoir recours au droit des gens primitif, ou positif, qui constamment n'admettent point cette forte de a L. liprescription, ou plutôt, usurpation de la Mer. Car bertas. ff. de ftaaujourd' buy l'usage des eaux n'est pas moins commun tu hom. qu'il étoit au commencement du monde. D'ailleurs 6. libertas, Inft. c'est un principe du droit naturel & divin dene pas de jure perf. 1. 1. faire à autruy, ce que nous ne voulons pas qu'on nous faffe. Ainfila navigation ne pouvant nuire qu'à ce-& 2. ff lui qui navige, il est fort juste qu'elle ne puisse & de homine. ne doive être interdite à personne, autrement la nalib. exh. ture qui est libre en tout ce qui la concerne, & qui leg. 1. 6 n'est pas nuisible à elle même empécheroit la liberté de quz oneranceux qui usent de la navigation, & blefferoit le preda ff. cepte dont nous venons de parler. Va principalement quar. rer. act. non que tout ce qui n'est point expressement deffendu , dat. I. fi doit être permis. 2 Non seulement il est contre le. quando. droit naturel d'empécher la navigation, mais de 6 illud. plus nous sommes obligez de faire tout le contraire, verb. aftrinc'est à dire de la faciliter autant que nous le pouvons. gendos. Sans nous faire de prejudice. Après avoir confir-C. de mé ce qu'il vient de dire par plusieurs autoriinoffic. teft. L. tez divines & humaines, il ajoute. b Nous vonec non 6. quod yons encore par ce qui vient d'être dit combien est sufeis. ff. ex pecte l'opinion de Jeannes Faber , d'Angelus , de quib. Balde, & de Franciscus Balbus, qui estiment qu'encaufcore que les lieux Communs par le droit des gens, ne major. bl. super puissent être acquis par prescription, ils peuvent neantmoins être acquis par contume. Co qui eft ftatuas. C. de te- absolument faux. Cette contume est obscure, destituée de toutes les lumieres de la raison, & c Contra impose la loy aux mots, & non aux choses mêmes. leg. 2. cumvulgais. C. des Portugais, des Venitiens, des Genois, &c. camm. le droit de la navigation , & de l'empêcher aux aude leg. tres,

tres, ne leur est non plus acquis par Coatume, que par prescription. d La raison est egale de part & d L. ild'autre. Car comme par les raifons de droit que nous lud. f. avons rapportées cela seroit contre l'equité naturelle, adl. A & me causeroit que de la perte, sans causer aucune utilité, auffi ne peut-il être introduit par une loy tacite, telle qu'est la Coutume e non plus que par une ec Eris loy expresse, telle qu'est la prescription. Et ne pour- lex. 4. toyexpreye, teneque in proposition and deviendroit plus dist. 1. in infle de jour en jour. Il fait voir ensuitte, que & f. f. de legib. par la premiere occupation des terres, un peu- l. de ple peut avoir le droit de chaffer fur fon fonds, quib. & de pêcher dans son fleuve; & qu'après que cum seq. ces droits ont été distraits de la Communauté ; gib.c. & ont pû fouffrir une application, ou occupa- in de tion particuliere, ils ont pu être prescripts par praser. une possession immemoriale, comme par un tacite consentement du peuple. Ce qui arrive par la voye de la prescription, & non de la Coûtume, puis que la condition de l'acquereur feul devient meilleure, & celle des autres piro qu'elle n'étoit auparavant. Enfin après avoir établi trois circonstances necessaires pour acquerir le droit de pêcher dans un fleuve par prescription , & privativement à tout autre, il ajoute encore. Pour ce qui est de la Mer ces trois conditions ne suffiroient pas pour y acquerir un droit; la raison de la disserence entre la Mer d'une part , la terre & les fleuves d'autre , c'est que dans le premier cas, qui concerne la Mer, le droit pramitif des gens est demeuré en son entier, comme il étoit autrefois, & commeil a toujours été jusqu'à aujourd'huy, qu'il n'a jamais été separé de la Communauté, & qu'iln'en a jamais été fait d'application à une, on à plusieurs personnes particulieres & dans le

Per tot. le dernier cas, qui concerne la terre, & les fleuves, titul. ff. il en est autrement , comme nous avons dit. Caril est ne quid certain que si plusieurs chassent sur une terre, ou pein ftum. chent dans un fleuve, la terre peut être facilement épuisée de bêtes , & le fleuve de poissons : ce qui L. Scio n'arrive point dans la Mer. La navigation sur les ₩. de fleuves peut être troublée, & empéchée par les edifiminor. ces, ce qui ne peut arriver à la navigation sur Mer. Vafq. lib. 1, de Les aqueducs peuvent desécher les fleuves, & non fuc. selo. la Mer. f Ainfi les Chofes ne font pas egales. Cap. 7. faut pas objecter ce que nous avons dit cy devant que l'ufage des eaux des fleuves, & des fonteines, est commun à tout le monde : Car il faut l'entendre de h All. Balbum l'usage pour boire, ou pour d autres semblables nede cessitez qui ne font point, ou tres peu de prejudice aux præfer. 5. in pr. proprietaires du fleuve, ou à ceux qui y ont quelque in qu. droit ; & Et ce qui eft d'une fi petite confequence n'enzı. illitre point en confideration. Il est encore important us. s. pour notre fentiment que ce qui est injuste ne se peut quaft. or Gl. prescrire par quelque temps que ce soit, & c'est pour in cap. cela qu'une loy injustene se prescrit jamais , & n'est inter cætera. 16. point rectifiée par le temps. Enfin les choses imprescriptibles par la disposition des loix, ne peuvent être Alph. de Caftr. de prescrites même par l'espace de mille ans. Ce qu'il poteft. fortifie par les temoignages d'un grand nomleg. bre de Docteurs. h Il n'y a personne qui ne pœn. voye presentement qu'une usurpation, quelque lib. 2. c. long-temps qu'elle foit continuée, n'est point 14. Balin fine. capable d'interrompre, ny d'empêcher l'usage & ibi d'une chose Commune. A quoy il faut ajoûter Ang. in que l'autorité de ceux qui sont d'un sentiment 1.omnes. C. contraire, ne touche aucunement notre quef-Car ils parlent de la Mer Mediterranée, de præfer. & nous, de l'Ocean; Eux d'un Golfe, & 40. anunous d'une vaste Mer : Ce qui fait une grande ěcc. diffe-

difference par rapport à l'occupation : Et ceux auxquels ils accordent la prescription possedent les Rivages de ces Mers, comme les Venitiens, & les Genois; ce qu'on ne peut dire des Portugais à l'égard des Indes. De plus fi le temps pouvoit servir pour les choses publiques, ou qui appartiennent à une nation, comme quelques uns l'estiment, il faudroit trois conditions, i qui ne s'y rencontrent pas. Premiere-id-loc, ment tous conviennent que pour prescrire ce n. 38. droit il faut l'avoir exercé, non seulement pendant un long-temps, mais pendant un temps Immemorial. 20. que pendant tout ce temps, aul autre ne l'ait exercé, si ce n'a été par permission, ou clandestinement. 30. qu'il s'oppofe à l'entreprise de ceux qui veulent l'exercer au vû & fû de ceux à qui la chose appartenoit. Il ne suffiroit pas même, suivant le sentiment des Docteurs de l'avoir toujours exercé, & d'avoir toujours empêché quelques uns de l'exercer, s'il y en a d'autres qui l'ayent exercé librement. Il faut que toutes ces conditions se rencontrent ensemble : La raison est que la loy s'oppose à la prescription des choses publiques, que celui qui prescrit doit user de ce droit comme lui appartenant, & non pas comme d'un droit commun; Et que sa possession ne doit point avoir été interrompue. Il ne suffit pas toujours que le temps immemorial requis pour la prescription, soit d'un siecle entier, comme l'enscignent les meilleurs interpretes ; il faut que la tradition en soit parvenue de nos Ancêtres jusques à nous, & qu'il n'y ait perfonne vivante qui ait vil, ny oui le contraire.
En 1470, du temps du Roi Jean II. kles Poriusl. 1.

Tome 111.

X tugais

tugais penetrerent l'Ocean sur les côtes d'Affrique. 20. ans après sous le Regne d'Emanuel, ils passerent le Cap de Bonne-Esperance, & long-temps après gagnerent jusqu'à Malacca, & aux Isles plus éloignées, où les Hollandois commencerent à aborder en 1595, constamment avant l'expiration des 100. ans. cet intervalle d'autres nations ont encore interrompu leur possession, & par ce moyen empêché la prescription. En 1519. les Castillans, les François, & les Anglois sont allez jusques aux Moluques. Enfin les habitans des Côtes d'Affrique & d'Afie ont perpetuellement conservé l'usage des Mers voifines par la Navigation, & par la pêche, fans que les Portugais les en ayent jamais empêchez. Il faut donc concluré que les Portugais n'ont aucun droit d'interdire à quelque autre nation que ce foit, la navigation aux Indes.

# CHAPITRE VIII.

Que le commerce est libre par le droit des gens entre quelques peuples, & quelques personnes que ce soit.

I les Portugais disent que le droit de nego-Tier avec les Indiens leur appartient privavide c. tivement à toute autre Nation, on les refutera par les mêmes argumens, qu'il faut rer. l. ex hociure prendre en peu de mots, & en faire l'appli-5. d. de cation. Par le droit des Gens tous les homiust. & iure & mes ont la liberté de negocier entr'eux, & ibi Barpersonne ne peut les en priver 2. Quoi que le tol. partapartage des biens ait rendu le commerce necessaire, il a pourtant une origine plus ancienne; Car Aristote a fort bien dit que le b 1.1. de negoce qui se faisoit par échange, suppleoit à repub. ce que la nature refusoit, afin que chacun eut c.9. ce quilui étoit necessaire. Il faut donc qu'il foit commun par le droit des gens, non feulement privativement, mais positivement, ou affirmativement c; ce qui est dudroit des gens c vide privativement, étant sujet au changement, Covar. & non ce qui l'est positivement. On pourra inc. mieux entendre cela parce qui suit. La natu-tum. re avoit donné tout à tous. Mais un même 9:8. pais ne pouvant pas produire tout ce qui est necessaire pour la vie, il falloit que les hommes passassent d'un lieu en un autre pour trouver ce qui leur manquoit. Il ne se faisoit pas encore d'échange; chacun indifferemment appliquoit à son usage ce qu'il trouvoit lui être propre, fans que personne l'en empêchât; à peu près comme on dit que les habitans de la Chine en usoient autrefois, laissant à la liberté d'un chacun de prendre ce qui lui étoit necessaire d. Mais du moment que les choses d Pommobiliaires eurent été divifées & appropriées ponà chacun en particulier, de la maniere que nous 1, 3, l'avons expliqué, on inventa l'échange, par le moven de laquelle, ce qui manquoit aux uns, étoit supplée par les autres. Ainsi les necesfitez de la vie, ont fait naître le commerce, comme Pline l'a prouvée. Mais après que e Leg. r. les terres eurent été partagées en differens do-ff. de maines, & que la communauté fut bannie en contrahtous lieux , le Commerce devint necessaire non 33. c. 1. seulement entre les hommes éloignez les uns

des autres, mais aussi entre voisins. Pour le f d. l. r. faire plus facilement on inventa la monnove. Arift. dont le mot latin vient d'un terme Grec qui lib. s. fignifie, loy, parce que la monnoye est d'inde morib. c. 8. stitution civiles. Ainsi la source de tous les con-& lib. 1. tracts en general, est la nature même, mais de rep. les manieres de contracter, & le prix sont C. 9. d'institution 8: ce que les plus anciens interg Jus naturale prêtes du droit n'ont pas affez bien diftingué. dift. r. Cependant ils conviennent tous que la pro-Arift.d. prieté, du moins des choses mobiliaires, pro-C. 9. vient du droit primitif des gens, aus bien h Caftr. que tous les contracts où les choses dont on ex Cyno negocie sont échangées sans intervention de & aliis in d. l. 5, prix h. Les Philosophes i distinguent de deux ff. d. fortes de trafic des choses mobiliaires: Le iuft. & commerce en gros entre personnes éloignées, jax. n. k & le commerce en derail dans les marchez. 20. & 28. & dans les boutiques, entre les habitans du i Plato même lieu. Aristore l'divise le Commerce Sophientre personnes éloignées en celui qui se faitpar fta. Terre & celui qui le fait par Mer. Le Commerk Plato ce en gros est plus honnête, que le commerce en Lib. de ICP. 2. detail : & le commerce en gros qui se fait sur qui loc mer, est le plus avantageux, comme procucit. in l. rant une plus grande abondance de toutes choz. ff. de nund. .. fes m. C'est pour cela qu'Ulpiendit que l'exer-1 Arift. cice de la navigation appartient au corps de la 1. 1. de Republique; ce qui est disserent pour le comrepub.c. merce en detail dont l'usage libre est absolu-11. ment necessaire pour la vie. Car selon Aristom Cic. te , " l'échange de toutes choses apris son origine de la off. I. Arift-1. nature même , les uns ayant ce qui lem : fi neceffaire , 1. de rep. & les autres ne l'ayant pas. Et Senegue o dit que par le droit des gens il eft permis de rependre ce que n d.lol'on co. o d. benef. cap. 8.

Pon ancheté. Ainfi la liberté du commerce est du droit primitif des gens, qui a une caufe naturelle & perpetuelle: partant on ne peut l'interdire à perfonne; & fi on le pouvoit, ce feroit feulement d'un commun confentement de toutes les Nations, rant s'en faut qu'une feule nation foit en droit d'empêcher deux autres nations de trafiquer enfemble.

## CHAPITRE IX.

Que le Commerce des Indes n'appartient point aux Portugais à tître d'occupation.

A découverte, nil'occupation n'ont point de lieu dans les cas dont il s'agit; Le droit de trafiquer n'ayant rien de corporel qui puifse être apprehendé. Et il ne serviroit de rien aux Portugais, quand on supposeroit, ce qui est tres faux, qu'ils auroient les premiers trafiqué avec les Indiens. Car comme d'abord les peuples sont allez, & ont trafiqué en des lieux differens, il faut de necessité que quelques uns ayent commencé en chaque endroit, & cependant il est très certain qu'ils n'ont point acquis plus de droit que les autres. De forte que si les Portugais reclamoient le droit de negotier avec les Indiens à l'exclusion des autres, ce ne pourroit être, que comme une servitude en consequence d'une concession expresse, ou d'une concession tacite qui est la prescription, & non autrement.

\* X 3

CHA-

### CHAPITRE X. .

Que le Commerce des Indes n'appartient point aux Portugais à tître de donation du Pape.

DErsonne ne leur a accordé ce droit à l'exclu-I fion des autres, fi ce n'est le Pape, qui n'a pù le faire : personne ne pouvant donner ce qui arg. cap. ne lui appartient point. Or, à moins que le 3. & c. 6. Pape ne soit Seigneur temporel de tout le monde, ce que les plus sages lui contestent, il ne peut pas se dire Maître du droit general du Commerce : sur tout le commerce n'étant que pour le profit temporel, & non pour le spirituel, hors duquel la puissance du Pape cesfe entierement, comme tout le monde en convient. Au reste si le Pape vouloit donner ce droit aux Portugais, & en priver toutes les autres Nations, ils feroit une double injustice. Premierement aux Indiens, qui étant hors de l'Eglise ne sont en rien soumis à la puissance du Pape: ainsi le Pape n'ayant pû leur ôter ce qui leur appartient, il n'a pû aussi leur ôter le droit qu'ils ont de negotier avec telles Nations & telles personnes qu'il leur plaît. En second lieu, à tous les autres peuples Chrêtiens, & non Chrêtiens, qu'il n'a pû priver de ce droit, fans en dire la cause. De plus nous avons fait voir par raisons, & par autoritez, que les Princes temporels ne peuvent pas interdire la liberté du commerce dans l'étendue de leur domination : Et que l'autorité du Pape ne peut rien .

# DE LA MER. 479

rien contre le droit de la nature, & contre le droit primitif des gens, d'où cette liberté tire son origine.

### CHAPITRE. XI.

Que le Commerce des Indes n'appartient point à tître de prescription, ou de contume.

R Estela prescription, ou la coûtume a. Mais a vide nous avons prouve avec Vasquius que ni argul'une ni l'autre ne peut avoir lieu entre des menra nations independantes, ni entre les Princes de differens peuples, ni contre ce qui est introduit par ledroit naturel, ou le droit primitif des gens. Le droit du commerce, qui n'est point susceptible de proprieté, ne peut devenir propre à aucune nation, ni à aucun particulier par quelque temps que ce foit: Et comme il ne peut y avoir de titre, ni de bonne foy, la prescription, selon les constitutions Canoniques, ne feroit plus un droit, mais une injuste usurpation. L'apparence de possession du Commerce n'est point fondée sur un droit de proprieté, mais sur un droit commun à tous les hommes: Au contraire si quelques nations ont negligé le Commerce des Indes, elles ne l'ont point fait en confideration des Porfugais; mais parce qu'elles n'ont pas crû jufqu'à present qu'il leur fut avantageux, & quandils croiront y trouver leur profit, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils n'ont pas voulu faire plûtôt. C'est une regle certaine en-

b Gloff. seignée par les Docteurs b, que les choses qui sont & Bart in 1. 2 ff. purement arbitraires, & de simple faculté, c'està-dire qui ne se font point en vertu d'un droit parde via publ. ticulier, mais par un droit commun à tous les bom-Baib-in mes, ne s'acquierent point par prescription, ou par 4. par 5. coûtume, fut-elle de 1000. ans. Ce qui a lieu par. affirmativement & negativement, comme prine. ou. I. l'enseigne Vasquius. Car je ne suis point obli-Panorm. gé de faire ce que je Fais librement, & si je ne in c. ex le fais pas, je n'ay pas moins la liberté de le parte Aitens. faire : se peut-il rien de plus absurde que nous de conf. perdions la liberté, ou le droit de contracter rræben. Doct in avec quelqu'un quand l'occasion s'en presen-1. 41. ff. te, fous pretexte que nous n'avons pas toujours de seq. contracté avec lui? autrement, dit fort bien poff. &c , alleg per le même Vasquius, ce qui a été fait librement, Covar. sembleroit fait par necessité. De sorte que in c. pof. quand les Portugais prouveroient la contrainfeffor. te, ce qu'ils ne font pas, elle ne leur serviroit pane 2. de rien, puisqu'elle seroit contre le droit na-6.4.in 6. contt. turel, & nuifible à tout le genre humain c. ulu freq. D'ailleurs cette contrainte devroit avoir du-C. 4. n. 10.8. ré pendant un temps immemorial, dont les 12. đ. n. Portugais ne peuvent pas se vamer, puisqu'il n'y a pas encore cent ans que les Venitiens avoient c Vafo. presque tout le commerce des Indes d. d. loco. droit une contrainte sans resistance e: Mais les n. 11. François, les Anglois & les autres y ont resid Guic. sté: Et la contrainte contre quelqu'un en parl. 10. ticulier, & non contre tous fans exception, kiftor. e Vides. feroit inutile, un seul qui n'est point contraint c 7 lub confervant la possession de la liberté commufinein. ne. Or les Arabes & les Chinois depuis quelques fiecles jusques à present, ont perpetuellement negocié avec les Indiens.

CHA-

### CHAPITRE XII.

Que les Portugais ne sont appuyez sur aucune raison d'équité, pour empêcher aux autres le Commerce des Indes.

E que nous avons dit fait assez connoître a Vasq. Cont. il-l'avidité insatiable de ceux qui pour exclu- lust. c. re les autres de participer au profit, & pour 10.11.10. étouffer les remords de leur conscience, se vict. p. fervent de raisonnemens convaincus de fausse- 1. de Inté par les plus fameux Docteurs des Espagnols n. 3. 1. interessez en la même cause 2. Ils disent tous un- 27.5. animement, que ceux qui usurpent le commer-rei vinde ce des Indes se servent de pretextes injustes, que l. 55 de les Theologiens n'auroient pas approuvez, s'ils reg jules avoient examinez serieusement. Se peut il ris l. 13-conçevoir une plainte plus injuste que celle fraud. des Portugais, qu'ils ontépuisé tout leur pro- cred l. fit pour conserver leur droit contre ceux qui 24- 9vouloient s'y opposer; c'est une Maxime certaine , que celui qui ufe de fon droit , necommet ni inf. I. dol, ni frande, & n'est point reputé faire tort à 151 de autrui. Ce qui est vray sur tout quand on en Bart in use, sans nul dessein de nuire à personne, mais l. 1. n. 5. seulement pour sa propre utilité. Car on doit ft de regarder la fin principale d'une action, & non flum. pas les suites qui en peuvent arriver par acci- 1. 10. de dent, & par des causes exterieures. A pro-servic I. prement parler celui qui use de son droit ne fait 1. \$ 12. point de tort, lors qu'il empêche seulement la aq. plucontinuation d'un profit, comme l'enfeigne b vide Ulpienb, de même que celui qui en élevant fa vafq.

X S

fr. cap. 4. n. 3. & legg. 1. 26. de damno inf.

cont. usu maison bouche les vuës de son voisin, n'est point reputé faire tort à son voisin; mais seulement lui ôter une commodité dont il vouloit bien le laisser jouir auparavant : Etant tout à fait conforme à l'équité naturelle, & au droit

e Valq. d. loco.

même le plus étoit, que chacun s'éjouisse d'un profit qui est commun, & exposé au premier occupant, plûtôt que celui qui en jouissoit auparavant c. Un artifan auroit-il raifon de fe plaindre qu'un autre artifan de fa même profession, lui ôte son profit? La cause des Hollandois est beaucoup plusjuste, puis qu'à cet égard leur interêr que les Portugais veulent detruire est joint avec celui de tout le genre humain d. L'on ne peut dire que cela se fasse par un motif

d Ib. aum. s.

de jalousie, comme Vasquius le preuve en un cas semblable : Car il faut necessairement, ou abolir entierement cette liberté, ou convenir que l'on en peut user à l'envi l'un de l'autre. par une très louable émulation : Selon ce que dit Hefiode, que c'est une beureuse & noble contestation entre les hommes. Par exemple, dit-il, si quelqu'un par un motif de pieté vendoit son ble à meilleur marché que les autres qui fe prevalent de la disette pour s'enrichir, il est certain que par ce moyen il diminue leur profit. Nous ne le nions pas, mais il le diminue pour le bien commun, de la Nation pressée par la famine : Et il seroit à souhaiter que les revenus des Princes & des Tyrans fussent diminuez de la même maniere. Qu'y a-t-il donc de plus injuste que la pretention des Espagnols, de vouloir se rendre tout le monde tributaire, & de vouloir interdire la liberté de vendre & d'acheter que par leur permission ?

de mocC'est justement que l'on a par tout de l'horreur nop.

pour

pour ces monopoleurs, ceux qui cachent leur blé f Cajet. pendant la difette pour le vendre plus cher f, ad fum. & on les punit severement comme des pestes Thom. publiques, parce qu'ils contreviennent à l'in-2.2.9. tention de la nature, qui se rend seconde pour quodad le bien commun de tous les hommes g. Le tertium. negoce n'a point été établi pour l'usage de g Arist. quelques uns en particulier, mais pour sup- i. de rep, pleer aux necessitez des autres, en conservant c. 9. la juste recompensede ceux qui s'exposent à la peine, & au peril du transport des marchandises. Ce qui est à charge & pernicieux à une Republique qui n'est qu'une societé de peu de personnes, sera-t-irplus supportable dans la societé de tout le genre humain, que les Espagnols fassent de tout le monde un lieu de Monopole ? S. Ambroise declame contre ceux qui ferment les Mersh, S. Augustin, contre ceux hs. Hex. qui bouchent les chemins publics, & Gregoi- 4.944. re de Nazianze i contre ceux qui s'affocient sup. pour acheter, & envahir les marchandifes, Num. afin de tirer un profit excessif de la necessité i In fundes autres : ou comme il le dit fort éloquem- Bafilit, ment , qui font trafic du besoin d'autrui. La divine sapience devoue à la fureur publique celui qui detient le froment. Que les Portugais s'écrient tant qu'ils voudront, vous voulez diminuer nôtre profit, les Hollandois repondront, non, mais nous veillons au nôtre: vous fachez vous de ce que nous avons part aux vents, & à la mer? qui vous a promis que vous en seriez toujours les Maîtres ? Il vous en reste autant que ce dont nous nous contentons.

X 6 CHA.

## CHAPITRE XIII.

Queles Hollandois doivent conserver le Commerce des Indes soit par la Paix, soit par la Trêve, soit par la guerre.

A liberté du commerce nous étant commune avec les autres Nations, selon les regles du droit, & de l'équité; il-s'ensuit que nous la devons conserver toute entiere, soit que nous fassions la Paix, ou une trêve, soit que nous continuyons la guerre avec les Espagnols. Pour ce qui est de la Paix, on sçait qu'il y en a de deux fortes : ou elle est faite entre personnes égales, & sous des conditions égales: ou entre deux nations inegales, dont l'une fait la loy à l'autre a. L'une est avec des hommes libres & independahs: L'autre avec des Esprits rampans, & accoutumez à la servitude. qui fair dire à Domosthene dans son oraison de la liberté des Rhodiens, que ceux qui veulent être libres , doivent fuir toutes les conditions qui leur imposent la loy, comme tendant à les reduire en servitude. Tels font ceux auxquels ont retranche une partie de leurs droits, selon la definition d'Isocrates qui appelle cette sorte d'empire & de superiorité, le retranchement du droit d'autrui, S'il faut entreprendre la guerre, pour parvenir à une paix qui remette chacun dans ses droits . b Off. 1. suivant la pensée de Ciceron b, certainement la paix doit être appellée une liberté tranquille, & non pas un traité qui reduit à la servitude. Et puisqu'au jugement de plusieurs

cydides. Tiocrat. des.

Philosophes & Theologiens c la justice & la c Polus Paix different beaucoup plus de nom, qu'en la aoud chose même, il faut qu'une Paix ne soit pas stob. de telle quelle; mais une union bien ordonnée, & just. bien affermie. Si l'on fait seulement une Trê-Alex. ve, on comprend affez par la nature de ce trai-Strom. té, qu'il faut que toutes choses demeurent en 4. Auétat, & que pendant la suspension la condi-de civit. tion des uns & des autres ne doit pas être pire qu'elle étoit auparavant : si l'injustice de nos ennemis nous engage à soutenir la guerre, l'équité de nôtre cause nous doit presque assurer d'un heureux fuccés; tous prennent les armes pour repousser l'injure faite à la societé du genre humain, & non pas pour favoriser l'avidité d'une d Donation en particulier d. Ce que l'Empereur Ale-mosthexandre a exprimé en d'aurres termes. L'aggref-nes. fion de celui qui a fait l'injure, est tout à fait odieuse; mais lors qu'on prend les Armes pour repousser un aggresseur, comme la bonne cause est toujours accompagnée de la confiance, & s'agistant de vanger, & non de faire une injure, ondoit peu douter de la Victoire. Ainsi, nation invincible, ne vous lassez pas, combattez courageusement non seulement pour vôtre liberté; mais pour celle de tout le genre humain. Ne crains point une flotte nombreuse que la mer ne porte qu'avec regret; la bonne cause anime les Soldats, & la mauvaise leur abbat le courage. Si elle n'est pas juste la honte leur fait tomber les armes des mains.

Nec'te quod classis centenis renigat alis Terreat (invito labitur illa maxi.) Quadve vehunt prore centaurica saxa minantes, Tigna cava & pictos experiase metus.

X 7 Fran-

Frangit & attollit vires in milite caufa , pert. lib. Qua nife justa subest, excutit arma pudor, e f vid. c. Si l'on peut avec justice faire la guerre à ceux qui refusent un passage sur leurs terres, à condig 1. r. ff. tion de ne leur faire aucun dommage, comme l'estiment S. Augustin f , & plusieurs autres ; flum combien sera-t-il plus juste de la faire à ceux pub. nav. qui empêchent l'usage de la Mer qui par le liceat. droit de la nature est commun à tous les homh Gl. mes? Si on l'a faite contre des peuples qui ont ibid. i 1. 1. in interdit le commerce dans leur propre pais ; ne pr. ff. de sera-t-il pas permis de la faire à ceux qui empêchent le Commerce dans un Pais où ils k 1. ead. n'ont rien, & entre des nations sur lesquelles 5.17. ils n'ont aucun Empire. Si cette affaire étoit 1 2.6.9. portée en jugement, on ne douteroit pas d'une ff ne sentence pareille à l'Edit du Præteur 8 qui déquid in loco fendoit d'empêcher la navigation dans les fleuves pub. 1publics & la decharge des vaisseaux sur les rives; 13.6 f. &1.24. Les interprêtes h, & le droit i même accorft.de in-dant l'interdit prohibitoire contre ceux qui jur. Sil. in verbo empêchent la Navigation fur Mer k, comme restitutio contre ceux qui l'empêchent sur les sleuves puparte 3. blics. Ulpien ajoûte que celui auquel on fub fiveut empêcher la Navigation sur Mer, de nem all. vendre, ou de se servir de ce qui lui appar-Getar. Oldratient, a l'action en injure 1. Les Theolodum & giens, & ceux qui traittent des cas de con-Archid. science, enseignent que celui qui empêche quelargum. qu'un de vendre, ou d'acheter, qui prefere 1. 2. ff. ad leg. son utilité particuliere à celle du public, ou Tul. de apporte quelque empêchement à ce qui est de annona droit commun, est sujet à restitution, à l'ar-&l. 6. de extrabitrage d'un juge équitable. Sur ces principes ordin. le juge équitable accorderoit aux Hollandois crim. & ibi glot. la

la pleine liberté du commerce, défendroit aux Portugais & à tous autres qui troublent cette liberté, d'y former aucun obstacle à l'avenir, & les condamneroit à une restitution proportionnée au dommage qu'ils ont fait. Or ce qu'on ne peut obtenir par les voyes ordinaires de la justice, il faut tacher de l'obtenir par la force des Armes. S. Augustin m dit que l'inju- m De Sice du Parti contraire rend la guerre legitime. pub 4. Comme il y a,dit Ciceron n, deux manieres de com- n Off. 1. battre, l'une par la dispute, l'autre par la force, Var. 1. il faut avoir recours à la derniere, quand on ne peut 17. pas se servir de la premiere. Le Roi Theodoric a decidé de même, qu'il faut avoir recours aux armes, quand il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir la justice de son Ennemi. Mais pour approcher de plus près de nôtre sujet , Pomponius o dit qu'il faut of. de repousser même par la force celui qui veut acq. rer. usurper une chose commune au prejudice des dom. autres. Les Theologiens enseignent aussi, que Henrich. comme on peut justement faire la guerre pour debello conserver ce qui appartient à chacun en par-juste ticulier, on la peut entreprendre avec la mê- prop. 9. me justice pour conserver l'usage des choses qui font communes par le droit de la nature. C'est pourquoi l'on peut user des voves de fait contre ceux qui occupent les passages, & empêchent le transport des marchandises, sans qu'on foit obligé d'avoir recours à l'autorité publique. Il ne faut donc pas apprehender que Dieu favorise de sa protection ceux qui violent le droit de la nature, qu'il a lui-même institué, & qu'il ne vange pas ceux qui combattent pour le bien de tout le genre humain, plus que pour leur interêt particulier.

Com-

Comme plusieurs Lettres du Roi d'Espagne nous sont tombées entre les mains, par lesquelles on découvre manisestement ses intentions, & celles des Portugais, s'ai cru qu'il étoit à propos d'en insèrer ici deux seulement qui regardent nôtre sujet.

Mr. Martin Alphonse de Castro, nôtre Viceroi, Salut. Vous recevrez avec cette Lettre, un Edit que nous avons fait imprimer, par lequel, pour les causes que vous y trou-verez exprimées, & pour d'autres utiles au bien de nos affaires, nous défendons tout commerce aux étrangers tant dans les Indes, que dans les autres contrées au delà de la Mer. Et comme cette affaire est très importante, & doit être menagée avec beaucoup de soin & d'industrie, nous vous commandons, qu'aussi tôt que vous aurez receu cet Edit, vous le fasfiez publier dans toutes les places, & dans toutes les parties de cet Empire, que vous en executiez le contenu sans exception d'aucune personne de quelque qualité, age, & condition qu'elle foit, & que vous procediez fans aucun delai ni excuse à l'accomplissement de nos ordres par voye de fimple execution fans fouffrir aucun empêchement, appellation, ni plainte de quelque nature & qualité que ce foit. Nous vous ordonnons de le faire executer par les Officiers auxquels la connoissance & l'execution en appartient, & de leur faire savoir que ceux qui n'obeiront pas, seront punis par la privation de leurs Charges. Et parce que nous avons été informez que plusieurs étrangers de nations differentes sejournent dans ces pais là, comme Italiens, François, Allemans, Hollandois, dont la plus grande partie, à ce que nous apprenons, y sont entrez par la Perse, & par les terres de l'Empire du Turc, & non par ce Royautne, à l'occasion desquels l'execution rigoureuse du present Edit pourra faire naître plusieurs difficultez, s'ils se refugioient chez les Maures nos Ennemis, les instruiroient de l'état de nos forces, & des moyens de nous nuire; nous voulons que vous executiez cet Edit selon que le temps & l'état des choses le pourront permettre, & que par vôtre prudence vous évitiez ces difficultez, prenant soin de tenir ces étrangers en vôtre pouvoir, & de les garder si bien qu'ils ne puissent rien attenter contre nôtre autorité; afin que nous recueillions les avantages que nous nous sommes proposez par cet Edit. Ecrit à Lisbonne le 28. Novembre 1606. la suscription à Mr. Martin Alphonse de Castro Confeiller de S. M. & son Vice-Roi dans les Indes.

A nôtre Vice-Roi Salur. Quoi que je sois assuré que par vôtre presence, & par les sorces que vous avez en ces parties Meridionales, les Hollandois Rebelles, & les habitans du pais qui les reçoivent, seront fi bien châtiez, que les uns ni les autres n'oseront plus rien entreprendre de semblable à l'avenir; cependant pour plus grande surete, il est à propos que quand vous retournerez à Goa vous laissiez une bonne stotte dans ces Mers sous le Comune tout et le la company de la

man-

#### 486 DE LA LIBERTE

mandement d'André Furtado de Mendosa, ou de quelque autre que vous en trouverez le plus capable, nous consant sur votre assection envers nous, que vous ne feriez rien en cela qui ne soit pour le bien de nos assaires. Ecrites à Madrid le 27. Janvier 1607. La suscription à Mr. Martin Alphonse de Castro Conseillet de S. M. & son Vice-Roi dans les Indes.



TRAI-

# TRAITE DE L'EQUITÉ, DE L'INDULGENCE, ET DE LA FACILITE;

AR

## HUGO GROTIUS,

QUE

Nicolas Blanchard de Leyden, a tiré des Memoires de l'Auteur.





# TRAITE

DE L'EQUITE, DE L'INDULGENCE, ET DE LA FACILITE;

PAR

### HUGO GROTIUS,

QUE

Nicolas Blanchard de Leyden, a tiré des Memoires de l'Auteur.

#### CHAPITRE I.

De l'Equité.

Omme l'Equité, l'Indulgence, & la facilité femblent contraires à la Justice univerfelle, qui confiste en l'observation des loix, il est necessaire qu'un jurisconsulte sache en

faire qu'un Jurisconsulte sache en quoy elles conviennent, & en quoy elles different. Pour

Pour commencer par l'Equité, & eviter la confusion des noms, il faut savoir, que le mot de l'Equité se prend quelque fois pour le droit en general : Comme dans la definition de la Jurisprudence, l'art de connoître ce qui est bon & equitable, c'est à dire ce qui est bon, & droit. Quelque fois il se prend pour le droit naturel en particulier : Comme quand Ciceron dit que le droit en general est composé des loix, des Coutumes, & de l'Equité, c'est à dire du droit naturel proprement dit. Et ailleurs il definit l'equité, ce que la loy ne decide point exactement, mais qu'elle laisse à l'arbitrage du Juge. Quelque fois aussi pour le droit Civil qui approche le plus prés du droit naturel; à la difference de celui qui en est le plus éloigné: Comme le droit du Preteur, & quelques interpretations du droit.

Mais l'équité en fa propre fignification est une vertu de la volonté, qui corrige la loi dans les cas où elle defaut à cause de son univer-

falité.

b Unde trenes. Et parce qu'il y a pinneurs choise acquitas inegales, & que la loi est toujours la même : à Gracis il a fallu necessaria dicitar donnât à chacune des choses inegales, son égalité b, ou ce qu'i lui convient.

4. C'est une habitude de la volonte, & non de l'entendement. Car les Grecs expriment la vertu de l'entendement, c'est-à-dire ce qui est équita-

équitable par un terme e, qui fignifie l'art de la proconnoître ce qui est équitable, & qui fera- facture, porte à l'équité, comme la Jurisprudence facquiporte à la justice. Autre chose est de connoître ce qui est équitable, ce qui est la vertu de l'entendement; & faire ce qui est équitable, ce qui est une vertu, ou habitude de la volonté.

Que cette vertu soit necessaire, il est facile de l'inferer de ce que l'esprit humain, vaste & changeant comme il est, ne peut être conduit à la fin, ou la nature le dirige, que par les regles de l'art, tirées des principes de la nature même. Mais ces regles établies pour reprimer la licence des hommes, devant necessairement être finies, & les cas qui resultent des actions, & des choses mêmes, étant infinies, il arrive fouvent des cas, auxquels ces regles ne conviennent point. Alors il a fallu ne pas fuivre la regle, mais l'esprit & l'intention de celui qui a fait la regle, & se conduire par les principes de la nature. Il falloit avoir recours à ces principes de la nature pour suppléer par ce qui est infini, au defaut de ce qui est fini. Le fini ne pouvant pas être une regle parfaite de l'infini. A quoi se rapporte ce que les Philosophes, & les Jurisconsultes ont dit que les loix s'adaptent, non à ce qui ne peut jamais arriver, mais à ce qui arrive le plus fouvent.

Le termede loi, qui est l'objet de l'équité, doir être pris dans toute son étendué, non seulement pour les constitutions civiles, mais aussi pour celles du droit des gens, & du droit naturel, lesquelles quoi que non écrites, ne laiffent

7.

fent pas de se concevoir aisément. Par exemple celle-ci, il faut rendre le depôt, ne doit pas avoir lieu lors qu'un furieux demande la restitution de son épée, qu'il a mise en depôt.

Nous y comprenons aussi ce que Dieu a défendu, ou commandé dans des occasions extraordinaires. Parce que ce defaut, que l'équité corrige, ne vient pas toujours de la faute du legislateur, quoi que cela se rencontre assez souvent dans les loix humaines, mais du defaut de la matiere qui étant infinie, n'est pas susceptible d'une regle finie. C'est pourquoi on peut suppléer aux loix de Dieu, par la connoissance des principes de la nature, que Dieu même a imprimée. Quand on dit, par exemple, tu ne tueras point, nous supplérons austi-tôt, si ce n'est pour défendre sa vie, où par une punition publique.

Mais les premiers principes de la nature, & les loix qui commandent la vertu, & ne défendent que le vice, ne sont point sujettes à cette regle d'équité. Car les loix qui suppléent doivent être plus excellentes que celles auxquelles on supplée; or les premiers principes de la nature font les plus excellentes de toutes les loix, comme par exemple, il faut aimer & fervir Dieu. Ces loix, tune commettras point adultere , tu ne deroberas point; il faut vivre faintement, honnêtement, & fobrement, ne manquent point par leur universalité, quoi que les vertus soient infinies, aussi bien que les vices.

D'ailleurs l'équité s'étend aux loix des Puisfances inferieures, des Peres, des Maris, des Maîtres fur leurs Esclaves : aux vœux, aux conventions, & aux Testaments. Ce qui se fait

fait de deux manieres. Car ou bien elle corrige les paroles & l'expression de ceux qui commandent, qui font vœu, qui contractent, où qui testent, & se regle sur l'intention qu'elle presume qu'ils ont eue. Ou bien lors que l'intention est nettement exprimée, elle restreint par une loy superieure, celle qui ordonne l'execution des commandemens, des vœux, des contracts & des Testamens. Au premier cas, fi par exemple quelqu'un à promis de se trouver à un certain lieu au jour marqué, & il survient une tempête qui l'en empêche, l'équité supplée, à ce qui defaut dans la convention : Au second cas, si quelqu'un a stipulé qu'il ne sera point tenu de sa fraude, la loy même qui ordonne que les pactions seront executées, fouffre alors une exception.

Comme l'équiré est fort frequente dans l'interpretation des loix poenales, on se trompe si l'on s'imagine, qu'en corrigeant ces loix, elle diminue toujours la peine, puisque souvent elle l'augmente. Comme s'il y a une loy qui ordonne la prescription de l'homicide par 20, ans, nous excepterons le parricide: Et l'on augmente la peine des crimes par les circonflances qui les aggravent, comme si l'on a besoin d'exemple pour arrêter un crime qui de-

vient plus frequent qu'à l'ordinaire.

Quand nous difons que l'équité corrige ce qui defaut à la loy, à cause de son universalité, nous excluons premierement les loix, qui commandent purement & fimplement ce qui est mal honnête, ou nous dessendent de faire les choses auxquelles notre devoir nous engage indifpensablement. Lors qu'on doute it la loy pri-

Tome III. Y fe

San ary Great

II.

fe en son entier, & selon l'intention du legislateur, clairement exprimée, resiste à la loy de nature, l'équité n'aura-t-elle point de lieu en ce cas? Je repons que cette loy n'étant point defectueuse par son universalité, elle doit être executée. Car quoi qu'on doute de la justice de la loy, on ne doute pourtant point, que toute douteuse qu'elle est son autorité ne doive prévaloir. La loy est dure, si l'on veut, mais elle est écrite, dit le Jurisconsulte. grands exemples, ont fouvent quelque chose d'injuste par rapport à quelques particuliers, qui est recompensé par la consideration du bien public. Mais pour les premieres, comme elles ne peuvent obliger personne, elles n'ont point besoin d'interpretation.

Cette correction se fait, non pas en ôtant toute la force de la loy, mais en declarant qu'il y a des cas où elle n'oblige point. C'est pour cela que quand les loix font contraires dans leur esprit même, l'une est necessairement abrogée par l'autre. Et lors qu'elles ne sont pas contraires dans leur intention, mais seulement dans les cas, auxquels on les veut appliquer, l'une sert necessairement d'exception à l'autre. Par exemple une loy veut que l'augure nomme fon Collegue devant le Peuple; & un autre, qu'un homme condamné ne puisse comparoitre devant le peuple : si l'Augure est condamné, la derniere loy sert d'exception à la premiere. D'où il s'ensuit que quand les loix font opposées, il y a entr'elles une telle subordination, que l'une doit ceder à l'autre : Mais il n'est pas facile de definir celle qui doit ceder. Cela dépend des principes de la nature, qui en-

fai-

feignent que la loy qui commande est plus forte que celle qui permet; celle qui deffend que celle qui commande; Que la loy penale est plus forte que celle qui n'impose aucune peine; la generale que la particuliere; celle qui ne fouffre point de retardement, que celle qui en fouffre; celle qui concerne des affaires importantes, que celle qui ne concerne que des choses legeres. De meme dans les loix divines, celles qui regardent Dieu même, sont plus fortes que celles qui regardent le prochain. Et dans les loix humaines celles qui regardent l'utilité publique font plus fortes que celles qui ne concernant que l'utilité de quelques particuliers. Ainsi la loy qui ordonne de rendre le depôt, souffre exception, lors que les biens de celui à qui appartenoit le depôt, ont été confisquez. Et la loy qui ordonne de punir de mort les crimes capitaux, se doit enrendre, à moins qu'une grande partie du peuple, ou un particulier absolument necessaire au peuple n'ait commis le crime.

On prouve encore par le même moyen, que ta force de l'obligation, dans la loy, comme dans les contractis, ne fe tiré pas précissement de l'ácriture, & des termes de la loy, mais de l'intention, & de la volonté du Legislateur. Personne n'est presumé vouloir des choses contraires les unes aux autres: Et le Legislateur veut que ses loix soient observées, mais en tam que cela se peur faire: il ne veut point que sa loy soit executée dans un cas, où une autre loy fournit une exception; Et par consequent elle n'oblige point en ce cas. Ce qui a fait dire fort à propos, qu'un homme équitable ne doit pas regarder la loy; mais le Legislateur. Ains le

Y 2

13

droit

14.

droit étroit, entant qu'il est contraire à l'équité, ne peut-être appellé Justice, que comme le tableau d'un homme, est appellé homme par un terme équivoque : L'équité etant opposée à ce droit étroit, comme le bien est opposé au mal.

Il reste à voir qui sont ceux qui ont droit de se fervir del'équité. Comme c'est une partie de la Justice, nous ne doutons point qu'elle ne convienne à tous en general, & à chacun en

particulier, avec cette distinction. 15.

Ou bien l'exception qui supplée à la loy at évidente: comme en celle-ci : Que tous les citoyens se trouvent à l'assemblée, l'exception est, à moins que la maladie ne les en empêche : Et cette exception, peut-être faite par un particulier; ou par le juge, si l'affaire est portée en jugement.

16.

Ou bien l'exception est douteuse : c'est-à-dire qu'il est équivoque, s'il est plus équitable, ou plus utile pour le public, de suivre, ou de ne pas suivre les termes de la loy : Et en ce cas il faut encore distinguer. Où c'est une affaire qui peut souffrir du retardement ou non. Si elle n'en fouffre point, le particulier dans ce doute doit faire ce qui lui paroîtra le plus équitable par fon propre raisonnement, ensorte neantmoins que s'il demeure dans le doute, & ne peut s'expliquer, il fuive les termes de la loy. La même chose doit être observée par le juge, s'il est obligé de prononcer sur le champ: fi l'affaire souffre du retardement il faut confulter le Legislateur, soit souverain, soit inferieur, comme le veritable interprete de ses intentions. Cela fuffit fur cette matiere.

CHA-

#### CHAPITRE II.

#### De l'indulgence.

Nous appellons Indulgence, une vertu de la volonté, en celui qui a le pouvoir d'ôter l'obligation de la loy dans les personnes, dans les faits, ou dans les choses, particulieres ou fingulieres, entant qu'il le peut faire sans blesser la Justice, & l'utilité publique.

L'action de l'indulgence est ordinairement appellée dispense, & il y a quelque apparence, que ce mot vient d'un terme latin, qui fignifie, douceur a; toutes les loix ayant quelque a dulcechose de rude, entant qu'elles captivent la li-dine. berté, & qu'il est doux de s'en voir delivré.

La dispense vient apparemment de ce que l'exemption de l'obeiffance à la loy, se doit h Exfaire avec beaucoup de circonspection, après pensa leavoir peféla necessité de cette loy, b & la qua- gis nelité de la chosedont il s'agit.

Elle differe beaucoup de l'équité; car elle ôte l'obligation de la Loi, & l'équité declare que la Loi n'oblige en aucune maniere.

Pour le bien entendre, il faut sçavoir, que l'intention du Legislateur peut cesser en deux manieres : ou bien dans un cas particulier qui tombe sur les termes de la loy: Ou bien elle cesse comme se trouvant opposée, ou cas particulier, oubien elle cesse sans opposition au fait dontil s'agit. Les Docteurs qui parlent plus fubtilement, appellent cela, cesser par contrarieré, & cesser negativement. Pour exemple de la premiere sorte: La loy porte que

I.

celui qui a tué un homme, soit puni de mort. Si quelqu'un en tuë un autre en défendant sa vie , il faut comparer l'intention du Legislateur avec le cas particulier, or celui qui a tué en défendant sa vie est innocent, & la punition d'un innocent combat la justice, & tout ensemble l'intention du Legislateur. Ainsi cet homicide tombe fur les termes de la loy, qui veut qu'on punisse de mort celui qui a tué : & il est opposé à l'intention du Legislateur, qui ne veut pas qu'on punisse un innocent. Pour exemple de la seconde sorte: La loy porte qu'aucun ne pourra exercer la Magistrature avant l'age de 25. ans. Le motif du Legislateur est que le plus souvent les jeunes gens au deffous de cet âge, sont sans prudence, & sans autorité. Ainsi cette raison cesse lors que l'une & l'autre se rencontrent en un jeune homme. Cependant rien n'empêche qu'il ne soit exclus de la Magistrature avec Justice lors qu'il s'en trouve d'autres d'un âge competent, qui en font capables. Et quoy que le Legislateur n'eût pas eu ce jeune homme en particulier pour object, ou pour motif de sa loy, il a pourtant mieux aimé l'y comprendre, que de ne pas faire une loy si utile au public. Ce n'a point été non plus l'intention du Legislateur de faire une loy contre les imprudens, il n'auroit pas été à propos d'y ajoûter une telle restriction, qui auroit imposé la necessité d'examiner la prudence, & la capacité de tous ceux qui auroient pretendu à la Magistrature, & auroit rendu la loy inutile. L'obligation de cette derniere loy demoure donc dans sa force; L'intention du Legislateur, & le cas dont il s'a-

git, ne se combattent point, au lieu que dans la premiere il n'ya point d'obligation. Dans la seconde on admet le mineur de 25, ans à la Magistrature par dispense, nonobstant l'obligation de la loy, & dans la premiere on juge innocent par un principe d'équité celui qui a tué en dessendant a vie, parce que l'intention du Legislateur n'a point été de faire punir l'innocent, quoy que les termes de la loy le demandent.

Il peut arriver que l'intention, ou le motif de la loy, cesse en deux manieres. Ou specialement, lors que dans un cas particulier, ce qui a mû le legislateur ne se rencontre point: Ou consusément, l'intention de la loy étant que si on ne peut pas lui obeir en tout, du moins on lui obeisse en la plus grande partie. Car comment pourroit - elle être observée en plusseurs cas, si sa disposition n'étoit generale? Par exemple, si la loy ordonne que tous sassent le guer, il importe peu que l'on en exempte quelques uns. Si la loy vent qu'aucun étranger ne soit reçù dans la Magistrature, il importe peu d'y en admettre un où deux qui en seront capables.

L'indulgence ell une vertu que l'on peut appeller beneficence, par ce qu'elle delivre les hommes d'un fardeau, qui n'est pas absolu-

ment necessaire.

Elle a lieu dans les loix divines & humaines. Car Dieu même a difpenté quelques uns de la rigueur de fa loy. Il en faut excepter les loix dont le motif & l'intention ne celle jamais en aucun cas, comme font les premiers principes de la nature, & ceux qui en decouper de la lette.

- ay (-10)

lent necessairement; Tels sont les principes de morale du Decalogue, dont nous soutenons que Dieu n'a jamais dispensé. Il n'en dispensa point Ahraham en lui ordonnant de facrifier fon fils, ny les Ifraëlites, en leur commandant de prendre des vaisseaux d'or & d'argent, & des vétemens des Egyptiens. La loy qui deffend de tuer contient en foy une exception d'une juste autorité ; Et les Israelites ne deroboient point, puisqu'ils prenoient de la main de Dieu, qui en étoit le maître. Ceux qui enseignent que la loy qui deffend les couches illegitimes, cesse en quelque cas particulier, se trompent à nôtre Avis. Cette loy est autant indispensable que celle de ne point mentir; Et nous estimons que l'unité, & indissolubilité du mariage, est sujette à dispense, puis que Dieu en a autrefois dispensé.

Il n'y a que celui qui a la puissance de faire,
 & d'abroger les loix, qui ait le pouvoir d'en

dispenser.

Dieu a donc cette puissance en tous cas. Aucun homme n'a la même autorité contre les loix de Dieu, & de la nature, ny contre les loix qui procedent du droit primitif des gens. A l'égard des loix que Dieu prescrivit au peuple d'Israël, les autres Nations n'en pouvoient être dispensées, puisque ces loix ne les obligeoient pas, & que la dispensésuppose l'obligation.

On peut dispenser du droit positif des gens, comme étant étably par les peuples, & ne procedant pas de la nature même: quoy que

cela arrive fort rarement.

13. Il n'y a que ceux qui ont la fouveraine puiffan-

#### DE L'EQUITE', &c. for

fance, & les Magistrats entant qu'ils ont reçû le pouvoir de faire & d'abroger les loix, qui peuvent dispenser des loix Civiles; Et le Pere de famille peut dispenser des loix domestiques.

Comme l'usage de dispenser des loix poenales, eit fort ordinaire, il faut prendre garde, 
que dans les crimes dont la peine est fixée & 
determinée, comme la peine de mort pour 
l'homicide commis de propos-deliberé, la 
dispense peut être juste: mais dans les autres 
actions naturellement illicites, on peut changer, ou varier la peine, sans negliger une juste 
proportion, & l'exemple qui est du au public, 
mais on ne peut pas en dispenser entierement: 
Et dans les actions qui ne sont illicites que civilement, on peut dispenser de la peine comme 
on peut dispenser des loix mêmes qui l'ont imposée; si elles ne sont pas de telle nature qu'il 
foit necessaire de les observer toujours, & en

tous cas. On peut faire une question: si la dispense accordée pour une cause injuste, doit subsister ? nous croyons qu'il faut distinguer. Si la difpense est contre le droit de la nature, où le droit des gens, où contre le droit Divin, elle est nulle; Cependant les juges ne peuvent executer la loy contre laquelle la dispense est accordée : Celui qui a la puissance souveraine, lui imposant silence : attendu que tout pouvoir coactif depend de la puissance souveraine, & qu'on ne peut l'exercer contre sa volonté : si la dispense est accordée contre le droit Civil & domestique, elle est valable, quoy que faite fans une juste cause. Car comme la loy Civile, quoy qu'utile, n'oblige pas fi elle n'est don-

16.

donnée & publiée, aussi la loy dont le legislateur dispense, n'oblige plus; de la même maniere que si la personne, ou le cas dont il s'agit étoit notamment excepté par la loy. Nous ne nions pourtant pas que ceux qui follicitent & engagent le Prince, à accorder ces dispenses injustes, ne soient extremement coupables.

Il faut encore observer, que la dispense contre les loix qui ne regardent que l'interest, & l'utilité du legislateur, est juste, quey qu'elle foit accordée sans cause : parce qu'il ne l'accorde pas comme legislateur, mais comme Maître de son propre bien. Ce n'est pas proprement une dispense, mais une donation. Telle est en plusieurs endroits la permission de chaffer, le don de la confiscation, & autres choses semblables,

#### CHAPITRE III.

#### De la facilité.

A facilité est une vertu de la volonté qui nous porte à relâcher un droit qui nous appartient, par pure bonne volonté, ou pour le bien de la paix. C'est une metaphore tirée de la matiere molle, & qui ne refifte pas à la main de l'ouvrier; De là ceux qui ne sont pas rigoureusement attachez à leurs interêts, & qui cedent facilement, ont été appellez faciles.

Elle convient à tous ceux à qui les autres sont obligez, ou par contract, ou par delict. Et elle se pratique principalement lors que les loix s'écartent le plus du droit naturel, comme celles qui concernent le droit de la guerre, les prefDE L'EQUITE', &c. 503 prescriptions, le droit de Commises, & au-

tres femblables.

La facilité de remettre à quelqu'un la peine qu'il a meritée, est proprement nommée Clemence: Elle convient aussi aux particuliers.

Il paroît par ce que nous venons de dire, qu'aucune de ces trois vertus, n'est contraire à la Justice. L'Equité, parce que la Justice obeit à loy, non selon les termes, mais selon l'intention du legislateur. Ny l'indulgence, & la dispense, la loy cessant lors que le legislateur en exempte: ni ensin la facilité, puisque la loy ne force pas celui en faveur duquel elle est faite, d'user de son droit.

F I N.

493118511V



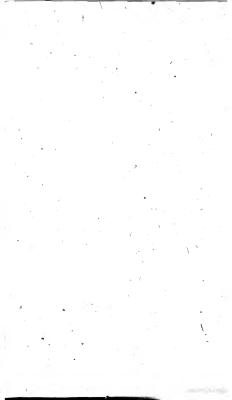

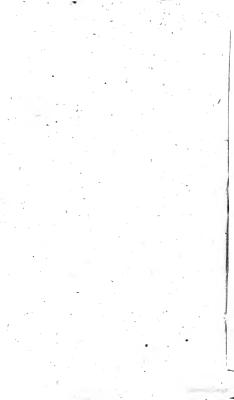



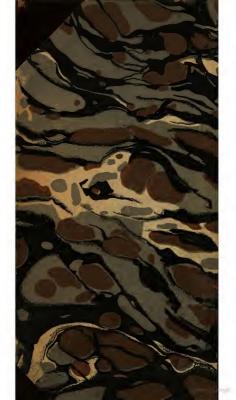